

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



R. 263.011

#### LES

## OBSERVATIONS DE PLVSIEVES

SINGVLARITEZ ET CHOSES

MEMORABLES, TROVVEES en Grece, Asie, Iudée, Egypte, Arabie, & autres pays estranges, redigées en trois liures, Par Pierre Belon du Mans.

Reueuz de nouueau & augmentez de Figures. Le Catalogue contenant les plus notablés choses, est en la page suyuante.





A PARIS,

Chez Hierosme de Marnes, & la veusue Guillaume Cauellat, au mont S. Hilaire, à l'enseigne du Pelican.

M. D. LXXXVIII.

AVEC PRIVILEGE DV ROY.

# LE CATALOGVE CONTENANT les plus notables choses de ce present liure.

Les appellations antiques des arbres & autres plantes , des ferpents, des poiffons, des oifeaux , & autres bestes terrestres, conferees auec les noms Frãçois modernes : & plusteurs vrais portraiêts d'iceux retirez du naturel, non encores veuz par cy deuant.

Les mœurs & façons de viure de diuerses nations en Grece, & Turquie: & les vestemens d'iceux.

Les antiquitez, & ruines de plusieurs villes illustres en Asie & Grece. La description du Caire Ierusalem, Damas, Antioche , Burse , Alexandrie, & plusieurs autres villes du Leuant, auec leurs noms modernes.

La description de plusieurs monts celebrez par les anciens Poetes & Historiens.

Plusieurs discours sur les chemins en diuers voyages par Egypte , Arabie, Asie, & Grece , contenans diuerses choses des antiques conferees auec les modernes.

Ample difcours fur la vraye origine du fin or , & fur les principales mines d'or & d'argent du grand Turc.



#### A TRESIELVSTRE ET REVEREN-DISSIME SEIGNEVR FRANÇOIS CARDINAL de Tournon, singulien & liberal Mecenas des hommes studieux de vertu, Pierre Belon son treshumble domestique serviteur salut & entiere prosperité.

Onseigneur, c'est à bon droict que

les gens doctes vous ont en admiration, & & que le peuple estranger affecté à nostre republique, comme aussi le François, a grandement loué & estimé l'excellence de vostre bon iugement, & magnissé vostre prudence & vertu: car entre tous autres illustres prelats, vous auez singulierement aimé & honoré les lettres, aduancé les letrez, & par vostre speciale faueur enflammé & promeu leurs estudes, faisant choisir plusieurs enfans & autres plus aagez de bon esprit, que vous entretenez & faites instruire & endoctriner en tous arts par les vniuersitez & en voz colleges de Tovrnon, & autres qu'auez edifiez & bien munis de gens experts & sçauans. Les sciences & disciplines qui sont maintenant familieres & communes à nostre nation, ont raison de vous aduouer pour seur patron, d'autant qu'en soustenant le pesant faiz de nostre republique, vous auez prins plaisir de leur donner commencement, & esleuer les gentils esprits, & les aduancer selon leurs qualitez, & aussi les employer en ce à quoy ont esté trouuez enclins & suffisans pour servisà E PISTRE.

l'veilité commune. De là est ensuiuy que les esprits des hommes, qui auparauant estoyet comme endormis & derenus assopiz en vn profond sommeil d'ancienne ignorance, ont comence à s'esueiller, & sortir des tenebres, ou si long teps estoyent demeurez enseueliz: & en sortant, ont iecté hors & tiré en euidéce toutes especes de bonnes disciplines: lesquelles à leur tant heureuse & desirable renaissance, tout ainsi que les nouuelles plates apres l'aspre saison de l'hyuer reprennent leur vigueur à la chaleur du Soleil, & sont consolées de la douceur du printéps: semblablement ayans trouué vn incoparable Mecenas, & fauorable restaurateur si propice n'arresterent gueres à pulluler & à produire leurs bourgeos: puis esmaillas leurs draios, & couuras leurs tiges de nouuelle verdure, & paruenues en leur saison d'esté gracieux, chacun s'est tresbien ornée de moult belles fleurettes: dont ayans puis engendré le fruict delectable & d'inestimable bonté, n'y a eu celle qui n'en ait fait present pour le payemer des primices du reuenu à son souuerain ornateur, & gracieux soleil: duquel le bening aspect les auoit toutes remises en vigueur. C'estoit le Roy magnanime, tressage, trespuissant, & prudent, François premier de ce nom: auquel comme liberal Mecenas des hommes studieux de vertu, il n'y auoit celuy qui ne s'employast de tout son pouvoir faire present de quelque chose honeste: mais sur tout des fruicts cueilliz au delectable iardin, entez de greffes exquises sur les plantes de Minerue, qu'il aimoit d'vne singuliere affection. Aussi estoit il de si benigne & liberale nature, qu'il n'y eut onc homme, estranger, ou desa nation, luy presentant aucune chose, tant seust elle petite, qu'il ne l'ait humainement

#### EPISTRE.

receue, & fort bien remuneré celuy qui la presentoit, de don Royal, & honorable guerdo. Parquoy tous en general suyuoyent l'exéple de ce tant vertueux & incomparable prince, pere des sciences: tellement que sa court sembloit quelque belle Academie, ou anciene elcole de Philosophie, en laquelle estoit mostree la Theorique, & practique de toute vertu. Donc, monseigneur, pource que les Muses vous ont cognu singulierement entre tous autres ennemy capital de l'ignorance, estans asseurces de plusieurs scieces qui sont infuses en vostre diuin esprit toutes d'vn comun consentemet cognoissans bien vostre noble cœur, vous presenterent la palme, & deflors vous ayans eleu pour leur chef, voulurent vous costituer souverain Phebus sur l'armonie de leurs instrumens des resonantes Musiques bien accordees: à fin qu'en ceste excellente Musique son beau Theatre Royal, feust decoré par vostre assistance: sçachans aussi que les lettres Greques & Latines vous sont si familieres, que tout ce que lisez des bons autheurs, en Theologie, Philosophie, Astrologie, Cosmographie, ou Histoires, vous le lisez au mesme lagage de leurs autheurs: esquelles sciences & lettres Greques, vous estes d'autat plus excellent, que des vostre ieune aage vous auez gradement trauaillé à les apprendre, & y auez fort bien esté instruict: & aussi que pour l'heure presente le plus grad plaisir que puissiez prendre, est d'employer le téps conuenable à lire les plus excellés autheurs anciens. Et suyuat ceste naturelle excellence de vostre diuin esprit, qui s'est tousiours delecté en la contemplation des chotes naturelles, desquelles vous estes souuerain admirateur: apres qu'euftes cogneu le desir que i auoye de paruenir

#### EPISTRE.

à l'intelligence des choses concernantes la matiere des medicamens & des plates (laquelle ie ne pounoye bonnement acquerir sinon par vne loingtaine peregrination) il vous pleut me comander les aller voir és regions loingtaines, & les chercher iufques aux lieux de leurs naissance, chose que ie n'eusse peu ny osé entreprendre sans vostre aide, sçachant que la difficulté eust esté és frais & despes, qu'il m'y a conuenu faire. Parquoy ayar, auec l'ayde de Dieu, & par le moyen de vostre liberalité, acheué le voyage, qui ne m'a esté moins vtile & dele-Etable, que difficile & laborieux, & ne voulant perdre ce repos & loisir duquel ie suis à present par vostre benignité iouissant, i ay cy reduit par escrit en nostre langueles choses memorables & singularitez, selon que les y ay obseruees & choisies çà & là, ainsi qu'elles m'ot semblé dignes de recit: à fin de vous faire apparoistre que ie n'ay du tout frustré vostre intétion. D'autre part à fin que nostre nation, qui sçait quelle affection vous portez à l'vrilité publique, se sente aucunemet du fruict de ceste miene peregrination, dont vous estes autheur: & qu'vn bien est d'autant plus louable, qu'il est plus comun: i'ay traicté ceste mienne observation en nostre vulgaire François, & redigé en trois liures, le plus fidelement qu'il m'a esté possible: n'vsant d'autre artifice ou elegance d'oraison, sinon d'une forme simple, narrant les choses au vray ainsi que les ay trouuees és pays estrages: rendant à chacun son appellation Françoise ou il m'a esté possible de luy trouuer vn nom vulgaire. Desquelles choses, possible que la cognoissance n'en sera moins vtile & plaisante, que l'abus ancien prouenat de Lignorance de plusieurs, dot i'ay cogneu la verité, estoit.

#### EPISTRE.

dommageable & pernicieux. Et en prenant liberté d'estendre mes discours plus loing, ie n'ay voulu omettre quelques topographies & particulieres descriptions des lieux qui m'ont semblé memorables, les representantàmon possible, & mettant quasi deuant les yeux des Lecteurs, ainsi que moymesme les ay veues. Ie toucheray des mœurs & façons de viure de maintenant tat des Turcs, des Iuifs, que des Grecs. Lequel mien petit labeur d'aage encor iuuenil, i'ay bie osé vous presenter, Monseigneur, ne pretendant que par si peu de chose ie me puisse acquiter de mon deuoir enuers vous, mais souz esperance qu'auec l'aide de nostre Seigneur, & ce qu'il a pleu à nostre tresmagnanime, tresheureux, &clement Roy me maintenir au nombre de ses escoliers, & à la benignité & liberalité de monseigneur le Chancelier François Oliuier, me donner moyen pour entretenir mes estudes. Vous voyrrez en bref autre mien œuure en la traduction de Dioscoride en nostre langue, & cómentaires en iceluy pour satisfaire à vostre tressouable desir, sur la cognoissance tant des plantes estrangeres d'Europe, d'Asie, & partie d'Afrique, que des oiseaux, serpens, poissons, & autres animaux terrestres, que i'ay obserué par terre & mer, & par les ports és pays du Leuant: ne proposant en tout ce que l'en escri, mettre chose que ie n'aye premierement veuë: à fin que suiuant vostre commandement l'ayant mise au vray, selon que nature l'à produicte, vn chacun se puisse persuader & asseurer de la lire à la verité.

> Monfeigneur, ie supplie treshumblement le Createur vous donner en sa grace entiere prosperité. De vostre maison en l'Abbaye de saint Germain des prez les Paris. 1553.



#### PREFACE.

TO VT ainsi que les hommes sont composez de corps

of d'ame, semblablement leurs œuures & entreprinses suyuent les vnes la nature du corps, & les
autres celle de l'esprit: & si les œuures du corps &
de l'esprit sont excellentes, tout ainsi sont de memoire perdurable. Car comme les hommes sont naturellement enclins à conuoîter bruit & reno, pour

leur gloire & louange:aussi s'estudient ils de l'acquerir en diuerses manieres. Les uns par la puissance du corps , les autres par la viuacité de l'esprit. Les forces d'Hercules sont celebrees en toutes histoires : Alexandre & Pompee ont obtenu le surnom de gradeur, & Cesar de vaillantise & hardiesse. Mais Plato, Aristote, & autres Philosophes contemplatifs l'ont acquis par la subtilité de leur entendement, & profonde erudition. Les autres par mesme moyen ayans suiuy quelque honeste esperance, n'ayans fait difficulté de s'exposer à diuers perils, sentans estre beaucoup plus raisonnable de pourchasser leur gloire par les facultez de l'entendement, en ont semblablement gaigné renommee immortelle. Dont Democrite en porte bon tesmoignage, lequel pour le grand desir qu'il auoit d'acquerir la practique des sciences, cest à dire l'experience austi bien que la Theorique, & principalement d'Astronomie & Geometrie, vendit son patrimoine à ses freres, à fin d'éploier l'argent de la vente en loingtaines peregrinations par les pays d'Egypte, Indie, & Chaldee, pour paruenir aux Gymnosophistes, & puis apres retourner en Athenes auec grandereputation, & y estre honoré par son sçauoir.Plusieurs autres se sont grandement illustrez par moult petite occasion, mais non sans auoir beaucoup profité à l'otilité publique. Mesmement grand nobre de Roys ayans seulement laissé leurs noms à quelques plantes, & autres choses, desquelles ils furent inventeurs, en ont rendu leur renommee immortelle. Mithridates Roy de Pont, & de tant d'autres prouinces, encor qu'il eust obtenu plusieurs victoires en dinerses batailles, & eust l'vsage & sciëce de xxy. langues, esquelles il oyoit & respondoit à toutes nations qui luy estoyent subjectes : ne s'est il pas rendu plus renommé & plus illustre pour

#### PREFACE.

un seul medicament qu'il composa, auquel il laissa son nom, que pour l'opulence & grandeur de son Royaume? Tandis que la terre produira la Centoire, le nom de Chiron Centaurus , qui fut maistre d'Esculapius , demeurera imprimé en la memoire des hommes. La Gentiane n'a elle pas rendu Gentius Roy d'Esclauonie plus renommé, que n'ont fait toutes ses richesses? Lysimachus Roy de Macedoine, & Eupator qui domina en Thrace, n'ont ilz pas perpetué leurs noms par les plantes ? Iuba Roy de Mauritanie , Achilles Grec, Teucer,le Roy Clymenon, & plusieurs autres grands personnages ayans donné leurs noms à certaines plantes, ne s'en sont ilz pas reserué eternelle renommee ? Grand nombre d'autres s'efforçans de vaincre toutes difficultez, ont par semblable desir suyui loingtaines peregrinations: ausquelz les fraieurs des naufrages en la perilleuse mer, ou la tourmente des vents impetueux battans les nauires, & brisans entre les vndes agitees par les orages, ou la crainte de perdre leur liberté és mains des Pyrates inbumains, ne les dangereux passages par les as pres rochers, ne l'intemperature du chaud excessif, ou de l'extreme froidure, ne les nuiets obscurcies des nuees pluneuses fouldroiantes de l'horrible tonnerre, ne le danger de passer les deserts inhabitez pour la crainte des bestes sauuages, n'ont eu pouvoir de reprimer l'ardeur de leur noble courage ia enflammee en leur cœur genereux , qu'ilz n'ayent mis fin à leur deliberation. V lysses en a esté estimé & iuve de tout le monde le plus sage & prudent d'entre les autres princes illustres , tant pour auoir obserué la diuersité des mœurs de plusieurs hommes , que pour auoir veu la dinersité des villes & des pays estranges. Herodote, Diodore , Strabo, Arrianus, & plusieurs autres anciens , nous ont laissé leurs loingtains voyages par escrit, desquelz les hommes ont reçeu benefice inestimable, attendu que tous leurs trauaux tombent au soulagement & repos de la postenité. Car nous estans à nostre aise en lieu de seureté, n'ayans crainte des perils & dangers, lisons l'histoire qui nous donne cognoissance d'infimes choses acquises par innumerables trauaux, & incredibles miseres d'autruy. Or pource que les choses singulieres prinses des plantes, animaux, & mineraux pour la plus grande partienous sont enuoyees par le benefice des peregrinations, sans lesquelles il nous est difficile. & du tout împossible auoir part és dons 🔗 richesses des terres estranges, nous deliberasmes les aller voir sur les lieux de leur naissance. Et à cause que la cognoissance d'icelles nouseust esté d'autant plus malaisée, voulusmes auparauant tirer la perspectiue de leurs effigies des liures de nos ancestres, pour l'imprimer en nostre idee. ு alors o∫asmes entreprendre les aller chercher au loing par les pays estrãges, n'esperans autre recompense pour nos peines que de les voix en vigueur.

#### PREFACE.

Puis donc que de propos deliberé nostre desir nous tiroit la pour les trouver ou par monts, ou par vaux, plaines campagnes, & ombrageuse forests en diuerses parties du monde, nostre intention n'a pas esté du tout frustree. Car en les cherchant & recognoissant, pluseurs autres choses d'abondant se sont offertes à nous tant en Asie qu'en Grece, dignes d'estre communiquees à nostre nation : lesquelles nous a semblé bon obseruer & rediger par escrit ainsi succinctement. Car si eussions descrit entierement toutes les choses que nommerons, nous eussions eu crainte d'ennuyer le lecteur de prolixité.Lesquelles obseruations auons proposé descrire en trois liures: desquelz le premier comprendra quelques singularitez du mont Athos, de l'isle de Lemnos, & plusieurs autres choses de Grece. Le second contiendra la description des ruines de Troye, & de plusieurs autres villes illustres en Asie: & y adiousterons la description d'un voyage par mer , de Constantinople en Ale-Kandrie, & de là au Caire iusques au mont Sinai, & de là en Ierusalem, & consequemment à Constantinople. Le tiers fera entendre la maniere moderne de viure des Turcs, comme l'auons descrite estans residens de seiour au milieu de Turquie. Et à fin de ne laisser le lecteur en doute du temps auquel auss escrit ceste observation nous a semblé bon faire entendre que nostre depart fut du viuant du Roy François l'an mil cinq cens quarante six,& le retour, l'an mil cinq cens quarante neuf : par ce moyen tout le voyage n'a duré trois ans complets. Au surplus apres auoir consideré que les hommes croissent en sçauoir de plus en plus les vns par dessus les autres, or que tout ce que nous mettons en euidence n'ayant authorité que de nous mesmes , n'est grandemet prisé, il nous a semblé conuenable amener quelquesfois les passages des bons antheurs, pour donner authorité aux choses que dirons par cy apres.



#### LA TABLE DES CHAPITRES du premier liure des singularitez, observees par Pierre Belon du Mans.

Ve nature coduisant un chacun en ce monde par diuerses voyes, fait que le but de tous tend à diuerses chapitre premier.pag.1. Qu'on ne se doit trop fier aux appellations des choses, encor qu'elles soyent vulgairement nommees, si elles ne sont bien correspondantes aux descriptions des anciens, & conuenantes à la chose qu'on chap. 11.pag. 3. descript. Le portraiët du Platane. pag.6. Brief discours des singularitez de Crete : & particuliere observation des chap.iii pag. 9. mœurs des Grees. Que les Grecs estans tributaires sous le ioug des seigneurs estrangers, se com-. portent seton la coustume de viure de leurs superieurs. cha.iii.pag.II. chap.v.pag.14. Observation des principaux lieux de l'isle de Crete. Du faux labyrinthe de Crete : & des ruines de quelques villes de l'isle. pag. 17. Comment les Cretes font le Ladanon. chap.vir.pag.18. D'un poisson nommé Scarus, moult frequent au riuage de Crete, & toutesfois rare és autres contrees. chap.viii.pag. 19. Les noms François de plusieurs especes d'oiseaux obseruez en Grece, & coferez auec leurs appellations antiques. chap.ix.pag.21. pag. 23. Le portraiet du Merops. Les noms Grecs de plusieurs autres oiseaux, conferez auec leurs appellatioschap.x.pag.24. Françoises. Les noms antiques & modernes tant François que Grecs, de plusieurs autres oi feaux.chap.xi. pag.27. Description d'un petit animal commun en Crete, nommé Phalangion. chap.xii. pag. 30. D'une espece de Bouc sauus e frequent en Crete, que les François nomment vn Boucestain. chap.xiii.pag.31. Le partraiet du Boucestain. pag. 33. D'un Mouton de Crete nommé Strepsicheros: auec un discours qui enseigne que c'est que Licorne. chap.xiii.pag.33. Portraict de Strepficheros. ряз.36... ĕ #

#### LA TABLE

```
D'one pierre de Crete dont Solin a fait mention , nommee Dactylus Ideus.
  chapitre.xv.
Description du plus haut mont de Crete, que les Grecs nomet vulgairemet
 Psiloriti, anciennement Ida: & les plantes qui y croissent ch. xvi.pag.37.
Les noms des arbres & herbes exquises qui naissent sauuages autour du mot
 Ida: & lamaniere de cueillir la graine d'escarlatte. chap.xvij. pag. 39.
Brief recit de pluseurs autres plates sauuages de la susdicte isle.c.xviii.p.42.
De la Maluaisse de Candie nommee Pramnium vinum, & qu'elle n'est fai-
                                                      chap.xix.pag. 47.
  te ailleurs.
De l'ancienne maniere de danser auec les armes, nommee, Pyrrhica saltatio.
  chapitre.xx.
Que tout homme ayant un commandement ou passeport d'un Bacha, ou du
  Turc, estant habillé à la mode des Turcs, menant une guide auec soy, pour
  seruir d'interprete ou truchement, peut cheminer seurement par tout le
                                                      chap.xxi.pag.49.
Que les Turcs escriuent une mesme diction ou vocable de leurs lettres en
                                                       chap.XXII.pag.51.
   plus de vingt sortes.
Description des differentes especes des terres sellees, & des seaux qu'on a
                                                      chap.xxiii.pag.52.
  imprimez dessus.
Voyage de Constatinople à Lemnos, isle en la mer Egee, nommee en vulgai-
                                                      chap xxiiii.pag.55.
  re Italien Stalimene.
Description des villes & ruines de Lemnos.
                                                      chap. XXV.p.1g.57.
Les noms des plantes communes naissantes en l'isle de Lenos.ch.xxvi.p.59.
Que les grands seigneurs de Turquie viuans à leur mode, se nourrissent me-
   caniquement, n'ayans aucunes delices.
                                                    chap.xxvii.pag.62.
La descriptió du lieu en Lenos ou lo pred la terre pour seeller.c.xxviii.p.64.
  voy les chapitres. 22.23.24.25.65 26. touchant le pays de Lemnos.
Que les choses viles & de petite estime sont rendues precieuses par ceremo-
   nies: & que les choses de petite valeur prennent authorité, estans anoblies
                                                      chap.xxix.pag. 65.
   de la superstition.
Les noms des poissons freques au riuage de l'isle de Lenos.ch.xxx.pag.68.
De la gumme de Codrille, & autres choses singulieres, auec les noms des ser-
   pens qu'on cognoist viure en lisle de Lemnos.
                                                      chap.xxxi.pag.70.
                                                                 pag.70.
Le portraict du serpent Cenchris.
De l'Oistre qu'on pesche communément au riuage de l'isle de Lemnos.
   chap.xxxii.
 D'one fource des baings chauds en Lemnos, & des monasteres des religieux
    Grecs.
                                                      chap.xxxui.pag.73.
```

#### DES CHAPITRES.

chap.xxxiiij pag.74. Voyage de Lemnos en l'isle de Tassos. La description du mont Athos : & des choses memorables qu'on y trouve, pag. 75. chap.xxxv. Qu'il y a pour le iourd'huy de cinq à six mille Caloieres Grecs, viuas au mot Athos, espars çà & là par les monasteres. chap.xxxvi.pag.79. Que tous les monasteres du mont Athos sont forts pour resister aux pyrates, . er que les Pyrates ne leur font pas grandes violences. chxxxvij.pag.79. Que le mont Athos est estimé en telle reputation aux Grecs, comme Rome cha.xxxviij pag.80. aux Latins. Les noms de tous les monasteres, les nombrant par ordre, commençant a tercha.xxxix.pag.81. Raison pourquoy plusieurs liures ont estéruinez & perdus en Grece: & de la fondation des monasteres du mont Athos. cha.xl.pag.83. De quelques cerimonies en l'Eglife des Grecs. & de l'ignorance qui est entre chaxli.pag.85. les gens d'Eglise en Grece. Des plantes singulieres du mont Athos, prouenates naturellement sans estre cha.xly.pag.87. : cultinees. pag.86. Portraict de l'herbe nommee Apios. Les noms des arbres tousiours verds venants saunages par les vallees du môt chap.xliy.pag.88. Les noms en general des arbres & arbrisseaux, qu'auons obseruez en diuers chaxling.pag.89. pays estre tousiours verds. pag.90. Portraict de la Suiffe. Observation des lieux circonvoisins qu'on peut regarder estant sur le faiste cha.xlv.pag.91. du mont Athos. Les Caloieres ou moines du mont Athos font les arts mecaniques. chapi-Des Cancres d'eau douce, qui se tiennent és ruisseaux par les montagnes, difcha.xlvn.pag.96. ferents à noz escreuisses. De l'estrange maniere de viure des religieux Grecs : & de leur austere saçõ, superstition, co ceremonies touchat le boire co manger.cha.xlviy.p.96. Voyage dumont Athos à Saloniki: & des poissons rares qu'on pesche. pag. 98. chap.xlix. pag.99. Portraict de la Langoufte, en François Sauterelle. Des mines d'or & d'argent du grand seigneur: & ample discours de l'orichall.pag.100. gine du fin cr. Autre discours de l'or du Peru, & des Indes, & aussi la maniere comment desmetallaires affinent l'or dont les ducats du grand Turc sont forgez, &

qu'il n'y a que d'une forte d'or de ducat en toute Turquie. cha.li.p.19.105.

Dot est venu l'occasió des fables qu'on a racotées de la toison d'or.c.ly.p.106 Description de plusieurs autres singularitez trouuees és susdites mines, & autour des montagnes dudit pays. cha.liy.p.114. La figure du Cotiledon. pag.118. Les noms de plusieurs bestes sanuages. challinj.pag.119. p.19.120. Portraict du Chamois. pag.122. Portraict du Tragelaphus, ou bouc ceruier. Voyage de Siderocapsa à Bucephala, 👉 de la riuiere Strimone, 🍪 des poischa.lv.pag.123. sons qu'on y pesche. Description de plusseurs antiquitez & ruines des villes en Macedome, & de Philippi or Philippopoli. cha.lvi.pag.126. Description de la ville de Bucephala, qui s'appelloit auparauant Chalastrea, cha.lvii.pag.129. maintenant la Caualle. Que les murailles qui durent encor de present sur le mont Hemus, monstrent la separation des forces de Macedoine & de Thrace. ch.lviii.pag. 130. Qu'il n'y ait aucunes hosteleries en Turquie, mais qu'on trouve des hospitaux à se loger. cha.lix.pag.132. cha.lx.pag.135. Du grand chemin de la Caualle à Constantinople. D'une tres-ancienne place en Thrace, nommee Cypsella : auec la maniere de faire l'alun. cha.lxi.pag.137. Du grand chemin passant qu'on faisoit anciennement, venat de Rome à Cocha.lxii.pag.139. stantinople. De la riviere nommee Marissa, anciennement Hebrus, & des pilleries des chalxiii.pag.141• Que plusieurs nations s'en vont hors de leur pays en certain teps de l'annee, cha.lxiiii.pag.143. O puis s'en retournent en autre saison. Que les arbres nommez Terebinthes portent une es pece de galles, qui sont en chalxv.pag.145. grand vsage en Turquie. Que les Turcs allans par pays font petite des pense. cha.lxvi.pag.145. Que les Turcs sont gens qui sçauent mieux charger & descharger bagage en cha lxvii. pag. 146. . allant par pays. De la ville qui estoit anciennement nommee Perinthus, maintenat Rodoste, cha.lxviii.pag.147. & de Heraclee. De la tresgrande silece & modestie des Turcs allans par pays ch.lxix.p.144. De la ville de Pere & de Constantinople. ch.lxx.pag.150. Description des ruines de Nicomedie, Cr de ce qui y est maintenant. chapiere lxxi. pag.152.

#### DES CHAPITRES.

Que les nations du leuant aiment mieux manger du poisson que de la chair. pag. 153. chap. lxxÿ.-Que la maniere de pescher au Propontide est demoult grand profit. chapitre. pag.154. lxxiÿ. chapitre Ixxiiy. De plusieurs autres manieres de pescher au Propontide. pag.156. De la maniere de pescher la nuict au feu auec le Trident, & de plusieurs auchap.lxxv.pag.159. tres du Propontide. Des antiquitez & plusieurs autres singularitez de Constantinople, chapitre pag.162. lxxvi. pag.164. Le portraiEt de la Genette.

Fin de la table des chapitres du premier liure.

## LA TABLE CONTENANT LES chapitres du second liure.

Ve les voyages faits par mer sont de temps incertain : & le voyage de Constantinopue de premier pag.169.

Des villes antiques situees à la riue du Propontide du costé de chap. ij pag.170. Thrace, & de la ville de Gallipoli. Description du Bosphore de Thrace, & des chasteaux nommez Sestus & Abydus, & des ruines de Scamandria. chap.iy.pag.172. Portrai Et de la mer Hellesponte & de Troye. pag.173. pag.175. Portraiet de l'arbre pione saunage. Particuliere descriptio du chasteau d'Abydus, qui est l'une des clefs de Turchap.iiii.pag.176. quie. Qu'on peut voir les raines de Troye clairement de la mer. cha.v.pag.178. cha.vi.p.1g.179. Description des ruines de Troye. cha.vii.pag.183. Del'isle de Metelin, & du Promontoire. Succinette description de ce qu'auons obserué en l'isle & ville de Chio: & cha.viy.pag.185. qu'on ne trouve le Mastich que là. cha.ix. pag.188. De l'isle de Samos. cha.x.pag.188. Discours pour diffinir que c'est que Coursaire. De l'isle de Pathmos. cha.xi.pag.193. De l'isle de Co, pays d'Hyppocrates. cha.xy.pag.194. cha.xiÿ.pag.195. Singularitez observees en Rhodes. ĕ iiÿ

```
LA TABLE
Modestie des soldats Turcs: & d'un serpent nommé Iaculus: & de l'oiseau
  nommé Onocrotalus.
                                                      cha.xiiy.pag.197.
Le portraiét du serpent Iaculus.
                                                              pag.198.
Voyage de Rhodes en Alexandrie.
                                                      cha.xv.pag. 199.
Que les mariniers nauigeoient anciennement sans l'aiguille & quadran, &
  Jans auoir vsage de la pierre d'Aimant.
                                                     chap.xvi.pag. 201.
Qu'il n'y a que deux grandes bouches du Nil nauigables , ou les grands vaif-
  seaux ronds puissent entrer.
                                                    cha.xvii.pag.202.
Sommaire du chemin de Constantinople en Alexadrie. ch.xviij. pag. 203.
Des deux villes d'Alexandrie, une en Egypte , & l'autre qui estoit Colonie
  des Romains en Phrigie.
                                                     chap.xix.pag.204.
                                                             pag.206.
Portraict de la ville d'Alexandrie.
De la beste anciennement nommee Hyena, & maintenant Ciuette.cha.xx.
                                                             .pag.207.
                                                              pag. 208.
Portraiet de la Ciuette.
Discours de diuerses choses d'Alexandrie: & des obelisques, & gros colosses
                                                    chap. xxi. pag. 208.
  des Egyptiens.
Que Ichneumon est encor pour le iourd huy garde priué en plusieurs maisons
  d'Expte,& le combat d'un autre qui est aussi nommé I chneumon V espa
   auec le Phalangion.
                                                      cha.xxy.pag.211.
                                                               pag.212.
Portraict du Rat de Pharaon.
Des mœurs des Alexandrins: & des deserts de sain Et Macario : & de plu-
  sieurs autres choses d'Alexandrie.
                                                     cha.xxiy.pag.214.
Voyage de la ville d'Alexandrie au grand Caire.
                                                  chap. xxiiij.pag. 216.
Des choses singulieres trouuees entre la ville d'Alexandrie & la ville de
                                                    chap.xxv.pag. 217.
  Rosette.
De la ville de Rosette, à la bouche du Nil nommée Ostium Canopicum.
                                                              pag. 219.
   chap.xxvi.
                                                  chap.xxvii.pag.220.
Des pescheurs du Nil.
Voyage par eau de Rosette au Caire : & de plusieurs choses qui sont sur le
                                                  chap. XXviii.pag.221.
Des grandes villes & villages d'Egypte, situees sur le Nil le long des riua-
  ges, cherchans la commodité de l'eau.
                                                   chap.xxix. pag. 223.
Que le Nil mis en comparaison est quasi semblable à la riviere du Pau.
 Quelques particularitez de l'Egypte, & des Egyptiens. ch.XXXI. pag. 227.
Description de plusieurs oiseaux & autres animaux obseruez le long dis.
  N.l.
                                                   cha.xxxii. pag. 228.
```

#### DES CHAPITRES.

```
Portraict du Crocodile.
                                                              pag.230.
De la difference des bateaux qui nauigent sur le Nil: & des arbres plus com-
  muns qui sont és iardins du Caire.
                                                  chap.xxxiii.pag.231.
Que plusieurs ayent mal pensé que les Chameleons vesquissent du seul vent
                                                   chap.xxxiii.pag.232
  sans rien manger.
De nostre arriuee au Caire, & de ce que nous y auons veu. chapitre.xxxv.
                                                              pag.233.
Portraiet des femmes & hommes du Caire & d'Egypte.
                                                         pag. 235.236.
Des maisons du Caire, des iardinages, & de la tour qui enseigne la creue du
  Nil pour sçauoir la fertilité de l'annee.
                                                 chap. XXXVI.pag.239.
Portraiet du Caßier.
                                                              pag.240.
                                                       chapitre.xxxvii.
Description de la ville du Caire, & de son Chasteau.
                                                             pag. 242.
                                                             pag.244.
Portraiet du Sycomore.
D'un grand conduict d'eau qui est entre les ruines de Babylone: & de la vil-
   ie du Caire qui porte l'eau du Nil là baut pour abbreuuer le Chasteau.
                                                               p49.245.
   chapitre.xxxviii.
                                                              pag.246.
Description du Baume.chap.xxxix.
D'un grand obelisque tout droict au pres du Caire, & des arbres naissans
                                                      chap.xl.pag.249.
dedens le iardin de la Materee.
Que telle maniere de gent ramasse que nommons Egyptiens, sont außi bien
                                                      chap.xli.pag.251.
  trouuez en Egypte que és autres pays.
 Obseruations des Pyramides.
                                                     chap.xlii.pag.252.
 Observation de la seconde Pyramide.
                                                    chap.xliii.pag.255.
                                                   chap.xliii.pag.256.
De la troisiesme petite Pyramide d'Egypte.
                                                     chap.xlv.pag.257.
De plusieurs autres Pyramides d'Eoypte.
Du grand Colosse nomé par Herodote Andros phinx, & par Pline Sphin-
   ge, qui est en sculpture deuant les Pyramides.
                                                     chap.xlvi.pag.258.
 De la Mumie: & de l'ancienne maniere de confire ou embaumer & enseue-
   lir les corps en Egypte.
                                                   chap.xlvii.pag.261.
                                                   chap.xlviii.pag.262.
 Des violes des Egyptiens.
 De la Giraffe que les Arabes nomment Zurnapa, & les Grecs & Latins
                                                    chap.xlix.pag.263.
   Chamelopardalis.
 Portraiét de la Giraffe.
                                                              pag. 264.
 D'un moult beau petit bœuf d'Afrique, que les anciens Grecs nommerent
                                                        chap l.pag. 264.
    Bubalus.
                                                              pag. 266.
 Portraiet du Bouf d'Afrique.
 D'une autre maniere de Cerf ressemblant à un Dain , anciennement nomé
```

| Axis , & de la Gafelle anciennen                                   | ent nommee Orix. cha.li .pag.267.                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                    | & d'une espece de Guenon nommé                             |
| Callitriches.                                                      | cha.lij.pag.268.                                           |
| De l'apprest que font ceux qui vont                                |                                                            |
| cha. liÿ.                                                          | pag.269.                                                   |
| La description de nostre voyage du C                               | aire au mont Sinai auec vne recepte                        |
| singuliere pour apprester la chair à                               | gens qui vont en voyages loingtains.                       |
| cha.liiÿ.                                                          | pag.269.                                                   |
| Figure de la Vipere.                                               | pag.272.                                                   |
| La description d'un puis tresprosond                               | en l'Arabie deserte cha lu pag 273.                        |
| Des plantes qui croissent par les sable                            | ns autour du Sues. cha.lvi.pag.274.                        |
| Portraict de l'Acacia.                                             | pag.274                                                    |
| De douze fontaines ameres de Moyse                                 |                                                            |
| cha.lvÿ.                                                           | pag. 275.                                                  |
| <b>D</b> u Canal de la mer rouge.                                  | cha lviÿ pag.276.                                          |
| D'un arbre de Rhamnus qui croist                                   |                                                            |
| cha-lix.                                                           | pag.277•                                                   |
| De plusieurs arbres d'Arabie, &                                    | de ceux qui portent la laine : & des                       |
| Chameleons.                                                        | cha.lx.pag.278.                                            |
| Portraiet du Chameleon                                             | pag. 278.                                                  |
| Du premier village que trouuasmes                                  | ıllans au mont Sinai. ch.lxi.pag.280.                      |
| Du mont de Sinai.                                                  | cha.lxy.pag.282.                                           |
| Description du mont Sinai & du mo                                  |                                                            |
| Portraict du mont de Sinai.                                        | pag. 283.                                                  |
| D'un autre monastere situé au pied à<br>l'eau aux enfans d'Israel. | lu mont Oreb , & du rocher dont ißit<br>cha.lxiiÿ pag.284. |
|                                                                    | ntagne de Sinai. cha.lxv.pag. 286.                         |
| Voyage du mont de Sinai au Tor.                                    | cha.lxvi.pag.287.                                          |
| Description de la ville de chasteau d                              | u Tor: & des singularitez, du riuage                       |
| de la mer rouge.                                                   | cha lxvÿ.pag.289.                                          |
| Des bateaux & barques de la merro                                  |                                                            |
| Computation du chemin par journee                                  | du Tor au Caire. cha.lxix.pag.293.                         |
| Du port du Sues au riuage de la mer v                              |                                                            |
| Portraiet du serpent ælle.                                         | pag.296.                                                   |
| Des grafes de Doncelaine que lo giéd as                            | Caire, & du Nitre. ch.lxxi pa.298.                         |
| Quel Ambreigung n'est mineral con                                  | ume plusieurs ont estimé, ains est gum-                    |
| me d'arbre.                                                        | cha.lxxy pag.299.                                          |
| Denostre depart du Caire pour aller                                |                                                            |
| Demogrie acpart an Carre pour auci                                 | on to manner of manner 1. 2.2                              |
| *                                                                  |                                                            |
|                                                                    |                                                            |
| -                                                                  |                                                            |

| DES CHAPITR                                                                    | ES.                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| I'vn petit arbre d'Egypte tousiours verd ,                                     | qui teint en couleur rouge.     |
| chapitre.lxxiiy.                                                               | pag.301.                        |
| De plusieurs bourgades en Egypte , sur le ch                                   | emin de Ierusalem. chapitre     |
| lxxv.                                                                          | pag. 302.                       |
| De l'estrange & difficile chemin qui est en                                    | tre le Caire & Ierusalem.       |
| cha.lxxvi.                                                                     | pag. 304.                       |
| Du nitre 🔗 d'un petit Cancre de la plus meri                                   |                                 |
| le autre chose qui soit en nature.                                             | cha.lxxvy.pag.306.              |
| De plusieurs arbres , oiseaux 🚜 autres chose                                   | es singulieres produictes en la |
| terre de Palestine.                                                            | cha.lxxviy pag.308.             |
| De la ville de Gazaro.                                                         | cha.lxxix.pag.310.              |
| De la ville de Rama.                                                           | cha.lxxx.pag.3 II.              |
| De Ierusalem, qui est situee entre montagnes.                                  |                                 |
| Briefue computation du chemin d'entre le Ca                                    | ire & Ierusalem.cha.lxxxij.     |
|                                                                                | pag.313.                        |
| uccincte description des saincts lieux de Ieri                                 | usalem. ch.lxxxiÿ. pag.314.     |
| Du sepulchre nostre Dame en la vallee de Ios                                   | aphat.cha.lxxx1119.pag.316.     |
| Du sepulchre de nostre Seigneur: 🛷 des ruine                                   | s de Ierufalem. cha lxxxv.      |
|                                                                                | pag.317.                        |
| Du desert ou fut tenté nostre Seigneur : 🚱 (                                   |                                 |
| -chalxxxvi.                                                                    | pag. 319-                       |
| De Bethleem & Ebron.                                                           | cha.lxxxvy.pag.322.             |
| oyage par terre ferme de Ierusalem en Const                                    | tantinopie of queis arbres ej-  |
| pineux sont frequens au territoire de Ierusal                                  | lem. coalixxxviy. pag.325.      |
| Description d'un homme Arabe, & de Naz                                         | areth, ou fut annonce a nostre  |
| Dame qu'elle conceuroit nostre Seigneur.                                       | cha.lxxxix.pa.327.              |
| Portraiet d'un villageois Arabe.                                               | pag.329.                        |
| Du lac Genesareth & mer Thiberiadis.                                           | cha.xc.pag.330.                 |
| Observations des choses en Damas.                                              | cha.xci.pag.332.                |
| De la monstre de ceux qui partent en troups<br>aller à la Meque.               |                                 |
|                                                                                | cha,xcy.pag.336.                |
| Portraict d'un feigneur Arabe.<br>Des bastimens,& plusieurs autres singularit  | pag.337-                        |
| Voyage de Damas au mont Liban.                                                 |                                 |
| oyage de Damas au mont Livan.<br>Des antiquitez de la ville de Cesaree , maint | cha.xciiy pag.340.              |
| chap.xcv.                                                                      |                                 |
| Que l'ancienne maniere de manger les semen                                     | pag.341.                        |
| pour le iourd huy en Cilicie & Syrie                                           |                                 |
| Fame reconstitution Contract. Dillier                                          | cha.xcvi.pag,3,45.              |

#### LA TABLE

De la ville de Hamous, anciennement nommee Emissa.cha.xcvij.pag 345. Des tauernes de Turquie, ou les Turcs boyuent une maniere de breuuage, nomé Posca ou Zitum, different à la biere. cha.xcviii.pag.346. De la ville de Tarsus, dont estoit sain Et Paul. chap.xcix.pag.347. Des plaines de Cilicie: & des cisternes encauees en terre, qui se remplissent d'eau de pluye. chap.c.pag.349. chap.ci.pag.350. Description des ruines de Marat. De la ville de Halep anciennement nommee Berrea : & de la Rheubarbe chap.cii.pag.351. Speciale description des rues selon qu'elles sont faites és villes & villages chap.ciii.pag.354. de Turquie. cha.ciii.pag.355. Voyage de la ville de Halep en Antioche. cha.cv.pag.357. De la ville d'Antioche. Observation touchant les singularitez d'Antioche. cha.cvi.pag.359. Du passage par dessus le plus haut du mont Amanus. cha.cvii.pag.360. De la ville anciennement nommee Adena: & d'une beste d'Asie nommee Adil. cha.cviii.pag.362. cha.cix pag.367. Voyage par dessus le mont Taurus. Voyage d'Adena pour passer le mont Taurus. cha. cx.pag. 368. pag. 368. Portraict du Cedre. ng.370. Portraiët du Sapin. Des baings chauds naturels, qui sont sur le mont Taurus : & de la ville cha.cxi.pag.370. d'Heraclee. Voyage d'Heraclee à Cogne : & des Cheures qui portent la fine laine du cha.cxii.pag.372. Chamelot. cha.cxiii.pag.374. De la ville d'Iconium. Des Orfeures de Turquie. cha.cxiiii.pag.375. Dela ville d'Achara. cha.cxv.pag.376. Fin de la table des chapitres du second liure.

#### LA TABLE CONTENANT LES CHApitres du tiers liure.

Articulier discours touchant le commencement de l'origine des loix des Turcs De quelle astuce vsa Mahomet au commencement en seduisant le peuple ignorant pour l'attirer à sa loy: & de ceux qui luy aiderent. cha.ii.pag.381.

## DES CHAPITRES.

| Que toute la croyance des Turcs est contenue en l'A | Alcoran , fait par Maho-    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| met.                                                | cha.iÿ.pag.382.             |
| De diuerses sectes qui sont suruenues entre les M   | labometistes sur le fait de |
| leur religion.                                      | cha.11ÿ.pag.384.            |
| De la crainte du tourmet d'enfer, dont Mahomet a    | espouuenté les Turcs: 🔗     |
| de leurs sepultures.                                | cha.v.pag.385.              |
| De plusieurs choses fantastiques moult estranges qu | ie Mahomet a escrit tou-    |
| chant le iugement.                                  | cha.vi.pag.385.             |
| Plaisant voyage que Mahomet feinEt auoir fait er    | n paradis la nui Et en dor- |
| mant, & des grandes folies qu'il racompte touch     | ant le paradis des Turcs.   |
| chapitre vu.                                        | pag.386.                    |
| Dont vient que la loy de Mahomet a permis aux       | Turcs d'auoir compagnie     |
| auec les esclaues femelles, sans aucir esgard de    | quelle religion elles sont. |
| chapitre viÿ.                                       | p.19.390.                   |
| Brief recit du paradis feint tel que Mahomet l'a pa |                             |
| choses fantastiques qu'il racompte.                 | cha.ix.pag.391.             |
| Dumariage des Turcs , & dont vient qu'ils ont le    |                             |
| tre femmes.                                         | cha.x.pag.394.              |
| La maniere de nourrir les enfans en Turquie.        | cha.xi.pag.395.             |
| La canelle des masses & femelles.                   | pag.396.                    |
| Des Armeniens , & plusieurs autres nations Ch       | restiennes viuans en Tur-   |
| quie.                                               | cha.xij pag.397.            |
| Des Iuifs habitans en Turquie.                      | cha.xiii.pag.399.           |
| Dutrafic & marchez en Turquie.                      | cha. xiiii.pag.402.         |
| Chose dione de orande admiration des Turcs qui m    | ungent l'Opium, pour se     |
| rendre plus hardis à la guerre.                     | cha.xv.pag.404.             |
| Des signes que les Turcs amoureux font à leurs an   | noureuses : & de l'habille- |
| ment des femmes Turques.                            | cha.xvi.pag.406.            |
| Portraict d'une Turque d'Asie.                      | p12.407.                    |
| Que les Turcs ayent plusieurs femmes espousees q    | ui viuent entre elles sans  |
| discord ne ialousie auec les cocubines & esclaue    | s femelles.ch.xvii.p.409.   |
| Preuue euidente que le Turc peut plus facilement    | assembler cinq cens mille   |
| hommes en un camp, o une armee de deux c            | ens galleres, qu'un autre   |
| Prince cent mille.                                  | cha. xviii.pag.411.         |
| D'une petite hachette propre à tout usage tant à    | la guerre comme en paix,    |
| commune aux Turcs.                                  | cha.xix.pag.4!4.            |
| Des Tarcs qui retiennent plusieurs choses de l'ant  |                             |
| Des religieux de Turquie.                           | cha,xxi.pag.416.            |
| 200 100 80000 00 200 10000                          | i iii                       |
|                                                     |                             |
|                                                     |                             |
| ,                                                   |                             |
| •                                                   |                             |

```
La maniere de garder la neige 🖅 la glace tout l'esté , comme font les Turcs.
  chapitre xxÿ.
                                                               pag.417.
De la maniere de se brandiller de Turquie.
                                                     cha.xxiy.pag.420.
Distinction de l'honneur tant de barbes que du turban des Turcs. chapitre
                                                              pag.420.
Accoustremens des plumes, dont les Turcs se parent.
                                                      cha.xxv.pag.421.
Du grand exercice à tous ceux qui apprennent à tirer de l'arc par les villes de
                                                    cha.xxvi.pag.423.
   Turquie.
De plusieurs apprests des Turcs pour manger.
                                                    cha.xxvy.pag.423.
                                                   cha. xxviy pag.424.
De la circoncision des Turcs.
Qu'un esclaue puisse contraindre son maistre de luy mettre à chois pour sa
  rançon,ou le temps de le seruir ou l'argent qu'il en veut auoir. ch. XXIX.
  pag. 426.
Des prestres de Turquie, & des sciences des Turcs.
                                                      cha.xxx.pag.431.
Que les prestres des Turcs seruent d'orloges en Turquie, crians les heures à
haute voix de dessus les clochers des Eglises.
                                                      cha.xxxi.pag.432.
Continuation du chemin ia delaissé, comme aussi des mœurs des Turcs. cha-
  pitre xxxii.
Que toutes les femmes qui viuent en Turquie, de quelque loy qu'elles soyent,
fefont ordinairement abatre le poil des parties honteuses par la vertu d'un
                                                    cha.xxxiii.pag.435.
  depilatoire, o non pas au rasoir.
Que les femmes de Turquie sont belles par singularité, & nettes comme per-
                                                   cha. xxxiiii.pag.437.
  les.
La recepte dont les femmes se teignent les cheueux & les sourcils en noir,&
                                                     cha.xxxv.pag.441.
  les hommes vieux la barbe.
Louange d'une beauté excellente selon la mode des Grecs.
                                                              cha.xxxvi.
  pag.442.
Des choses difficiles à croire que les basteleurs de Turquie font en public.
  chapitre xxxvii.
                                                               pag-443.
                                                  cha.xxxviii.pag.444.
De la luicte de Turquie.
Que les Turcs vont hardiment sur la corde.
                                                     cha.xxxix.pag.445.
                                                        cha.xl.pag.446.
Des chiens de Turquie, & de la chasse des Turcs.
                                                        cha.xli.pag.447.
Les noms des plantes trouuees au mont Olympe.
Portraict de la Melese ou Larix.
                                                               cha.449.
De l'ancienne ville de Bource, qui estoit le siege des Empereurs des Turcs
Que les ouurages des Turcs sont fort bien faits, & que leurs habillemes sont
```

bien cousuz.

cha.xliii.pag.451.

LA TABLE



### LE PREMIER LIVRE

DES OBSERVATIONS DE

PLVSIEVRS SINGVLARITEZ, & choses memorables de diuers pays estranges.

Par Pierre Belon du Mans.

Que nature conduisant un chacun en ce monde par diuerses voyes, fait que le but de tous tend à diuerses fins.

Chapitre premier.



METEN qu'ayons entreprins de mettre les choses memorables, & lesfingularitez des pays estranges par escrit en ce liure, ainsi que les auons obferuces: ce neantmoins ne pretendosfouz l'ombre de ce tiltre, forelorte vnautre qui pourrafaire mieux, ains l'inciter d'auantage à son deuoir. Et jafoit que plusieurs anciens & modernes ayent par cy deuant escrit telle ou-

femblable matiere en leurs voyages & nauigations, toutesfois pource qu'auons observé tout le contenu de ce present traicté, l'auons hardiment osé mettre en lumiere, sans auoir crainte des calomnies d'autruy: Car si quelqu'vn confère cest œuure auec les escrits des susdiicts, nous sommes asseurez qu'on ne nous pourra iustement reprocher qu'ayons rien traduict de l'autruy, sinon des bons autheurs anciens, & desquels nous sommes quelque-sois aydez en exprimant les noms des animaux & des plantes, & autres semblables choses appellees par noms propres, mises en

PREMIER LIVRE DES SINGVLA nostre vulgaire François. Et pource que telles choses n'auroient par cy deuant esté examinees ne mises en nostre langue, n'accordees auec les escrits des anciens autheurs, la difficulté en a esté d'autant plus laborieuse. Ceux qui entreprennent un voyage loingrain en estrange pays pour leur affaire particulier, sont comunement plus curieux de chercher les choses necessaires pour mettre fin à leur deliberation, que d'employer leur temps à quelques autres observations, dont ils n'ont cognoissance: de laquelle chose il appert par le traffic d'un marchand, lequel combien quitait fait plusieurs voyages en Indie, & Terre neuve, neantmoins n'ayant autre but que bien employer son argent en achet de marchadise, ne se soucie d'acquerir infinies singularitez qu'vn homme curieux pourroit bien obseruer. L'excuse y est que telles choses ne luy duisent en rien, & aussi que les esprits & affections humaines sont tellement differentes, que si plusieurs mesmemet d'vne compagnie cheminent ensemble par quelque pays estrange,à grand' peine en trouuera l'on deux qui s'addonnent à obseruer vne mesme chose: car l'vn sera enclin à noter cecy, & l'autre celà:ioint qu'il n'est homme, tant soit diligent, qui puisse suffisamment examiner toutes choses par le menu: & toutesfois les choses memorables doiuent estre fort bien considerces auat que d'en faire certain iugement : Car il fault necessairement que les merques escrites convienent auec la chose qu'on descrit. Si nous sommes deportez d'escrire en ce lieu des choses qui se sont trouuees és pays plus voisins, comme nées à nostre porte, ce n'a esté sans raison: car nostre vouloir a esté plustost d'escrire des choses estrangeres: d'autant que telle estoit l'affection, qui nous a stimulé d'entreprendre les voyages. Estans donc arriuez au pays des Grecs & Turcs, commançasmes à escrire toutes choses curieusement: car nous trouuons que ce qu'allions cherchans, & dont n'eussions peu en auoir l'intelligence sinon là, retient encor' pour l'heure presente, les mesmes noms que les anciens autheurs nous ont laissé par escrit pour les nous signifier. Mais pource que voyons plusieurs choses fort vulgaires en nostre vsage, & desquelles l'appellation est si commune, qu'il ne se trouve homme ne femme qui ne les vueille maintenir pour celles qui sont ainsi nommees du nom vulgaire, lequel toutesfois leur est fausementattribué: auons bien voulu presentement nous mettre en OBSERVEES PAR P. BELON.

devoir de monstrer qu'on a abusé en l'appellation de plusieurs choses moult vulgaires.

Qu'on ne fe doit trop fier aux appellations des choses, encor qu'elles soyent vulgairement nommees, si elles ne sont bien correspondantes aux descriptios des anciens, & conuenantes a la chose qu'on descrit. Chapitre 11.

o vs. mettrons plusieurs plantes vulgaires & animaux cogneus pour exemple, à fin de demonstrer que leurs noms vulgaires leur sont fausement imposez. Ce que parauanture ne ferons sans desplaire à quelques vns.

Toutesfois si quelqu'vn s'en trouue offensé, qu'il le nous face entendre, sibon luy semble, & nous luy respondrons comme il appartiendra. Nous voulons donc maintenir que nostre nation & bonne partie de celle qui obeit à l'Eglise Romaine, n'a par cy deuant eu la cognoissance de l'herbe de Thym: attendu que celle que nous cultiuons en noziardins, n'est ne Thym, n'espece de Thym. Thym: ains est espece de Serpoulet. L'Hyssope aussi & la Sariette Hyssope. que nous auons en commun vsage, ne sont celles dont les anciens sarune. Grees vsoient en medecine. Parquoy donc disons que si les choses que nous nommons par noms propres, ne conviennent avec la description desdits anciens, il fault coclure que ce ne sont celles qu'ils ont entendu. Nostre Thym en soit exemple, duquel l'appellation est si commune à tous, qu'il n'y à-celuy de quelque condition qu'il soit, qu'il ne la sçache appeller & nomer de noix Thym, & neantmoins ce nom luy est fausemet donné. Car l'herbe que nous appellons Thym, n'est pas celle à qui ce nom puisse conuenir, ains à vne autre qui croist communement par le pays de Grece. Et faut necessairement que l'herbe qui obtient ce nom de Thym, suyuant la traduction de Theophraste & Dioscoride, soit toute couverte de petites testes qui vont en appointat, estroi-Etes par le pied, comme sont celles du Sreechas, à qui elles sont srechas comparees: & à la similitude desquelles, les verrues pendantes, que nous voyons surcroistre à quelques vns, tant au nez qu'es parties honteuses, ont esté nommees par les Grecs Thymia, comme tesmoigne Celsus. Toutesfois l'herbe que nous appellons Thym, n'a pas telles merques, aussi n'est-ce pas elle à qui ce no de Thym.

Himettus. Mel. Atticum. Ibym.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. puisse conuenir, c'est à sçauoir duquel les auettes recueillent l'excellent miel pres d'Athenes au mont Hymettus, & en Sicile au mont Hybla, & lequel les autheurs pour ceste raison appellent Mel Hybleu. Atticum & Hybleum. Pour semblable raison, combien que l'herbe que nous nommons vulgairement le Thym, croisse copieusement laurage és guarigues de Prouence & Languedoc, sans estre cultiué, ressemblant à celle de noz iardins: toutesfois n'ayant les merques dessusdites, ne peut estre le vray Thym. Toutesfois le vray Thym est si frequent & abondant par tout le pays de Grece, que les montaignes ne sont veues verdoyer d'autre herbe sauuage qui y naisse plus volontiers, auquel lieu il fait sa fleur selon l'endroit de la terre ou il naist: Car l'une fois est toute blanche: l'autre toute de couleur de ciel, ou purpurée: l'autre fois messee des deux. Mais pource que nous n'anons encor' point accoustumé d'en cultiuer en noz iardins, il nous est incogneu. Et comme le Thym a baillé nom aux verrues pendates, il a aussi donné le nom à vn poisson de Tesin anciennement nommé Thymus ou Thymalus, que les habitans de Lode en Lombardie appellent Themero, ou Themolo.

Thymalus ou Thymus. poisson. Themero.

Themolo.

Thymbra.

Tribi.

Hisope.

Quat à la Sariette q les Grees noment Thymbra, & le vulgaire Tribi, il faut pour obtenir ce no, qu'elle soit chargee d'espics: car ainsi le dit Dioscoride. Mais pource que ne voyons point que la nostre des iardins soit chargee d'espics, aussi fault il confesser que ce n'est pas celle dont les anciens vsoiét en leurs medicamés. Nous ne disons pas que la nostre des iardins ne soit celle mesme qui de tout temps a esté cogneue estre propre auz potages, & par ce dedice à la cuisine. Mais celle qu'on messoit és medecines, & qui est sauuage en Grece, nous est incogneue : car nous n'en auons aucunement, & toutesfois est commune en tous lieux de Grece. Ce mesme sault entendre de l'Hyssope, qui est de deux manieres: car l'vne est champestre, croissant en tous lieux indifferemment és pays du leuant, tant és collines, que sur les grands chemins de Cilicie, de Thrace, Phrygie, qu'en plusieurs autres pays. L'autre espece est satiue, que nous cognoissons, cultiuce en noziardins, mais beaucoup differente à la sauuage, & dont les Grecs ont autrefois composé leurs medecines.

Nous auons amené l'exemple de ces plantes moult communes & cogneues d'yn chacun, à fin de donner à encendre que ne OBSERVEES PAR P. BELON.

nous sommes pas tousiours tant sie à l'appellation vulgaire, que les habitans des prouinces nous nommoyent en exprimant les choses que voulions escrire, que premierement ne les considerassions diligemment: autrement eussions esté souuent trompez. Car comme le vulgaire François nommant le Plasne, a faict pé-plasne. ser à plusieurs gens que ce soit le Platane, qui toutesfois est vne platane. espece d'Erable: tout ainsi peult auenir à vne autre nation. Et de Erable. ceste appellation de Plasne, combien qu'il n'en naisse vne seule plante en tout le pays du Roy, ne cultiuce ne sauuage, neatmoins toute la France est abusee en sa commune appellation: car mesmement les hommes doctes & autres gens d'auctorité, voyas que le Plasne porte la fueille comme vigne, & que la description de Platane est de porter telles fueilles, ont conclud à vne seule merque que ledit Plasne est Platanus, & toutesfois cela est faux: car le Platanus porte des pillules rondes, semblables aux semeces du Xantium à qui Dioscoride les a comparees : & sont grosses comme noix, pendantes en forme de grappe : ce que nefait nostre Plasne, qui les porte à la façon d'vn leurre de sauconnier. Et à sin de pouvoir monstrer à l'experience que nous en auons aucunement en tout le pays de France, auons cy apres mis son portraict contrefaict au vif.

L'herbe aussi que nous nommons soubarbe, a esté maintenue soubarbe. iusques à l'heure presente pour plante de Semperuium: mais à Seperuiuum. la verité il n'en est rien : Car auons veu que semperuius croist copieusement en Crete, Corphu, & Zacinthe, en maniere de petitarbriffeau haut d'vne couldée, & quelque fois de deux, ayant le fust gros comme le poulce, chargé de fueilles à la sommité, qui l'entournent de toutes parts, correspondant en toutes sortes à la description de Dioscorides. Et sommes esmerueillez de ceux qui en descriuant & portrayant telles choses, ne s'en sont auisez : car celuy que les modernes ont peinct pour Ioubarbe, est le Cotiledon alterum des anciens. Le semblable est auenu au Meurier blanc, Cotiledon & à quelque autre plante, espece d'Erable, que plusieurs d'vn co- alterum. mun consentement, ont dit estre le Sycomore. Et coutes sois le Meurier Sycomore est si rare, qu'il ne fut onc veu sauuage, ne cultiué no blanc. plus en Grece qu'en Italie. N'est il doc pas difficile qu'on le puis-sycomore. se auoir veu naistre en France: Aussi nous disons le mesme des oyscaux, serpents, & autres bestes terrestres: des mineraux, pierres,

A iii

Chardonnea ret.



&choses metalliques. Nostre Chardonneret, qui tient son appellation du chardon, semble estre celuyque les Grees nommerent Acanthis, toutefois Achantis n'est pas le Chardoneret. Et si le vulgaire François nő me quelques serpents aspics, c'est par erreur: car il n'y en a aucuns en France:ne aussi des Murenes, que nostre vulgaire estime estre Laproyes:ne de Cancre de riuiere qu'on a fausement attribué à nos Escreuisses. Austi chacun pense que le Salpestre est Nitre, mais auons prouué au liure intitulé De medicato funere, que cela est faux. Et tout ainfique nous imposons des faux noms à quelques choses qui nous

Mirtil. Pluuine, Sourd. font vulgaires, tout ainsi en auons nous aucunes moult communes, dont ignorons le vray nom. Il n'y a païsan en Gascogne qui ne sache nommer la Salmandre vn Mirtil, en Sauoye vne Pluuine, car on la voit quand il pleut: au Maine vn Sourd, car il semble qu'elle soit sourde. La toute sois aucun ne scait que c'est la Salmandre. Parquoy, ne se faut pas sier aux noms vulgaires des prouinces, pour exprimer les choses, qu'on n'ait premierement coferé & bien examiné les escrits des autheurs. Et amenats ces exegles, vonlons dire qu'il faut chercher la verité des choses inco-

OBSERVEES PAR P. BELON.

gneues par celles qu'on cognoist. Mais comme les hommes qui le sentent de franc cœur, genereux, & bien naiz:reprochats l'infamic euidente qu'ils cognoissent en vn home, qui se loue, pource qu'il est gentil-homme, & toutesfois fai& acte de vilain, disent en leur commun prouerbe, qu'il n'y a rien de commun entre le vilain & l'homme noble: Tout ainsi dirons qu'il n'y a comparaison entre vn homme de bon sçauoir & vn ignorant, non plus que d'vn homme de franc cœur à vn envieux. Par ainsi refuteros les calumnies de certains hommes de mauuaise grace qui n'ont one fait apparoistre chose d'eux mesmes, dont on les doiue estimer sçauants: à fin que celuy d'entr'eux qui a le plus essayé à nous nuire, se trouve grosse beste, d'auoir si fort blasmé nostre curiosité. Cestuy alleguoit la coustume ancienne, disant que nos peres auoyent vescu heureusement, sans chercher tant de petites subtilitez qui ne sont necessaires : disant aussi que come ils s'en sont passez, que nous pouvons bien faire le semblable, & qu'ils n'ont pas laissé sans cela à viure sains, & à se guerir quand ils estoyent malades, & que telles choses doiuent estre remises à gens de plus grand loisir, ou à ceux qui cherchent les choses plus par cutionté, que pour l'ytilité. A tel ignorant voulons bien respondre pertinemment, que les hommes du temps iadis qui n'auoyent l'inuention de faire du pain, ont vescu bien sains, & se sont gueris quand ils estoient malades, viuants tant seulement de gland, co- Arcades. me ont fait les Arcades. Nous voudrions donc que tels ignorats, selon la coustume ancienne, se contentassent de viure auec le seul gland: ou des seules sigues, comme ont fait les Atheniens: ou de Atheniens. poires sauuages, comme firent iadis les Tyrinthiens: ou bien de Tyrinthiens. Cannes, ou Roseaux, comme les Indiens: ou de Dactes, com-Indiens. me les Carmans : ou de Mil, comme les Sarmathes : oit de Carmans. grains de Terebinthe, comme les Perses: & nous laissassent le Perses. bon pain de froment, blasmants les inuenteurs d'iceluy, comme trop curieux. Nous voudrions pareillement que mesprisans l'architecture, comme chose curieuse, & de laquelle les anciens se sons passez, ils delaissassent leurs maisons, & allassent habiter és cauernes, ou sous les arbres & forests. Et si par cecy ne se sentent suffisamment confutez, desirerions qu'ils blasmassent la curiosité d'Aristote: lequel nous enseignant les differences des animaux, ne s'est contenté nous descrire leurs mer-

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. ques exterieures: ains observant les anatomies d'yn chacun, a voulu comrer les costes des serpés, nombrer les boyaux des poisfons, des oyleaux, & parties des corps de tous animaux. Aussi Hippocrates & Galien ne se sont contentez de ce que souloyent faire leurs ancestres. Mais tels ignorans se sont expres bandez les yeux,& voluntairement aueuglez, pour nous apprester à rire : de la vie desquels lon pourroit faire vne farce preste à iouer à chaque heure: car à la maniere des courtisans, ils veulent ignorer ce qu'ils ne desirent veoir ne sçauoir: veu mesmement que l'vsage & l'aage renouvelle & meliore toutes choses à l'vtilité commune. Car ceux qui sont hommes, se sçauent accommoder en viuant selon que nature leur apprend, laissans le pire, & choisissans le meilleur pour leur viilité, si que les vns de sauuages & champefires, font deuenus domestiques & priuez, & ont diuersement changé leurs affections: dont les sages en prenant singuliere delectation à entendre les choses naturelles, voulants s'asseurer de la naifue perfection des legitimes, se sont mis à speculer & discerner le vray du faux : tellement que si vn homme en contrefaisant artificiellemet vne pierre precieuse, vn metal, ou autre telle chose, auoit approché si pres du naturel, qu'il l'eust rendue correspondante à la naturelle, non seulement en forme, mais aussi en toutes autres qualitez: si est ce que la viuacité de l'esprit ingenieux ne cesse de la contempler, examiner, & experimenter, iusques à ce qu'il air entendu si elle est fause & adulterine, ou vraye & legitime. Et de ce faire n'est homme qui à juste cause le sceut reprendre ou blasmer, ne dire que c'est curiosité sans vtilité. Par-, quoy pounons conclure que l'ignorant ne nous peut raisonnablement arguer de curiosité inutile, ou non necessaire. Mais laisfants leurs friuoles & oisiues allegations, & retournants à parler des choses singulieres des pays estranges, il a semblé n'estre hors de propos, auant que proceder au recit des choses de Turquie, toucher en passant quelque petit mot de l'isle de Crete, qui est maintenant nommée Candie : attendu que c'est l'vne des estapes en nostre voyage, ou auons le plus longuement arresté. Brief

Crete.

Brief discours des singularitez de Crete, & particuliere obseruation des mœurs des Grecs. Chapitre III.

Es antheurs de toutes bonnes sciences & disciplines que nous reueros pour le jourd'huy, sont pour la meilleure partie issus de Grece, laquelle (comme fortune

permet que les choses se changent soudainement) de riche & opulente qu'elle estoit anciennement, & bien garnie de gens lettrez en toutes disciplines, & dominante par sa vertu sur vne grande partie du monde, est maintenat reduicte en tel estat, qu'il n'y aresté vn seul pied de terre qui ne soit rendu tributaire fous le ioug des Turcs, ou sous la seruitude des Venitiens. Le Grece tribu-Turc en tient la plus grande partie, en terre ferme & en mer: mais taire. ce que les Venitiens en tiennent, est seulement en la mer. Les Grecs qui sont sous les Venitiens, ont quelque peu meilleur par- Grees sers ti au regard de la religion, que n'ont ceux qui sont tributaires au du Ture. Turc: & faisant comparation des vinsaux autres, trouuons que Grees serfs tout ainsi que ceux qui sont en la subiection des Turcs, se gou-des venties. uernent selon la maniere de faire des Turcs atout ainsi ceux qui Grecs enres font fous le ioug des Venitiens, se gouvernent à la Venitienne. gne digno-Tous les Grecs tant de l'vn party que de l'autre, sont pour le iour-rance. d'huy en si merueilleux regne d'ignorance, qu'il n'y a aucune ville en tout leur pays, ou il y ait vniuersité: & aussi ne prennent aucun plaisir à faire apprendre les lettres & seiences à leurs enfans. Tous indifferemmet parlent vn langage corrompu de l'antique: mais les vns plus elegant que les autres: toutefois leurs parolles approchent plus du bon Grec, que les paroles de l'Italien n'approchent du Latin. Ceux des villes qui sont sous les Venitiens, parlent aussi bien Italien comme Gree: mais les villageois ne parlent que pur Grec. Tout ainsi est des Grecs du pays ou domine le Turc : car ceux des grandes villes parlent Turc & Grec : mais es villages ils neparlent que Grec. Les Grecs n'ont delaissé les antiques appellations des choses appellees par noms propres, sinon es lieux ou ils ont esté le plus frequentez des autres nations: & beaucoup plus es villes situees aux riuages, qu'en terre ferme. Car ayans depuis long temps traffiqué auec les estrangers, tant Turcs que Italiens, ont emprunté des dictions qu'ils ont messes.

В

Sphyrna. Peses comé. no. Brochet. LucZo. MerluZ. Gaidero. Pfaro. Barbeau. Mystus. Cyprinus. salanbaluk. Glanis. Baluk. Chella. Anguille.

Tatou

auec leur vulgaire, chose que prouuerons estre vraye en nommac plusieurs poissons qui sont communément peschez es riuages de Crete: car le poisson que les anciens nommoient Sphyræna, & lequel les habitans de lé Smirné & Metelin, nomment Sphyrna, & à Marseille, pource qu'il est semblable à vne cheuille d'auiron, Luc Zo mari= Peses sent nommé en Crete de nom vulgaire Grec qui tient de l'Italien, Luczo marino, qui est à dire Brochet de mer: mais ce, à la difference du Merlus anciennement nommé Afellus, qu'ils nomment maintenant Gaidero psaro. Tout ainsi est des pays de Grece subiects au Turc, qui ont semblablemet changé les ancies noms Grees, & en ont prins de modernes en langage Turcquois. En exemple dequoy mettons le poisson que nous nommons vn Barbeau, qui auoit anciennement nom Mystus, ils le nomment Mustachato. maintenant Mustachato, pource qu'il porte des moustaches, de diction partie Italienne & Turquoise. En nommant une Carpe, qu'ils souloient appeller Cyprinus, maintenant ils dient Sasanbaluk. Ce mesme ont faict les Turcs en leur endroit, empruntans des Grecs beaucoup de vocables pour exprimer les choses qu'ils ont trouvees en Grece, desquels ils n'auoient point les appellations, ne cognoissance: car en nommant quelques particuliers poissons de Grece, ils dient en leur langage Glanos Baluk, & ausfi Chella Baluk, qui est à dire Glanis poisson, & Anguille poisson : Car Baluk en leur langue, est à dire poisson. Ceste chose ne femble trop impertinente: car vne nation arriuant en vn lieu ou elle trouue quelque chose qui n'a point de nom propre en sa langue, n'ayant l'authorité d'en pouuoir inuenter en, a bien liberté d'emprunter le nom des estrangers pour s'en seruir. Toutainsi comme nous faisons des animaux, & drogueries qui sont apportees des Indes, lesquels nous nommons des mesmes noms qu'elles ont apporté de leurs pays : comme appert par vne petite beste apportée du Brefil, qu'ils ont nommée Tatou, qui est vne espece de Herisson que les anciens n'ont pas cogneu: mais pource qu'on la garde emplie de Bourre (car elle est couverte d'escorce dure) il y en a eu qui l'ont nommée Ichneumon: mais cela est faux, car Ichneumon. telle beste ne participe rien de la nature de l'Ichneumo. Les Fraçois mesmes n'ont ils pas emprunté quelques dictions des Arabess Car nommans le Cedria des anciens, ils le nomment du Cotran ou Catran; qui est diccion Arabe. Il n'y a faileur de bateaux

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

ORSERVEES PAR P. BELON.

& mauires, qui ne la sçache cognoistre, & qu'elle sert à poisser les vaisseaux de marine: Il n'y a grossier de ferraille qui n'en air, & vende en saboutique. Et combien que les Grecs ne retiennent constamment la mesme appellation des choses en vn lieu commeen l'autre, si est-ce qu'ils approchent grandement des dictios antiques, & principalement és choses nomees par noms propres.

Que les Grecs estants tributaires sous le joug des seigneurs estrangers, se comportent selon la coustume de viure de leurs superieurs. Chapitre 1111.

V s s r fault il sçanoir que tous les Grees ne parlent pas Langage des un mesme langage vulgaire : car les uns en un pays le Gress. parlent meilleur, les autres en vn autre le parlent plus mauuais. Et pource que leurs accents ne conviennent

pas les vns auec les autres, il nous souvient auoir souvent ouy les petits garçons de pere de Constantinoble, se mocquer du langage des estrangers qui y viennent par mer: & mesmement les homes s'en gaudissent les vns les autres, comme font les François contrefaisans le Picard, ou autre langage qui n'est pas François. Escriuans la coustume en general des hommes viuans à la Grecque, nous a semblé bon, faire distinction des artisans & villageois d'auec les Gentils-hommes & bourgeois : Car ceux qui ont le plus à despendre, & qui tiennent leur reputation de grandeur, sont vestus de vestemens correspondans à la coustume de leur seigneur. Ceux qui sont sous les Venitiens, sont vestus à la Venitienne: & s'ils font sous les Turcs, ils sont vestus à la Turque. Mais le menu peuple, tant de l'vn party que de l'autre, soit des isles, ou de terre ferme, rerient quelque chose de son antiquité: car ils portent ordinairement leurs cheueux longs, & font tondus de la partie de deuant au dessus du front, & vsent de gros bonets doubles. Les habitans des isles se trouvent viure en leur religion, presque d'une maniere & saço de saire: & mesmemet ceux de Cypre, Rhodes, Lemnos, Chio, Imbros, Tassos, Pathmos, Co, Metelin, Corfu, Zante, Naxia, Crete, & autres insulans qui sont demeurez en la foy Chrestienne, encor qu'ils soyent dessous le Eure, comme aussi les autres de terre ferme d'Europe & Asic. Lous en general n'ont guere d'ytenfiles de mesnage, non plus que

les Turcs: & ne couchent sur licts de plume. Vray est qu'ils ont Eftramats. des contrepointes ou mattelas nommees Estramats, faictes de bourre ou de laine, pour se coucher. Tous estiment chose odieu-Les Grecs boyuet d'au. se mettre de l'eau dedans leur vin: & encor pour l'heure presente boyuent d'autent l'un à l'autre, & principalement ceux de Crete. tant. Ils sont en ce differens aux Allemans en beuuant d'autant, que les Allemans boyuent à grands traicts, mais les Grecs boyuent souuent & à petits traicts de forte maluaisse. Aussi est-ce qu'ancien-Gracari. nement, comme encor maintenant l'on disoit Grecari pour entendre Inebriari. Mais pource qu'en beuuant à la Greque, il y a Tables des quelques ceremonies, il nous semble bon les dire. Il faut enten-Grees. dre que les tables des Grecs sont ordinairement moult basses, & ont coustume de boire à la rengette, ne perdans point l'ordre: Et si quelqu'vn demandoit du vin hors son reng, il seroit reputé inciuil. Et celuy qui est le plus pront à donner à boire, tient le por au vin, versant à toute la troupe. La coustume est de boire auec vn petit voirre sans pied, & boire tout ce qui aura esté versé dedans, ny laissant pas une seule goute de vin. Ils s'inuitent quelquesfois à boire à la maniere des Allemans, & alors ils s'entr'accollent, serouchansla main l'un de l'autre, & puis la baisans & l'appliquans au front, & de la s'entrebaisans en la ioue tant dextre que senestre: mais alors ils n'observent pas les rangs en beuuant. Et pource qu'ils boyuent le fort vin à petits traicts, & que cela les altere: ils ont tousiours la cruche à l'eau aupres d'eux, & boyuent à mesmes, de grands traicts d'eau pour se desalterer: autrement leur soif ne seroit pas estanchee. Les femmes n'assistent point à leurs banquets, & ne sont presentes quand ils boyuent & mangent en compagnie. Ceste chose leur a esté de tous temps en vlage: dont Macrobe autheur ancien est tesmoing. Telle maniere de viure fut de son temps à Rome, comme aussi estoit du temps de Platon en Grece: Car ledit Macrobe au liure second, chapitre neufiesme, allegant ce que Plato en auoit escrit, dittels mots: Et non maois interminuta pocula, &c. En mangeant (dit-il) l'on ne sonne mot: mais quand vient à s'inuiter de boire, qui est

à petits traicts, chacun iale. Ses parolles sont telles: Primis mensis post epulas iam remotis, & discursim variantibus poculis minutioribus, solet.cibus quum sumitur tacitos efficere, potus loquaces. Peu apres dit que les Parthes en banquetant ne permettoyent que leurs semmes

PREMIER LIVEE DES SINGVLA.

OBSERVEES PAR P. BELON.

fussent presentes, mais seulement leurs cocubines: mais il a prins cecy d'Herodore: tout ainsi en benuant ne veut traicter les choses serieuses. L'ancienne maniere des Ethniques de pleurer La maniere pour les morts dure encore pour l'heure presente ait pays de de pleurer Grece, comme aussi és autres pays des Albanois, Bulgares, pour les Croates, Serasses, Serviens, Vallaques, Sclauons, & Dal-morts. mates, & autres qui tiennent le party des Grecs. Mais c'est vne chose la plus fantastique, qu'il est possible de penser: car quand quelqu'vn est trespasse, les semmes s'assemblent en vn certain lieu assigné, & des le fin matin auant iour, elles commencent vn hurlement se battans la poictrine, & s'esgratignans les ioues, en s'alongeant & tirant les cheueux, tellement que Pleurs de c'est grand pitié de les veoir: & à fin de mieux faire tel mystere, femmes teelles louent vne femme qui a bonne voix,& chante plus gros que nans la loy les autres, pour faire entendre les pauses, & accents : & pleurent Gruque, ainfi, commençans aux louanges du trespassé depuis sa naissance, continuent au narrer, iusques à sa mort. Il aduient moult souvet en ce dueil, que les femmes se battent à bon escient, & queiquesfois les ieunes filles s'esgratignent tout le visage. Et combien que les seigneurs de Venise qui dominent en plusieurs isses ou les habitans ont cette coustume de pleurer les morts, comme à Corfu, Cypre, & Crete, auoyent quelquefois defendu qu'onne les pleurast plus à la Grecque, toutesfois les habitans n'ont laissé pour cela de le continuer: car les hommes mesmes s'en trouuoyent interessez. La coustume est que les semmes des Grocs ne se monstrenten public: & toutesfois s'il y a quelque belle femme en la ville ou l'on pleure le trespassé: elle se sentira moult heureuse d'auoir trouvé l'occasion de monstrer sa beauté, accompaignant les autres par la ville: attendu qu'elles vont en trouppe toutes escheuelees & espoictrinees, monstrans leur belle charnure. En ces entrefaictes les hommes s'y trouvent aussi, ayans aumoins le plaisir de voir celle fois les femmes & filles de leurs voisins bien à leur aise: car de les voir en autre saison, il n'y a pas gand ordre, cobien que le spectacle est d'hommes d'opinions diverses : pource que les vns s'y trouuent attaincts de ialousie, les autres d'amour.

Rii

Es trois principales montaignes de Crete ont chã-

Observation des principaux lieux de l'Isle de Crete.

Chapitre V.

Leuci. Madara. Ida. Pfiloriti: Lafti.

gé leurs noms anciens. Celles qui autresfois auoiét nom Leuci, sont maintenant nommées de Madara, autrement la Sphachie. Le mont Idaest maintenat nommé Pfilorii: & Dictaest nommé Sethie, & en quelques endroicts Lasti. Elles sont si hautes, que la neige les couure tout l'hyuer: Combien que les Cyprés y croissent çà & là entre les rochers des vallées. Ceste Islea quinze cens vingt mille de circuit: & pource qu'il ya tant de montaignes, lon n'y trouue guere de plaines. Parquoy y a beaucoup de pays en frische, qui toutesfois ne sont de moindre reuenu aux seigneurs, que la terre fertile: Car le bestial y trouue bons pasturages. Ils y font nourrir grands trouppeaux de Striphocheli Moutons & Cheures, qui leur rendent groffe somme d'argent des fourmages & laines. Estans sur la sommité du mont Ida, auons facilement veu la mer des deux costez de l'isle. Ce n'est pas à tort que les Cretes furent anciennement dediezà Diane:carencor pour le iourd'huy suiuant ceste antiquité, s'addonnent par vn instinct naturel, & des leur enfance à tirer de l'arc Scythique: & mesmement vn petit enfant du berseau courroussé & pleurant, s'appaise en luy monstrant

Idade Crete.

feulement vn arc, ou luy baillant vne slesche en la main: aussissen cretes vail sçauent ils bié mieux ayder que ne font les Turcs mesmes. Et tout lans sur mer: ainsi qu'anciennement ils combattoyent vaillamment dessus la mer: aussi encor pour l'heure presente sont si dextres, habilles, & hardis sur leurs petits nauires nommez Squiraces, qu'ils se deffendent de fort grand courage en combattant leurs ennemis. Nous disons cecy pour nous estre trouuez au lieu d'experience, ou nous les auons veu en besongne assailles des Pyrates entre Zacinthe ou Alzante, & Cerigo ou Citharee, demenans si

bien les mains, que deux fustes, en temps calme, n'osoyent ioindre de pres yn petit Squirace de Candie. Ceste isle de Crete est malaisée à assaillir par sorce, & ne pouuat y venir que par mer, & ayant discommodité de ports, est de ce grandement rendue sortifice. Il est bien vray que les habitans des villes & Chasteaux sortifice & remparez de murailles n'ont pas sautes de bons haures,

OBSERVEES PAR P. BELON. come à la ville de la Cance, Candic, Serie, Voulifmeni, Chisamo, Cance. Selino, Sphachie. Mais hors des susdites villes, les ports sont fort Candie. rares, par la coste: & ce qu'il y en a font moult essoignez des villes, voulisment desquels n'en sçavons en toute l'isle vn bon, sinon vn seul nomé chisamo. la Sude, qui est par le derriere de la ville de la Cance: & est celuy selino. ou les galeres de Barberousse aborderent en prenant terre en l'If-sphachie. le, à la derniere guerre du Turc contre les Venitiens. Mais, com-sude. me auons dit, ils ne firent rié en l'isle: Car l'incommodité du lieu, & lepeu de gens qu'ils estoyent, les cotraignit de se r'embarquer incontinent sans coup frapper. Il n'y a maintenant en toute l'isle Trois ville: de Crete, que trois villes qui soyent de grand nom. La principale principales est nommée Candie, qui auoit anciennement nom Matium: dont de Crete. toute l'isle de Crete à prins son appellation moderne. La secon-Maium. de ville en gradeur d'apres Candie, a nom la Canée, qui ancien-Cydon. nementauoit nom Cydon & fut celle dont les coings furent no- Rhythymns. mez Cydonis. La tierce d'apres est nommée Rethymo, que les anciensappelloyent Rhythymna: elle est quelque peu discommodée de bon port pour nauires & galeres, d'autant qu'il ne peut entrer Jeans sinon des petites barques: mais la Canée & Candie ont de tresbons ports pour toutes especes de vaisseaux, & sont tresbien fermez & defendus de tous vens. Voila quant aux trois principales villes peuplees: mais quant aux chasteaux de petite estorfe situez çà & là par l'ifle, il nous à femblé boles toucher legieremet. Celuy de Voulismeni, qui estoit arciennement nommé Panormus, voulismeni. est encor pour le present en son entier, entre la Cytie & Candie, Panormus situé sur vn haut, au riuage: & y a quelque gouffre de mer espou- Cette ou C3= uentable au costé gauche. L'autre nommé Cytie, & ancienne-ue. ment Cyteum, est la quatriesme place forte de Crete: car aussi bien est-ce vne petite ville peuplée, située tout au bas bout de l'isle, à l'opposite de Rhodes, tellement qu'il n'y a que cent mile à trauerser par mer d'une isse à l'autre : sçauoir est de la ville de Rhodes à la ville de la Cytie. Il ya encor deux autres petis Chasteaux au plus haut bout de l'isse. L'un est du costé de la mer Egéeregardant le Septentrion, nommé Chyfano, & anciennement Cyfa- Cyfanam. mum, quasi tout ruine: mais au demeurant encor restent ses murailles antiques en leur entier. Il n'est pas situé en haut lieu, mais au bas, à un traist d'arc du riuage. A demielieue de Chosamo tirant vers Cano spata, ou Capo spada, lon trouveles ruines d'une ancien- canospata.

A iiij

```
ne ville sur vne colline à demy mile de la mer, ou encor sont re-
         stées les vestiges des murailles, & si grande quantité des belles ci-
          sternes, qu'il n'y a celuy qui les puisse contempler sinon par grad
Helenico cas miracle : les habitans la nonment paleo Helenico castro. Les mu-
          railles du port, sont maintenat quasi comblées de sable, qui ren-
          dent grand tesmoignage qu'elle a anciennement esté puissante
          ville. Al'opposite de Chysamo, trauersant l'isle, lon trouue vn au-
          tre chasteau esleué sur vn petit coustau, qui à nom Selino, situé au
Selino.
          riuage de la mer. Encor y a vne autre ville qu'o nomme la Spha-
sphachie.
          cie, qui n'est murée, mais est vn grand village espars çà & là, situé
          au pendant de celles treshautes motaignes, iadis nommées Leu-
Leuci mon=
          ci montes, & a present les monts de la Sphachie. Il y a seulement
          vn petit Chasteau pour faire teste contre les coursaires, ou à pei-
          ne y a logis pour le chastelain. Les habitans de ce village sont les
          plus belliqueux & meilleurs tireurs d'arc, qui soyent en toute l'if-
          le:aussi veulent ils auoir leurs arcs plus forts, que les habitans des
          autres contrees. Quelque chose qu'on ait anciennement dit des
          fleuues de Crete, ne nous à sceu persuader qu'il y en ait vn seul
          nauigable en toute l'isle, ne qui peut seulement porter vn petit
          bateau, Il est bien vray qu'il y à plusieurs grands ruisseaux, dedas
          lesquels la Colocasse croist de son bon gré sans y estre cultimée:
Colocalle.
          qui a semble chose moult nouvelle d'y en avoir trouvé en si grad'
Cancres flu-quantité. Et aussi des cacres d'eau douce. La temperature du cli-
matils.
          mat de Crete, & l'oportunité de l'eau des ruisseaux, donnent
          moyen aux habitans du pays de dresser moult beaux iardinages,
          & vergers d'excellente beauté, & en grand quatité, qui leur sont
          de grand reuenu: dont les vns sont en pays si plaisant, qu'vn ho-
          me ne s'ennuyroit de les contempler, & principalement es pof-
loan.Fran=
          sessions d'un gétil-homme Venitien, qu'ils nomment le seigneur
cesco Baroce
          Ioan Francesco Baroczo, lequel nous atousours faict honora-
          blement traicter en toutes ses places & maisons, & aussi faict mo-
Amadrier.
          strer les choses singulieres du pays. Les vergers sont pour la plus
olinier.
          part plantez d'Amandriers, Oliviers, Grenadiers, Iuiubiers, Fi-
Grenadier.
          guiers, & autres tels arbres fruictiers, & entre autres de moult
Orangiers.
          grands Orangers, Citronniers, Pommiers d'Adam, & Poncieres:
Citronniers.
Pommes
          & des fruicts d'iceux les Grecs expriment le ius, & en remplif-
d'Adam.
          sent des toneaux, dont ils charget leurs squiraces, qu'ils enuoiet
Poncieres.
          vendreen Turquie, tant en Constantinople qu'ailleurs, dont les
```

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

16

## OBSERVEES PAR P. BELON.

Turcs se seruent grandemet en leurs potages, au lieu de verd ius: aussi est bien vendu en detail és mesmes boutiques, esquelles lon vend le poisson salé, & le Garum. Il y a quelques endroiets en Garum. Crete, ou croissent les Palmiers, tant grands que petits: & prin-Palmiers de cipalement le long d'vn riuage ou ruisseau, qui sort d'vne fontai- Crete. ne en abisme d'eau salée, que les Cretes nommét en leur vulgai- Almiro. re Almiro. Mais ils ne portet aucun fruict: Car le climat de Crete est trop froid pour les Palmiers.

Du faux Labyrinthe de Crete & des ruynes de quelques villes de l'Isle. Chapitre V 1.



E Labyrinthe qui dure pour le iourd'huy en Crete, Faux Laby= n'est pas celuy duquel les autheurs anciens ont faict rinthe de mention. Car celuy qu'on monstre maintenant, est Crete. Ida mons, situé aux racines de la montaigne Ida, vulgairement est control nommee Psilorisi. Ce Labyrinthe n'est autre chose

qu'vne pierrerie: & toutesfois tous les habitans de Crete la sçauent enseigner souz ce faux nom de Labyrinthe. C'estoit vne quarriere de pierre dure & bien belle, que l'on téroit anciennement par quartiers, du temps qu'on fabriquoit les edifices de la ville de Gortina & Gnosos, qui anciennement estoyent les principales villes de toute l'isle, comme il appert par ses ruines. Et tout ainsi comme il faut auoir des guides du prochain village de la grande pyramide d'Egypte nommee Busiris, pour monstrer Eustris. le chemin, & allumer dedans ladite Pyramide: aussi faut il auoir des guides d'un village, qui estoit anciennement la ville de Gno-Gnosses. sos, ioignant ladite quarriere ou pierrerie, pour monstrer le chemin à ceux qui y veulent entrer. Il est bien vray qu'il ya leans. plusieurs destours çà & là de costé & d'autre, comme il pourroit auoir en vn Labyrinthe artificiel: mais cestuy ne provient sinon delà où ontesté entaillees les pierres. Laquelle chose l'on peut prouuer par les vestiges & ornières des roues de charrette, & par les petites pierres murces çà & là, au costé du chemin. Les ruines de Cortina sont moult grandes, & y a encores pour le present quelque petit nombre de colomnes droictes, plantees en terre, & vn petit village qui est vulgairement nommé Metaria. Les Metarie pierres des murailles ont esté enleuces hors de là, d'autant qu'el-

Lethyus.

esté transportees aisément : car la mer n'en est guere loing. Il y a aussi vn torrent qui descend de la montaigne: & croy que c'est celuy que Strabo & Solin nomment Lethyus, que l'on peut pasfer à gué sans planche ne bateau. Il y a aussi vn condui et d'eau sur des grandes arches, qui est encor en son entier, faisant moudre plusieurs moulins. Pareillement y a grande quantité de Platanes Platanes. en la vallee, dont sort la fontaine: mais toutes laissent leurs fueilles l'hyuer. Aussi a quelques arches & murailles d'Eglise de grosse est offe parmy les ruines qui sont restees debout, & plusieurs voutes de fort ciment & brique par dessus le ruisseau de Lethyus: qui (à nostre aduis) ont esté faictes pour rédre le lieu egal, & faire la place ou l'on tenoit le marché en la ville.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. les estoyent de pierre de taille, tirees de la susdite quarriere, & ont

Comment les Cretes font le Ladanon.

Chapitre VII.

Ladanon.



NTRE les notables choses que l'on peut voir en Crete, est la maniere de faire le Ladanon, qui est vne drogue des plus renommees qui foit en noz perfums. Il n'y est pas faict de la plante de Ledon, go perrums. If n y est pas raict de la plante de Ledon, ainsi que les anciens ont estimé: mais d'un autre petit arbrisseau, nommé Cistus, dont y a si grande quantité, que

cifus.

les montagnes du pays en sont toutes couvertes. Sa nature est telle, qu'estat verd en toutes saisons, apres qu'il a perdu ses sleurs & fueilles du printemps, & s'est despouille de ses fueilles d'hyuer, il se reuest d'autres nouuelles fueilles, quasi lanugineuses pour l'esté, qui s'engressent à la chaleur du Soleil d'une vligineuse rosce par dessus: & d'autant que le chauld est plus violent que l'esté, d'autant plus croist la susdite rosce dessus ces sueilles. Il ya vne espece de ce Cistus, croissant sauuage par les Landes d'Oise au pays du Maine, & principalement ioignant le bourg de Fouletourte, pres de la Soulletiere (qui est le lieu de nostre naissance) correspondantes en toutes merques à celuy de Grece, excepté que celuy du Maine ne s'engresse point de rosee, comme fait le Cistus de Grece: aussi est il beaucoup plus perit. Les Grecs recueillans ledit Ladanon, ont la maniere de preparer un instrument qu'ils nomment en leur vulgaire Ergastiri. Cest instrument

a le fust quasi comme celuy d'yn rasteau sans dents, lequel ils gar-

Le bourg d'oife. Fouletourte. La Soulle= tiere. Ciftus du Maine. Ergastiri.

OBSERVEES FAR P. BELON. nissent de plusieurs conroyes de cuir qui n'est pas conroyé, qui font pendantes audit instrument. Ils frottent lesdictes conroyes doucement contre lesdicts arbrisseaux: lors la susditte rosee s'attache contre les conroyes, lesquelles il faut tenir au Soleil ardent, quand l'on en veut oster le Ladanon, qu'on rascle auec vn cousteau. Faire le Ladanon, est vn labeur quasi intolerable: Car il faut estre tout le iour au Soleil par les montaignes, és plus chauds iours caniculaires de tout l'esté. Tel ouurage est co-caloires munément de Caloieres, cest à dire des religieux de Grece. Et font le Lal'endroit en Crete, ou l'on en face plus grande quantité, est vers danon. le pied du mont Ida, au village nommé Cigualinus, & aupres de Milopotamo.

D'un poisson nommé Scarus , moult frequent au riuage de Crete , & toutes fois rares és autres contrees.

Chapitre VIII.

L y a vn poisson grand comme vn Rouger barbe; moult commun en Crete, nommé Scarus, dont les scarus. anciens autheurs ont fait grande mention: car il fut le temps iadis és delices Romaines, tenant le premier

lieu en dignité entre tous les poissons. L'on n'a point accoustumé-d'en voir en noz riuages, non plus en l'Ooceean, qu'en la mer Mediterrance,&osons asseurer qu'on ne le treuue point au Propontide en l'Hellespont, n'au pont Euxin, n'aussi en l'Adriatique: car nous l'y auons cherché. Et toutesfois il est si frequet en quelques endroicts des riuages de Crete, qu'onn'y en pefche aucun autre plus commun. Et pource qu'on le trouue en vne mesme contree, & quasi en mesme saison que l'on a accoustumé saire le Ladanon: & aussi que la plus grande pesche en est au temps Ladinos. qu'on amasse ledit Ladanon: lors nous trouuasmes a les voir tous deux d'un voyage quafi plus par hazard de fortune, que de propos deliberé. Desia auions seiourné en l'isle-vne longue espace de temps, toutesfois pour ne nous estre trouuez à propos, n'auios veu ne l'vn ne l'autre. Mais estans embarquez pour passer de Rhethymo à la ville de Candie, aduint que les coursaires nous rencontrans sur mer, forcerent nostre vaisseau de gaignet la coste entre Millopotamo & Cigalinus. Les mariniers abandonne-

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. rent la barque fuyants sur terre pour se sauuer en la montaigne: Les toursais toutes fois pource que ce n'est la coustume, que les coursaires deres ne suiver laissent leur vaisseau pour suyuir ceux qui suyent sur terre, ils pilles gens en lerent feulement les hardes, laissans le vaisseau là, auec ce qu'ils ne pouuoient emporter. Mais en nous sauuant par les montaignes, courusmes, de frayeur, iusques à tant que trouuassions vn monastere de Caloieres en la vallee ioignant le riuage, ou pour lors leuoyent les nasses qu'ils auoyent ja tendues à prendre les Scares. Et pource que seiournasmes la quelque iour, cusmes bon loisir d'enquerir la raison pour quoy ces poissons y sont si frequens, & rares ailleurs. Nous trouuasmes que le Scarus estant poisson sa-Scarus. xatile, en outre ce qu'il demande habiter entre les rocs, il luy faut aussi nourriture conforme à son estomach, qui est vne petite herbe dont il se paist, & qui ne croist point ailleurs: & le Scarus estant friant de ceste herbe, demeure volontiers en celle partie Herbe dont de l'isle. Or les Caloieres & autres villageois du lieu, cognoissans se gorge le la nature du Scarus, & sçachans bien qu'il est friant de l'herbe des Phaseoies, en sement par les champs, dont ils luy font les appasts pour le prendre, mettans les fueilles sur jour dedans les nasses en la mer, gardans les siliques pour eux, & les Scares entrez dedans restent prisonniers, autrement ils seroyent difficiles à pescher: car ils ne se prennent guere à la ligne, & bien peu à la traine. Età cause qu'ils ont dedié ladite herbe des Phaseoles aux Sca-Scarouotano res, ils la nomment vulgairement Scarouotano. Les Scares vont à grandes compagnies, comme les Salpes, & sont de la couleur Rougets bar= approchante des Rougets barbez. Nous ne voulons cyamener toutes les merques de Scarus: car nous l'auons amplement descrit ailleurs auec tous autres poissons. Encor auons bien voulu adiouster vne chose notable : c'est qu'estans en telle fuite iusques bien tard sans manger, le Caloiere nous en ayant apporté vn cuit & embroché à leur mode, veismes qu'ils leur fichet vne brochette par la gueule au trauers du corps pour les rostir sur les charbos: mais ainsi qu'il estoit, il sembloit proprement à vne personne riant: carle Scarus a les dents ordonnez comme vn homme, & ayant les leures retirees par la chaleur du feu, il sembloit proprement voir la bouche d'vn home riant. Ce qui est le meilleur de ce poisson, est l'herbe qu'il mange, de laquelle on trouue toussours

grand quantité en son estomach. Il a aussi le foye moult grand,

terre.

Scarus. Phaseoles.

salpes.

qui sert à luy faire sa sauce. Car estant battu auec ses trippes, sel-& vinaigre, donne bon goust à tout le poisson. Et à fin qu'on entende de quel poisson auons parlé, en auons cy mis le portraid.

Portraict d'un poisson de Crete, nommé Scarus.

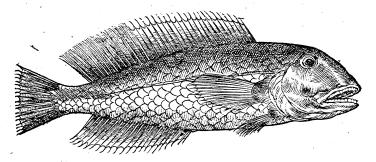

Les noms François de plusieurs especes d'oiseaux obseruez en Grece, con-Chapitre IX. ferez auec leurs appellations antiques.

E qui maintenant nous induic à parler des oiseaux en particulier, est que nous estans trouuez en vn pe-tit vaisseau sur mer, au printemps entre l'isle de Za-cinthe & Cytarée: diuerses especes d'oiseaux passa-

gers se rendirentà nous lassez dedans le vaisseau. Et par ce aprismes des lors à les sçauoir recognoistre de noms vulgaires. Mais les ayans amplement descrits en sept liures, suffist maintenant d'en toucher vn petit mot d'vn chascun. Et pour autant que sçauons bien qu'il y a plusieurs gens en doute, à içauoir si les animaux viuans és autres pays de leuant, ont mesme corpulence & figure que ceux que nous cognoissons en ces pays cy, auons esté meus de leur faire entendre que telles y sont toutes manieres de bestes, oiseaux, serpens, poissons, & plantes, que celles que nous voyons en nos prouinces: & que s'il y a difference, on la trouuera manifeste en toute l'espece. Il est bien vray qu'ils en ont beaucoup de sortes que nous ne voyons pas en nos pays, que les anMerops. Apiaster.

Alcion. Martinet pescheur. Meli∬opha=. go. Mesange. Parus. Rubeline. Gorge rou=

Rubecula.

Pettoroffo.

sçauoir. Comment donc vn Alemat, François, ou d'autre nations pourra trouuer nom vulgaire en sa langue pour tourner ou exprimer le nó d'un oiseau estranger, s'il n'est veu en son pays? Nous baillerons exemple de celuy que les Grecs ont nommé Merops, & les Latins Apiaster, qui est oiseau si commun en Crete, qu'il n'y a endroit en l'isle ou lon ne le voye voler, & toutesfois est si rare ailleurs, que mesmement les Grecs de terre ferme ne le cognoissent point. A peine a esté iamais veu voler en Italie:ce neatmoins les François, les Alemans, & autres de ceste Europe, ont pensé que nostre Mesange sust Merops, cobien que cela soit saux car Merops est vn oyseau de la grosseur d'vn Estourneau, qui n'est moult bon à manger, & si est presque semblable à l'Alcion, que nous nommons Martinet pescheur. Il n'est plus appellé Merops en Crete, ains Melissophago, qui semble diction correspondante à la Latine Apiaster: car il prend sa pasture d'auettes en volant en l'air, à la maniere des Hirondelles. Il ne vole guere seul, sparnoc Tolo mais en compagnie, & sur tout le long des montaignes ou croist le vray Thym, pour manger les auettes, dont il a prins son nom. Et combien que la Mesange, que les Grecs nomment Parus, & les Italiens Sparnoczolo, en face grand degast: & aussi que la Rubeline, ou Gorgerouge, nommée Rubecula, que les Venitiens nomment Pettorosso, se paisse des auettes: toutesois ne l'un ne l'autre a gaigné le nom de Apiaster, comme lon auoit par cy deuant pensé. Et à fin d'en oster l'erreur, auons proposé en bailler. la vraye peincture.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. ciens ont nommez de propres noms, & en cela trauaillons à les





Cest oiseau est de la plus belle couleur qu'on puisse voir, exquise come celle d'vn beau Papegaut. Il se fait ouyr de bie loing, Papegaut. faifant vn son ou voix telle que feroit vn homme en sublant, ayat la bouche close en rondeur, qui chanteroit, grulgruruururul: aufsi hault comme vn Loriot. Sa beauté exquise inuite les petis gar-Loriot. çons de Crete à le prendre auec des Cigales, comme aussi font les grandes Hirondelles, nommées Apodes. Et pour ce faire, Apodes. mettent vne espingle crochue en forme d'vn hameson par le tra-Cigales. uers d'une Cigale, à laquelle ils attachent un filet, dont ils tiennent le bout. La Cigale estant ainsi attachée, ne laisse pas de voler en l'air. Adonc le Merops l'aduisant, descéd de roideur, & auale la Cigale en volant: l'espingle crochue le retient à ce filet, & demeure prins par ce moyen. L'oiseau que nous nommons Coqu, que les Grecs nommoyent anciennement Coccix, les Cretes le Cocix. nomment maintenant Decocto: & Decocto està dire dixhuich. Decocto.

Bergeron-Lauandiere. Culicilega Knipologos. Susurada. Attagen. Attagas. Canepetiere.

Mais ils les nomment ainsi, pource qu'il semble que le Coqu prononce decocto en chantant. L'oiseau que nous nommons Bergeronnere, semblable à la Lauandiere, & les Latins Culicilega, & anciennement Knipologos, les Grecs la nomment maintenant Susurada. Et Attagen y est nommé Taginari. Quelques vns le nomment Attagas, comme aussi à Constantinoble. Et ayans cogneu ledict Attagen moult semblable à nostre Canne petiere, auons cherché quelque merque, qui les distinguast. C'est que la Canne petiere n'a pas les iambes chargées de plumes, mais l'Attagen les à patues, & à aussi le bec noir, court, & fort, & est de moindre corpulence que la Canne petiere. Mais au reste sont presque semblables en couleur: toutes fois l'Attagen est incostant en couleur: car lon en voit de tous blancs, que pensons estre ceux qu'on Perdris bla-appelle en Sauoye les Perdris blanches. Ce que Pline a nommé Lagopodes: car elles sont toutes blaches, & ont les iambes chargees de plumes, comme a l'Attagen, & ne sont de si grosse stature. Et de faict estans à Venise, au logis de mosseur de Moruiller, lors qu'il estoit ambassadeur pour le Roy, veismes des Attagens blacs: mais les Italiens appellent tant les vns que les autres, Francolins. L'oiseau que les Romains nommerent Tetrao, & lequel les Ita-Gallo Cedro: liens nomment pour le jourd'huy Gallo Cedrone, & en Auuer-

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

Francolin. Tetrao.

çbes.

Lagopus.

Faisa bruiat. gnevn Faisan bruyant, & en Sauoye vn Coc de bois, est sounent veu par les forests des hautes montagnes de Crete, deux fois plus Coc de bois, gros qu'vn Chappon, ayant vne tache rouge de chaque costé, ioi-

Rumier.

Les noms Grecs de plusieurs autres oiseaux, conferez auec les appellatios Françoises. Chapitre X.

gnant les yeux sur les tempes, tout ainsi qu'vn Faisan: & de force qu'il est noir deuant l'estomach, ses plumes en reluisent, comme

le col d'vn Ramier:n'ayant rien de blanc sinon es ælles:ayat semblablement les iambes pelues de plumes, comme a l'Attagen, & la Perdris blanche de Sauoye, & la Gellinote de bois.

Cicle. Turdi. Grines. Maseus Trafles. Tourets.

Es oiseaux que les anciens Grecs nommoyent Ciclæ, & les Latins Turdi, & nous Griues, Mauuis, Trasles,& Tourets, y font maintenant nommez Schynopoulli, quasi disans oiseau de Lentisque. Et pource schynopoulli qu'ils le paissent aussi des bacques de Myrthe, ils les nomment ailleurs

OBSERVEES PAR P. BELON. 25 ailleurs Myrtopoulli. Mais tels oiseaux font grand dommage en Mirtopoulli. pays des Oliviers. Celuy qu'Aristote nomma Visciuorum, est dit risciuorum en François vne grande Griue, qui est le premier en son genre. Il Griue. est plus gros que nul des autres. Le second qu'Aristote a nommé Pilarem, est communément nommé en nostre langue Litorne. Il Filaria. est de la grosseur d'vn Metle. Letiers qu'il noma Hiacunt, est vul-Litorne. gairement dit vn Maunis, qui est le plus petit de tous, & le plus Maunis, iaune au ply des deux ælles, & par dessous le ventre: & est de la Estourneau. grosseur d'vn Estourneau. L'oisean que nous nomons vn Roite-Roitelet. let, ils le noment en leur vulgaire Frilato, qui est en ce correspon-Trochilos. dant à l'antique Trochilos, lequel ils sçauet fort bien distinguer Tettigon. d'vn autre moindre que luy, qu'ils nomment Tettigon, & les La-Tyrannus. tins Tyrannus, & les François vn Poul, Soucie, ou Sourciele: car Poul il a les plumes iaunes fur la teste de coste & d'aure en mariare. il a les plumes iaunes sur la teste de costé & d'autre en maniere de creste, qui luy ombrent les yeux comme à nous les sourcils, dont ilagaigné ce nom François, & n'est guere plus gros qu'est une Inrocorax. Sauterelle. Les Chouertes ou Choucas, que les Picards nommét scurapola. Eraues, qui ont le bec & pieds rouges, qu'Aristote nomma Cora-Kyanus. kias, Pline Pyrrocoraces, sont moult frequentes à la sommité des Ceruleo.
Petro costihautes montagnes de l'isle: les Grecs les nomment maintenant pho. Scurapola. L'oiseau que Aristote a nommé Kianos, & Pline Ceruleo (lequel, pource qu'il hante les rochers des hautes montaignes,& est semblable à vn Merle, a changé son nom ) est mainte- Mede. nant appellé Petrocossipho. Il est de moindre corpulence qu'vn Merle, & est totalement bleu, & est moult exquis a tenir en cage pour chanter. Aussi a il la voix de mesme le Merle. Nous ne sçaurions le nommer en François: car nous ne l'auons aucunement en ce pays, non plus qu'en Italie, filon n'en apportoit en cage: car lon en desniche quelquesois des petis, pour leur apprendre à parler. Et comme Aristote a cogneu trois especes de Merles: Aussi Merles noirs. ont des Merles noirs, & blancs, qu'ils nomment comme les anciens Grees Cossiphos. Et encore vne tierce espece, dont Atisto-Merles biass. tea parlé, qui de nom propre François est appellé Merle au collier, pource qu'il a vne ligne blanche sous la gorge, vers la poictri- collier. ne, qui luy tourne tout le col, & duquel on en voit grande quantité en la vallée de Morienne, & par les vallees de Sanoye. L'oyseau qu'on nomme en plusieurs lieux de France Dixhuict, & à Dixhuit. Paris vn Vanneau, & que les Romains nommerent ancienne-

ment Parcus, & les Italiens appellent Paoncello, est nommé en vulgaire Grec de son antique appellation Aex: pour ce qu'il crie fouuent comme vne Cheure. Les autres disent Taos agrios, c'est à dire Paon sauuage: car il porte vne huppe eleuce dessus sa teste, comme fait vn Paon, la maniere d'vn Cocheuis. Ils n'ont point de Perdris goaches ou grises en Crete: Mais en ont des rouges grosses comme Poulles, qu'ils nomment vulgairemet Coturno, qui est diction qui semble estre empruntee des Italiens. L'oiseau Curuca. qui anciennement auoit nom Curuca, que nous nommons en François vne Fauuette brune, y est maintenant nommé Potamida. Ils nous ont asseuré qu'elle nourrist communement le petit du Coqu, combié qu'il y en ait plusieurs autres qui le nourrissent Potamida. aussi: toutesfois cestuy là le nourrist particulierement plus que les autres oiseaux. Il y en a qui veulent que Potamida est vn Rosfignol: & à dire vray le pensions ainstimais auons trouué depuis que le Rossignol y est nommé Adoni ou Aidoni. De laquelle apde muraille, pellation voyons mesmement que les François en cognoissent deux especes, l'une de bois, l'autre de muraille qui est celuy que les Grecs ont anciennement nommé Phænicurus, & les Latins Phænicurus. Rubicilla. Mais Potamida estant oiseau disferent au Rossignol, a les pieds & le bec de couleur plombee tirant sur le cendré. Il est nommé en vulgaire François Fauuette brune, ou grande Fauuette à la difference de la rousse nommee Troglodites. L'oiseau aus-Argorilax. fi que les Grecs nomerent anciennement Agotilax, & les Latins Caprimulgus, est vulgairement cogneu en l'isle de Crete, oultre l'opinion de Solin & d'autres: & d'autat qu'il vole la nui & par les villes, & faict vn cry moult effrayant, nous l'auons nommé vne Fresaye, on bien Effraye. Il ne voit le jour non plus qu'vne Che-Cheueche. ueche ou Chahuant. Quelques vns prononcet vne Orfaye:mais ce nom est deu à vn autre oiseau, nommé Ossifragus, dont parlerons au liure des oiseaux en descriuant Nicticorax. Ceste Frefaye est quasi de la couleur & grosseur d'vn Coqu, & fait son nid en nostre pays es haures rours, & es pertuis des Eglises. Celles qui vinent en Crete, le font entre les rocs: par les montaignes le long de la mer, ou elles font grands dommages aux pasteurs, qui n'ot accoustumé mettre leurs Cheures de nuict en tait, d'autant qu'elles succent le laict des tetines des Cheures. Ouide en a parlé, quand il dit: Capere dicuntur la Etentia viscera rostris. Est illis Strigibus Strix aus.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

Parcus. Aex.

26

Perdris. Coturno.

Coqu.

Roßignol. Aidon.

Rubicilla. Potamida. Faunette.

Caprimul-Fresaye. Effraye.

Chahuant. Orfaye. Oßifragus.

## OBSERVEES PAR P. BELON.

nomen sed nominis huius. Causa, quòd horrenda stridere no Ete solet.

Les noms antiques & modernes tant François que Grecs de plusieurs autres Oiseaux.

Chapitre: XI...

E tous oifeaux dont auons eu cognoissance, n'en auos Pluner.

veu aucirqui n'eust quatre doigts és pieds, excepté le Guillemot. S Pluvier, le Guillemot, la Canne Petiere, l'Ostarde & Cane petiere...

Ostarde.

Ostarde.

Pie de mer. topus. C'est vn oiscau rare à voir en nos riuages, combien qu'on Hamatopus. l'y ait quelquefois veu. Il est de la corpulence d'une Aigrete, ayat Aigrette. les ælles comme vne mouete, & le corfage d'vn Flambant, que Flambant. les Latins nomment Phænicopterus: le beclog de quatre doigts, Phænicoptecomme celuy de la Beccasse, dont aucuns le nomment aussi Beccasse de mer: mais est différente en rodeur à tous autres becs d'oifeaux palustres, qui l'ont rond: car cestuy cy l'à applati & agu par

le bout, & quelque peunoir à l'extremité: car tout le reste est rouge. Toutela teste & le col est noir, & aussi tout le dessus des ælles blanc par le trauers: dont il a prins son appellation Françoise. Er est blanc dessous les ælles & le ventre. Sa queue est noire par le bout, longue come celle d'vn Canard. Il a deux orteils ou doigts de ses pieds qui se tiennent ensemble: celuy qui est en dedans, est separé. Il n'a point de petit ergot derriere, come ont rous oiseaux de riviere: & aussi a les pieds delicats & mols, & non pas secs & durs comme les autres. Il a la iambe longue de trois doigts. Les doigts de ses pieds sont courts, & ont yn ongle vouté, come sont les ongles des Ostardes. Il est de chair mauuaise, dure, & fort offarde noire: & a le iargueil ou gosier moult grand, large, & robuste: La Beccasse. Beccasse, qui auoit anciennement nom Ascolopax, se resent en-xilornuba: cor quelque peu de son antique appellation Greque: car encor Gallinago. pour le iourd'huy, la nomment Xilornitha, c'est à dire Poulle de Alouette. bois, qui est conforme à sa diction Latine Gallinago. Ils noment chamochilales Alouettes Chamochiladi: & les Ramiers Phassa. Ils n'ot point di

nom plus propte pour exprimer les Corliz, que de les appeller Ramiers. Macrimiti, c'est à dire, nez long. Les Grecs n'ont dictions en leur vulgaire pour distinguer les oileaux de riuiere si proprement que Marimite. nous faisons: Carils nomment indifferemment les Sarcelles & sacelles

Morillons de nom de Cannes, qu'ils appellent Pappi. Il ya vne particuliere espece de Plongeon de mer en Crete, nageant entre deux caux, differente au Cormarant, & aux autres Plongeons nommez Mergi: qui est celuy qu'Aristote a nomme Ethia. Les habitans du riuage de Crete l'appellent Vuttamaria & Calicatezu. Ii est de la grosseur d'une Sarcelle, blanc par dessous le ventre, oiseaux de noir dessus la teste & sur le dos, dessus les ælles, & aussi toute la queuë. Il n'a nul ergot derriere, aussi est il seul entre tous oiseaux ayans le pied plat, à qui cela convienne. Sa plume dont il est couuert, est fin duuet, tenant fortà la peau. Son bec est moult tranchant par les bords, creux & quasi plat, qui est couuert de duueriusques bien auant, noir dessus & blanc dessous: & ale sumet Plongeon de de la teste large. Celle maniere de petit Plongeon de riviere, que les François nomment vn Castagneux, n'est point cogneu en ' Grece.Le Verdier nommé en Grec Chloris, & en Latin Lutea, sappelle en vulgaire Grec Assarandos, de diction correspondan-Assarandos. te à celle du pays du Maine, ou lon a accoustumé le nommer vn Serrant. Les oiseaux que les Latins ont nommé Fringilla, que les François nomment Pinsons, sont dicts en Grec Fringilari, ne tenans rien de leurs ancestres, qui les nommoyent Spisæ: comme aussi ceux qu'ils nommoyent anciennement Orospiza, & que nous appellons Montains ou Pinsons d'Ardaine, n'y sont distinguez d'autre nom que de commun Fringilaro, qui est pur Italien, qui le nomme Fringuello. Nos Bruans leurs sont aussi communs: Mais ils ont oublié à les nommer de noms Grecs anciens Anti: car eux ayans aprins les noms Latins, les nomment Flori. Aussi nomment vn Passereau en leur vulgaire Sporguitis. Et vne Mouette Laros. Vn Chardonneret, qui anciennement s'appelloit Pikilis, & en Latin Carduelis, est nommé Guardelli, ou bien Stragalino. Combien que ce nom Chardonneret conuienne à celuy que les Grecs ont nommé Acanthis, lequel les Latins ont dict Spinus, qui est nostre Serin, toutesfois ils le noment maintenant Spinidia. Il n'y a chose si frequente en Crete que le Piuoine, que lon voit voler dessus les petits buissons: & pource que c'est vn petit oyseau ayant la teste & la queuë & vne partie du corps noire, plusieurs le nomment vulgairement Asprocolos, c'està dire, Blanc cul. Mais ce nom luy a esté donné au

cotraire: car il y en a vn autre qui est particulierement nomé Cul

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

Morillons. Pappi. . Plongeons de mer.

28

-Cormarant. Mergus. Ethia.

Crete.

riniere. Chloris. Lutea

Fringillæ. Pinfons. Spifæ. Orospiza. Montains Pinsons. Bruans. Antus.

Florus.

Serrant.

Sporguitis. Mouette. Laros. **Chardoneret** Pikilis. Guardelli.

Acapthis. Spinus. Serin.

OBSERVEES PAR P. BELON.

blane, qui est celuy que les Latins nommerent Vitis flora, & les Pinoine Grecs Oenanthi. Quelques autres nommét le Piuoine plus pro-Aprocolos. prement de diction assez correspondente Melanocephali, c'est à Melanoce dire, teste noire. Les anciens Grecs le nommerent Melancoriphos, & en Italie Atricapilla, qui est vne mesme chose auec Zika-phos. lis, lequel les François ont nommé Papafighi ou Becafigui, & les Juricapila Latins Ficedula. Celuy que les anciens nommerent Ortygome-la. tra, c'està dire Mere des Cailles, est peu commun en Crete: mais Zikalia. és autres lieux de Grece il est aussi commun comme en Italie ou Becasigues. Origome en Fraco. C'est vn oiseau qui ensuit les Cailles en quelques merques : Et ayant de ce dessaut en luy de ne voler guere bien, en re- Mese des compensenature l'a fait courir legierement. Les François le no- cailles. ment vn Rasse, & en Italie le Roy des Cailles. Et entant que le-Rasse. dit Rasle est noir, & hante tousiours l'eau, il ressemble quasi vne Poulle d'eau. Poulle d'eau, que les Italiens appellent, vna Foulica: mais il est Fulica. beaucoup plus petit, & n'est pas du tout si noir, & est bigarré de blanc par dessous les ælles, & par les deux costés. Sa queue est rousse par dessous, & est courte comme à tous autres oyseaux de riuiere. Son bec est long de deux doigrs, mais en comparaison de la Becasse, Cheualier, & Corliz, qui l'ontfort long, pouvoit estre Beccasse. dir Court. Les Vautours, Aigles, & Faucons font leurs mids en Cheualier Crete, non pas és chesnes & és arbres, comme font les autres oiseaux: maises rochers qui respondent sur la mer, quasi pendans contre bas, en lieu moult difficile & precipiteux. A peine pour- Faucons. roirl'on les voir, n'estoit qu'on fust en vn vaisseau, les regardans de la mer. Parquoy les voulans desnicher, faut auoir vne longue corde qu'on laisse pendre le tong du roc, dont le bout est attaché deffus le faiste de la montagne à quelque pau fiché en terre. Vn paylan deualle le long de la corde, insques à tant qu'il paruient au lieu ou est le nid du Vautour, puis retourne à mont par la mesme corde par laquelle il estoit descendu. Autrement mettent vn petit garfon dedans vne grande corbeille, qu'ils deuallent de deffus le roc contre bas: & quandil est paruenu au nid, lors il met Vautours les oiseaux en sa corbeille, & se fait retirer à mont. Les Vautours tanne? tant les tannez que noirs, frequentent sur les montaignes de Cre. Vautoises te, ou paist le bestail, rauissant les aigneaux & cheureaux, & les noirs. leures qu'ils trouuent au descounert. Parquoy les pasteurs s'est-peaulx de sayent de les prendre pour y auoir du gaing : car ils les escorchet, Vautours.

D iij

Falconi,
Hierax.
Sacre.
Autour.
Gerfault.
Lanier.
Tiercelet.
Milan.
Iéthynos.
Liadurus.

& vendent les ælles aux artilliers, qui s'en seruent à faire des ampennons aux stesches: & la peau aux pelletiers, qui la conroyent pour en saire sources, qui sont vendues bien cher. Ils nommét les Faucons en vulgaire, Falconi, combien que vn Fauconnier y est nommé Hieracari, de la signification de Hierax, qui est terme general conuenant à tous oyseaux de proye. Aussi ne distinguent ils pas les oyseaux de proyepar noms propres, si bien come font nos Fauconiers: Carle Sacre, Autour, Gerfault, Lanier, & Tiercelets sont consondus auec le Faucon, sans faire distinction de leurs especes. Le Milan qu'ils souloyent anciennement nommer Ichtynos, est maintenant nommé Licadurus. Et pource qu'auos traicté de tous oyseaux en autre œuure ou en baillons les portraicts, nous n'en dirons autre chose pour l'heure presente.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

Description d'un petit animal commun en Crete , nommé Phalangion. Chapitre XII.

Es Cretes sçauent nommer les Phalanges Sphalangi, qui sont petites bestes venimeuses, quelque

Phalanges.
Sphalangi.
Description
du Phalangion.

peu plus grandes qu'vne Araignee, ayans huict pieds, quatre de chaque costé: chaque pied ou iambe a quatre articulations, & ont deux ongles fort deliez en chaque jambe, qui sont voutez en crochet : dont les deux jambes de deuant de chaque costé sont pour marcher en auant, & les deux autres de derriere sont pour le conduire en arriere, Ils habitent tousiours en vn trou oblique, profond de deux pieds en terre, dedans lequel ils entrent à reculons, & tirent leur mangeaille apres eux : & munissent l'entree auec des festus pour le tenir tousiours ouvert, ou ils setiennent ordinairement. Leur corps est cédré par dessus, & de la partie de deuat, ont deux taches rougeastres par dessus le dos: & si on les renuerse, on leur trouvera vne tache noire en l'endroit ou leurs pieds tiennent attachez au corps. Leur ventre est iaune: & qui voudra sçauoir de quoy ils penuent nuire, leur regarde la bouche, & l'on verra deux perits esguillons noirs, ressemblans à ceux de la Scolopendre: desquels ils mordent, & dont ils se servent à tenir leur mangeaille. Ils font les toilles à la maniere des Araignees, & viuent de mouches & papillons. Ils ponnent enuiron soixate petits œufs, qu'ils

OBSERVEES PAR P. BELON. couvent à leur poictrine, dont les petits sont esclos: lesquels ils. portent dessous leur ventre, iusques à ce qu'ils soyent grands. Ils ont le corps velu : mais pource qu'ils ne sont pas d'vne mesme corpulence, ils cauent leur trou selon la capacité de leur corps: & auons obserué qu'ils different selon leurs diuerses isles. Il y a guerremortelle entre ce petit animal, & vne maniere de mouche guespe que les Latins ont nommee Ichneumo: laquelle par nous Ichneumon. estre trouuez à l'obseruer, descrirons cy apres au second liure, ou parlerons de l'Ichneumon d'Egypte.

D'une espece de Bouc sauvage frequent en Crete, que les François nom-Chap. XIII. ment Boucestain.

ri. Si les habitans du pays peuvent prendre les faons des Boucs estains (dont y a grande quantité) errants par les montaignes, ils les nourrissent auec les Cheures princes, & les rendent apprincisez. Mais les sauvages, dont y a grande quantité, sont à ceux qui les peuvent prendre, ou tuer. Leur grandeur n'excede point la iuste corpulence d'vne Cheure priuce: mais elles ont bien autant de chair comme vn grand Cerf, couvertes de melme poil fauue & court, non pas de Cheure. Les masses portent grande barbe brune, chose qui n'auient à nul autre ayant le poil de Cerf, sinon (comme pensons) à Hippellaphus. Ils deuiennent gris en vieillis-Hippellas sant, & portent vne ligne noire dessus l'eschine. Nous en auons Phus. aussi en nos montaignes, & principalement en lieux precipiteux de difficile accez. C'est bien dequoy s'esmerueiller de voir vn si petit corps d'animal porter de si pesantes branches de cornes, desquelles en auons tenu de quatre coudees de long. Elles ont autat cornes de de rayes par le trauers comme le Bouc, ou Cheures ont d'annees. quarre coul-Aussi en avons trouvé deux differences, comme avons faict ap-dees de long. paroistre par la diuersité de leurs cornes apportees de Cypte & Deux sortes Crete, dont auons fait present à monsseur lean Choul, Bailly des de Bours montagnes de Lyon. Nous anons quelquesfois prins loisir de les

voir preudre & vanner aux chiens des habitans de Grece. Il y a

D iiij

des paysans sur la sommité des hautes montagnes de Crete, so bon tireurs de l'arc, & principalemententour la montagne de la Sphachie & Madara, qu'ils les naurent de leurs steches de vingt & cinq pas de loing: & à ce faire menent des semelles qu'ils ont nourries & apprincisses de ieunesse, les lient à quelque passage en la montagne, ou les masses ont accoustumé passer. Le tireur se tient à costé, caché derrière quelque buisson à l'opposite du vent, sçachant bien que le Bouc estain est de si grand sens d'odorer, qu'il le sentiroit de cent pas. Le masser rourant la semelle en son chemin, s'arreste, & lors le paysan luy tire de son arc. Et si d'auenture le Bouc estain n'est guere nauré, ou que le ser luy soit demeuré au corps, il est maistre à se medeciner: car il va trou
Distannum uer du Distannum (qui est vne herbe attachee aux rochers de

uer du Dictannum (qui est vne herbe attachee aux rochers de Crete) laquelle il brouste, & par tel moyen seguerist bien tost. C'est grand merueille de l'agilité de ceste beste, qui est de la nature du Cheureul: car tous deux se tiennent entre les aspres rochers de difficile accez: mais le Bouc estain saulte d'vn rocher sur l'autre de plus de six pas d'interualle, chose quas incroyable à qui ne l'auroit veue: & d'autant que nous sommes trouuez en lieu commode d'en recouurer la naisue peinture, l'auroit y faict mettre en celieu portraicte au naturel.

Portraie !



portraict du Bouc estain.

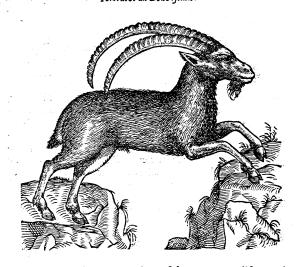

D'un mouton de Crete nommé Strepficheros: auec un discours qui en-Chapitre XIIII. seigne que c'est que Licorne.

L y a vne maniere de Moutons en Crete, qui sont en grands trouppeaux aussi communs que les autres, & principalement au mont Ida, que les passeurs nom-ment Striphocheri: qui sont en ce dissemblables aux striphocheri nostres, qu'ils portent les cornes toutes droictes. Ce mouton n'est en rien different au commun, excepté que comme les Beliers portent les cornes tortues, cestuy là les porte toutes droictes contre mont, comme vne Licorne, qui sont cannelees en viz. Lors qu'en veismes de si grands trouppeaux, ignorans que les anciens en eussent faict mention, nous vint en souuenance de chercher s'ils estoyent en rien participans de la Licorne. Ce nous a fait en-trer en propos de la Licorne, laquelle voyos estre maintenat en fi

orix. Vnicorne. Diners ani= Vne seule

Dents de Rohart.

Vnicorne. Asinus In= dicus. Orix.

Asne sau= uage. Grăde quă= tité de Li= Europe.

haute estimation & pris, que c'est bien à s'en esmerueiller, veu ancimement qu'elle ne fust anciennement en aucune reputation pour medecine : car si elle y eust esté, il est a croire que les autheurs ne s'en fussent voulu taire. Aristote a bien dit qu'il y a vn animal nommé Orix, au genre de pied fourchu, qu'on nomme Vnicorne: mais il n'a one parlé de la vertu de sa corne. Columelle aussi a bien cogneu Orix, disant qu'on le garde enfermé és pamaux portas stiz & parcz murez, auec les autres animaux. Et siles Romains, qui estimoyent tant les choses rares, eussent aussi bien ouy parler Les Romains de leur temps d'vne si grande vertu qu'on dit estre en la Licorne, ontignorela ils ne l'eussent pas laissé en arriere. Pas ne disons qu'ils ne l'esti-Vertu de la massent precieuse & rare, mais non pas pour s'en seruir en medecine, comme nous faisons maintenant. Parquoy voulans en parler clairement, ne dissimulas rien de ce qu'il nous en semble, trouuons que la Licorne, que les anciens ont cogneue, deuroit estre noire: & toutesfois celle que nous auons, est blanche. Quel autheurancien, Gree ou Latin, auons nous, qui face foy qu'vne petite piece de chose incogneue, & que sçauons estre souuent de det de Rohart, doiue valoir trois cens ducats? L'on nous a monstré des morceaux, pour sçauoir si la cognoissions, qu'on auoit acheptez pour Licorne au pris, à la valeur de trois-cens ducats, qui toutesfois estoient rouelles de dents de Rohart. Vn seul Ælian nous est autheur que la Licorne a vertu en medecine, mais il entend qu'elle est noire. Et voyans que la nostre est d'autre couleur, dirons qu'elle est differente à celles des anciens: veu mesmement qu'il dit que c'est vn Asne Indique, qui la porte au front, & de laqueile la couleur du dehors est rougeastre, le dessous est blanc,& le dedans est noir. Pline parlant de la Licorne, a tourné les mesmes parolles d'Aristote. Vnicorne (dit il) Asinus tantum Indicus, sotida vngula. Puis apres dit: Vnicorne bisulcum Orix: tellement qu'il appert par ces mots qu'il y a deux manieres de bestes qui portent vne seule corne, desquelles l'une est Asinus Indicus, qui n'a pas le pied fourchu: & l'autre Orix, qui l'afourchu. Vray est que les Asnes sauuages, qu'on nomme en Latin Onagri, n'ont point de corne. Par ainsi faut entendre que les Licornes sont de quelque autre beste, dont n'auons aucune description. Maisentant qu'on voit les Licornes en diuers endroicts, on ne les peut nier: car mes-

mement l'on en pourroit trouuer vne vingtaine toutes entieres

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

OBSERVEES PAR P. BELON. en nostre Europe, & autant de rompues : & desquelles l'on en monstre deux, au thresor de sainct Marc à Venise, chacune longue enuiron d'une coudee & demie, plus grosses par un bout que par l'autre : dont le plus gros bout n'excede point trois poulces assemblez ensemble, qui sont bien merquez, respondantes à ce que les autheurs ont escrit de la corne de l'Asne Indique:mais au reste les autres enseignes n'y sont pas. Aussi sçauons que celles du Licorne de 3. Roy d'Angleterre sont cannelees & tournees en viz, comme aussi Denis moulte est celle de sainct Denis, qu'estimons la plus grosse qui ait oncq' grande. esté veue. C'est la chose digne de plus grande recommandation que nulle autre qu'ayons veue, procrée d'aucun animal. Elle est naturelle, & non artificielle: en laquelle on trouue toutes les merques qui conviennent à vne autre corne d'animal: & pource qu'elle a cauité leans, est à presupposer qu'elle ne tombe à l'animal qui la porte, no plus qu'à la Gaselle, Chamois, & Boucestain: au contraire desquels celles des Daims, Cerfs, & Cheureux tombent. Il n'y a homme, quelque grand qu'il soit, qui n'ait peine de toucher iusques à la summité de la sufdite Licorne du Roy, qui est à sainct Denis, tant est longue: car elle a sept grands pieds de S. Denis. hauteur. Elle ne pese que treize liures & quatre onces, toutes sois à la soupeser semble en auoir plus de dixhuit. Sa figure est droictement comme celle d'un cierge, large par le bas, & petit à petit vient en agressissant iusques au bout: aussi sa grosseur ne peut estre empoigneed vne main. Ayant cinq doigts en diametre: & qui l'entourne d'vne corde & la mesure, y trouue vne paulme & trois doigts. Elle est quelque peu raboteuse deuers la partie de la reste: mais est quasi lissee & brunie par les autres endroicts. Erest. cannelee de legeres cauitez, en maniere de viz, qui ne sont pasprofondes, commençans depuis la partie de la teste, & finissans à l'extremité, faisans leur tour de dextre à senestre, prenans leur tour comme les coquilles des Limats, on bien vn bois entourné de cheurefueil. Sa couleur n'est toute blanche: car l'iniure du temps l'a quelque pen obscurcie. Elle est creuse par le gross bout plus d'vn pied en auant, sçanoir est en l'endroit ou est enchassel'os par le dedans, qui la tient ferme contre la teste. C'est de là qu'on peut iuger qu'elle ne tombe point de la teste de la beste qui la porte. Voyant donc que c'est un faix si pesant sur la teste d'une beste, faur penser que l'animal qui la porte ne pent estre de E. ii

Strepsiche= ros. moindre corsage qu'vn grand Bœuf. Le Strepsicheros (dont auons cy deuant parlé, & qui a aussi les cornes droictes, cannelees & retorses en viz) n'excede point la iuste grandeur d'vn Mouton. Cy apres est mis son vray portraict, non que l'ayons retiré de quelque ausheur: car il n'y a personne qui en ait encores rien dit, outre ce que nous en lisons son nom en Pline: ne baillé autre figure que ceste cy.

Portraiet de Strepsicheros, ou Mouton de Crete.



D'une pierre de Crete, dont Solin a faict mention, nommee Dactilus Idaus. Chapitre XV.

Dactylus. Idaus. Belemnites. Lapis. Lyncis.

Ten auos voulu ad iouster, que la pierre que Solin nome Dactylus Idæus, & autres Belemnites, & nous fausement Lapis Lyneis, a prins son nom du mont Ida, de Crete, dont on la trouua premierement. Mais ouOBSERVEES PAR P. BELON.

tre ce qu'elle est trouu ce en Crete, nous l'avons aussi veue en vne montagne voisine à Luxambourg, qu'on nomme le mont sain & Ian, celle fois que le Roy François pere des lettres, feist fortifier ledict mont: car apres que les pionniers eurent caué trois pas en terre, la plus grande partie de ce qu'ils bechoient, estoit Dactylus Idæus.Les marchans la vendent en leurs boutiques, la nommans Lapis Lyncis. Mais c'est par vn faux nom, qui conuient à l'Am-Ambreiaus breiaune, dont parlerons cyapres.

Description du plus haut mont de Crete, que les Grecs nomment vulgairement Psiloritizanciennement Ida: & les plantes qui y naissent. Chapitre XVI.

STANS sus le coupet du mont Ida, le descriuismes Mons Ida.
comme s'ensuit. Le faiste du mont Ida est quasi pointu comme vne pome de Pin, situé sur la sommité des autres montagnes. Et combien que toute la masse de ceste montagne arrive insques à l'vne & l'autre orée de la mer, & estappellee de ce nom Ida: toutesfois celle qui est la plus haute par dessus les autres, est celle qui particulierement a obtenu ce nom. Il est bien vray que le mont Madara s'estend en plus grand Madara. largeur & grosseur que le mont Ida: ce neantmoins il n'est pas si haut cleué en l'air. Les Cretes ont changé le nom à ceste monta-piloriti. gne Ida,& l'ont nommé Pfiloriti. Sur le fusdict faiste au plus haut de la montagne, il y a vne petite chapelle: mais ce n'est qu'vne maisonnette, qui est seulement faicte de pierres massonnees sans chaux, l'vne sur l'autre en maniere d'vne voute, pour servir de couverture. Elle est en lieu si haut que souventes sois les vents y soufflent si fort, qu'ils transportent les petites pierres de là. Vn peu plus bas au dessous de ladicte chapelle, lon voit vne planure enuironnée de montagnes de tous costez, en laquelle il vient grande abondance de pasturages, ou les Moutons & Cheures de Crete s'engressent durant l'esté. Si quelqu'vn estant là monté sur ledict faiste de la montagne, regardoit de toutes parts, peu s'en faudroit qu'il ne veist le circuit de l'isle, & aussi les autres isles circonuoifines de Crete, comme est Milo, Cerigo, Cicerigo, & Cythera, & autres de l'Archipelago. L'intemperature de l'air est is Cuergo. grand dessus ceste montagne, comine est aussi sur toutes autres Cythera.

PREMIER LIVRE DES SINGVDA. d'excessive hauteur, qu'vn homme aux plus chauds iours caniculaires à l'heure de midy, encore que le temps fust sans vent, n'y peut durer sans endurer vn moult grand froid. Aussi n'y a il aucun habitat ny en hyuer, ny en esté. Ia soit que les pasteurs y meinent leurs brebis paistre sur iour, toutesfois ils les remeinent au soir en la vallee. Regardant celle partie du mont qui est tournee à l'Orient, lon voit des spatieuses campagnes qui arriuent à ses racines, esquelles il y a de moult plaisantes & froides fontaines. Celle partie qui regarde la ville de Candie, est bien munie de forests, esquelles les Erables sont fort madrez, & Chesnes verds en quantité, & autres nommez Acillacas. La partie qui regarde le Arbousiers, midy, n'est pas ornee de hautes forests, mais trop bié de quelques arbres qui ailleurs ne sont que petis arbrisseaux : sçauoir est Arbousiers, Andrachnes, Eleprini, c'est à dire Phillicæ, nommees en Latin Alaterni, Cifti, & autres tels arbres que nous n'auons point par deça: & est l'endroi et ou est fai et le Ladanum. L'autre partie qui regarde la Messarie, c'est à dire la plaine ou est situee Gortina, est moult frequentee en Cypres, en Pignez, que les Latins nom-ment Picea. Aussi y croissent Chamalea, & Thymelaa, & petits Cedres, qui est celle partie ou est monstré le faux Labyrinthe. Il y a grand nombre de Boucs fauuages qu'on voit en troupcaux par la suscité montagne, & lieures. Nous y auons esté en trois saiions, & par trois divers chemins: mais one n'avons sceu trouver quelque endroit ou le Rubus Idæus nasquist. Le Nerionquia fleur blanche, fleurist en Auril à my chemin de la montagne pres d'yn village nommé Chamerachi sur le chemin de Candie. Le chemin de la montagne de la partie de l'Occident, est bien fort difficile à monter, car il est fort en pendar, quasi aussi droict comme qui monteroit par vne eschelle. Là y a vn village au pied du mont, duquel commençant à monter, lon compte sept mille iusques à la sommité. Il semble que la partie qui regarde l'Orient, soit plus temperee que les autres : car tout autour des racines du mont, laterrey est moult grasse & humide, ou il y a aussi moult grand nombre de villages, & ou toutes choses sont fort bien cultiuces, en arbres fructiers, vignes & oliuiers, & par les champs l'on seme toutes especes de legumes, & du bled. Toute ceste masse de quelque grande estendue qu'elle soit, est dominee des sei-

gneurs Chalerges, sçauoir est du seigneur Anthoine & Mathieu

. Antonio Chalergo. Mathio Chalorgo.

Erables.

Che nes

Acillacas.

Andrach=

Eleprini.

Phillica.

Cifti. Tadanum Messarie.

Alaterni.

Gortina.

Cypres.

PigneZ.

Chamælea.

Thymælæ1.

nes.

verds.

OBSERVEES PAR P. BELON. deux freres, qui ont toussours obtenu le premier lieu en dignité & noblesse en toute l'isse, depuis mille ans en ça: de la quelle chose nous parlerons encor par cy apres.

Les noms des arbres & berbes exquifes , qui naiffent fauuages autour du mont Ida de Crete : & la maniere de cueillir la graine d'escarlate. Chapitre XVII.

Onnement ne pouvons parler des plantes naissantes naissantes et es au territoire de ce mont Ida, que ne mettiós en for Baroczo.

Cauant la grande courtoisse & bonne nature de meste mont de la fieurs les Calerges, qui en sont Seigneurs, & ont le sphachie. plus grand credit en toute l'isle de Crete. Car com- Antonio

me le seigneur Ioan Francesco Baroczo de la ville de Rhetimo, Calergo. nous feit seurement conduire par ses gens sur le mont de la Sphachie & Madara: tout ainsi monsieur le Cheualier Antonio Calergo de Candie gentilhomme Venitien, nous bailla gens de sa maison pour guides, & donna viures necessaires pour demeurer quelques iours sur ledit mont: car cherchas les plantes nous dormions au foir dedans les mandres, c'est à dire logettes des pa-steurs, ou ils font leurs fourmages. Le sepulchre de Iupiter, tel sepulchre de que les anciens l'ont d'escrit, est encormostré pour le jourd'huy, suprier. qui dure en son entier. Or faut-il entendre que la dicte montagne est de mouit grande estendue, & que ses racines touchent à l'une & à l'autre oree de la mer, & que son territoire est moult large & spacieux. Car mesimement les racines commencent bien pres de la ville de Candie, & est situee au beau milieu de l'isse si haulte esseuce, qu'il y a toussours de la neige sur le sommet, & au plus chaud de l'esté il y fait si grand froit qu'on n'y sçauroit durer: combien qu'au bas es vallees il fait assez grand chaud: esquelles entre autres plantes memorables, il croift des Sau-pommes de gers qui portent des pommes bonnes à manger : desquelles sauge. les paysans remplissent leurs sacs, qu'ils charget à leur col pour les porter vendre aux villes prochaines. Ils les trouuent attachees aux fueilles au commencement du mois de May. Elles font groffes come vne galle, couvertes de poil par dessus, & sont douces & plaisantes à manger. Audit temps de May cueillent aussi les sleurs des Capriers espineux, qu'ils portet semblablemet Capres. au marché, sans estre autrement confites, sinon boullues, & quel-

PREMIER LIVRE DES SINGVIA. Mandragos que peu salces. Les Mandragores masses & femelles, les deux sorres. tes de Peone, que le vulgaire des Grecs nomme Psiphedile, croif-Peone fent en chaque vallee humide, ayans la fleur blanche. La plante Psiphedile. nommee Tragium, y est trouuee le log des ruisseaux auec la fleur Trazium. Leontopeta: iaulne, & la semence comme de la Ceciliane. L'herbe de Leonlon. toperalon ayant moult grosses racines, y florit en hyuer comme Melilot. la Mandragore. Le vray Melilot odorant croist par les collines Arrestebeuf. herbeuses quasi semblable à l'Arrestebeuf, qu'on dit Ononis. La Mariolaine, telle que nous l'auons en nos iardins, y est trouuce Mariolaine. naistre de son bon gré, florissant de rouge à la fin de luin, laquel-Matherina le les paysans nommét Matherina. Il n'y a rien plus comun qu'est le Treffle, surnommé Menianthes. L'herbe de Heliochryson y Treffle. Heliochry- florist à la fin de Iuin, si abondante dessus les montaignes, qu'il n'y a guere autre chose en celle part ou elle naist : laquelle pour Lagochimi; estre vn doux repaireaux lieures, tout le peuple du pays la sçait. thia.

stbacthactis nommer Lagochimithia. Par Heliochryson, pas n'entendos notina.

stre Stoechas citrina: car comme Hieronymo Hungaro Medecin. Ageraton, nous en monstra en Crete, c'est celle qui a nom Agerato. Le Ne-Nerson blac rion qui porte la fleur blache, ne se trouue en Crete, sinon es vallees du mot Ida, pres du village nommé Camerachi. Les Erables Affhendas croissans par les froides motagnes, que les paysans nommét Asnos.

Andrachne.

phendanos, ont le bois plus madré au mont Ida, qu'en nulles autres places. Les arbustes de Andrachne y ont retenu ce mesme Acylaca. nom, & aussi Acylaca, & Philyca, qui sont moult grands arbres portans du gland. Quant au Cypres, ils ne viennent pas en pays Cypres. de forests, comme plusieurs ont estimé: car ils croissent vn çà l'autre là, en diuerses contrees des montagnes, soit qu'ils n'y ayét point esté semez: toutesfois ils cherchent la partie meridionale, & sont de telle nature, qu'encores qu'on les ait couppez par le pied, le tronc toutesfois ne laisse pas à reiecter plusieurs rameaux. Les Cypres en ce lieu là ne s'eleuent pas en hauteur, mais trop bien s'amusent à croistre en espesseur. Aussi voit on des casses de Cypres moult larges, faictes en la ville de Candie. Ils croissent aussi bié es montagnes nommees Leuci, autrement la Sphachie, Leuci motes, comme ils font au mot Ida, nommé Philoriti. L'herbe de Traga-Idamons, id cantha y croist en moult grande quatité, mais seulemet au coup-Tragacatha, pet des montagnes: de laquelle nous en auons observé de deux manieres. Nous maintenos que l'on n'y amasse point sa gumme,

combien

OBSERVEES PAR P. BELON. combien que quelques vns l'ayent inconsiderément mis par es-Deux mas crit: & si nous voulions mettre en deuoir de le prouuer ne vouldrions que l'authorité du principal seigneur de l'isse, monsieur le cantha.

Cheualier Antonio Calergo, deuant lequel il nous souviet auoir Antonio mis ceste proposition en auant. L'herbe de Staphisagre y croist calergo. sauuage quasi en tous lieux. L'herbe nommee Coris y est moult staphisagre. frequête, laquelle entre toutes autres a la racine du plus mauuais Corn. goust à nostre gré, d'autant que la goustans elle nous ait prouocqué à vomir: chose que nulle autre ne fist onc. L'arbuste d'Anagyris croist quasi sur tous les grands chemins, si puant qu'il fait mal à la teste, & y resient encor son nom ancien. Le vulgaire l'ap-Tithymalus pelle Anagyros. Il est de si mauuais goust, que les Cheures affa- arborescens. mees ne leveulent brouter. Nous y auons veu le Tithymale ar- Dendroides. borescent, surnommé Dendroides, à la hauteur de deux homes, Ferula. ayant le tronc de la grosseur de la cuisse. L'herbe de Thapsia, Fe-Thapsia. rula, Libanotis, & Seseli, y sont moult frequentes. Il y-croist aussi seseli. y petit arbrisseau, que le vulgaire nomme Agriomelea, ponree Agriomee qu'il porte des petites pommettes ressemblantes aux poires. C'est Lea. vn arbrisseau qu'on ne trouue en aucun lieu en France, sinon dessus les rochers de Fontainebleau, ou il croist moust volontiers. Earbrisseau qu'ils nomment en Sauoye vn Malaucier, est nom- Malaucier. mé en Crete Codomalo. Ayans expressement cherché l'Helle-Hellebore. bore noir en l'isle de Crete, n'en auons onc iceu trouuer, & sommes d'opinion qu'il n'y en naisse point, non plus du blanc que du noir. Mais bien s'y troune vne quatriesme espece d'Aristolochia, Aristolodifferente aux trois autres, qui ont esté descrites par les anciens, chia. & qui monte dessus les arbres & les affoisse à la maniere de l'E-Ephedra. phedra & du Smilax: mais au reste conuient en fueilles, sleurs, se-smilaxmence, racines, goust, & odeur auec Clematitis. Le seuenu de la Corens ; graine d'escarlate nommee Coccus baphica, est moult grand en baphica. Crete: & pource que la cueillir est ouurage de pasteurs & petites Graine. marmailles, les plus grands ne s'y veulent amuser. On la troute d'éscarlate. au mois de Iuin dessus vn petit arbrisseau espece de chesne verd La maniere qui porte du gland, auquel temps elle est de blanc en couleur ce- de cueiller la dree, ioincte sans queue, & attachee au troc de sondit arbrisseau. Graine de Et pource que ses sueilles sont poignantes comme la fueille de l'éscarlate. Houx, les bergers ont vne petite fourchette en la main gauche pour cliner les rameaux à costé, & vne petite faulx en la dextre,

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. dont ils coupent les petites branches, desquelles ils ostent lesdictes petites vescies ou excrescence, qu'auons cy deuant appellé graine d'escarlate. Et sont les dictes vescies rondes de la grosseur d'vn petit pois, percees d'iceluy costé qui touchoit au bois. Or font elles pleines de petits animaux rouges viuans, qui ne sont si gros que Cirons, ou Lendes, lesquels sortent hors, & laissent la coque vuide. Et est la coustume que les petis garsons qui les ont cueillis, les portent chez vn receueur qui les achete tous à la mefure. Il les crible & separe de leurs coques, dont il fait de petites pelotes de la grosseur d'vn œuf, les maniant doucement du bout des doigts: car s'il les estraignoit fort, ils se resouldroyent en jus, dont la couleur seroit inutile. Parainsi il y a deux sortes de ladicte teinture, sçauoir est de coques, & de la poulpe: & pource que ladicte poulpe vaut mieux à teindre, aussi couste elle quatre fois plus que la coque. Outre les deux susdictes, il s'en trouue encor vne autre sorte, dont nul ancien ne moderne a fait mention: elle n'aist dessus les Myrtes à la mesme façon que la susdicte, & est vn excrescence qui a aussi vn seul animal viuant dedans sa coque.

Brief recit, de plusieurs autres Plantes sauuages, de la susdicte Isle. Chapitre XVIII.

Dictanum.

Pseudodictă=

Viorne. Cuchoree. Lotus. Origanum. Onitus.

Heracleoti=

Ntre autres plantes de Crete, le Dictannum est infigne, qui à peine peut croistre sur terre: aussi vient il tousiours es entre-deux & fentes des rochers, & non autre part, & n'est trouué ailleurs qu'en Crete: mais le Pseudodictannum se trouue bien nais-

fant ailleurs. Il est vulgairement nommé Cromido filo. Les letrons y font nommez Zucho, & l'Aulne Schlitro. Les Laictues Maraulla: le Cheurefuel Agioclima. La Viorne Clemaczida. La Cichoree Pycra, & l'Ortie Zuchnida: & l'arbre de Lotus Cacauia. Les Iuiubiers Zinziphia. La ferule Artica. Le Polist Denaida. Trois especes differentes d'Origanum, florissent au commencement de Iuin: mais particulierement Onitis veut naistre entre les rochers es collines de la partie la plus seche que regarde le midy: & le Heracleoticum au contraire cherche les lieux humides: & celuy qui tient le nom de Syluestre, ne tient ne de l'vn ne de l'autre: car il croist plus volontiers le log des hayes es passis, qu'es

OBSERVEES PAR P. BELON.

lieux descouuerts. Il y a vn Chardon moult frequent en Crete, lequel tous sçauent nommer en Grec vulgaire Ascolimbros. Les Ascolimbros. Latins aussi anciennement le nommerent de nom Gree Glyciri- clyciri (on: zon, differet toutesfois à la Reguelisse. Il croist sauvage par tout, Reguelisse. ayant la fleur iaulne, & est lacticineux. Lon en mange les racines & fueilles auant qu'il ait fait la tige. Nous estans à Rauéne, l'auos veu vendre au marché auec les autres herbes, & à Anconne, ou les femmes qui les arrachoyent de terre, les nommoyent Riuci. Piuci. Aussi l'auons veu cueillir au territoire de Rome, auquel lieu les habitans le nomment Spinaborda. C'est celuy dont les moder-spinaborda. nes autheurs Grecs parlent, le nommant Ascolimbrous. Pline en plusieurs lieux, & au vingt & vniesme liure, chapitre seiziesme parlant des Chardons, faisant difference des Artichaulds à Sco- artichaulds. Iimus, semble qu'il veut entendre que l'Artichauld soit comme Carduus: puis il dit: Scolimus quoque floret serò, & diu. Puis apres scolimus il adiousse: Scolimus carduorum generis abiis distat, quòd radix eius vescendo est decosta. Galien mesme n'a il pas parlé du Scolimus & de Cinara en vn mesme chapitre? Parquoy nous pouvons accorder à ceux qui veulent que l'Artichauld sauuage doine estre nommé Carduus, & le cultiué Scolimus, veu que le fauuage demeure tousiours espineux. Le Chardon que les Grecs nommerentanciennement Acanos, a maintenant emprunté vn nom rustique Manos. descendu du Acanou, en Aconachia: lequel nom luy est vraye- achonachia ment bien deu: car luy estant sur rous autres espineux, fait que les plantes poignantes ayent non Acanaceæ. La Thymelée, telle Manacea. que la descriuit Dioscoride, est trouuee naistre en Crete, disserente à celle que les Alemas nous font voir en peinture. La plante nommee Gladiolus ou Xiphius, croist par les guerers, & sor- cladiolus, tant de terre au printemps, ne produist que vne fueille hors peu xiphius. largette, & longue de huit doigts, qui se termine en appoinctant, Tiymalus. trasse de sept ness: du seing de laquelle en sort vne autre moin-Myssinies dre que la susdicte, & consequemment la tierce, en apres le caule securidaca. semonstre chargé de sleurs, disposees par ordre de la plus belle couleur d'escarlate, & si finement viue, qu'elle n'a comparaison en rougeur: & s'on la tire auec sa racine hors de terre, on la peut darder comme vn trait: attendu que sa racine est grosse & ronde. comme la reste d'un marras, & que ses fueilles servent d'ampennons, qui sont seulemet trois, disposees es costez du caule. L'her-

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. Pelekis. be de Tithymalus Mirsynites croist tant à la montagne qu'auri-Terebinthes. uage en Crete:comme aussi fait Paralios. L'herbe de Securidaca Lauriers est vulgaire par les champs, laquelle ils nomment Peleki. Les ar-Aroousters. bres de Terebinthes, Lauriers, Arbousiers, & Lentisques, & les Lentisques. peris Cedres y retiennent leurs noms ancies. Comme aussi l'As-Cedres. Affalatho: palathos, & vn autre moult luy resemblant, qu'ils noment Achi-Gnaphalion. nopoda. Les riuages de la mer blanchissent de l'herbe de Gna-Bulbus litte= phalion: car celuy que les herboristes ont peint, est bastard. Esralis. quels riuages les racines que Theophraste nomme Bulbos littoscylla. rales, & done nos droguistes François vendent les racines pour Choux fau-Squilles ou Scilles, y croissent abondamment. Les Choux saunauages. ges naissent par les rochers du port de la Sude. Le Chamæsyce & soldanella. la Solda nelle croissent volontiers es sablos des riuages. Le Dra-Dracuculus. cunculus ayant la fueille de Lierre, se trouue seulement es lieux Halimus. humides de la Sphachie. Mais l'autre que nous cognoissons, Halimatia croist indifferemment en plusieurs lieux de l'isle. L'arbrisseau de Agnus ca= Halimus ya nom pour le iourdhuy Halimatia, si frequent par toute l'isle, que grande partie des hayes en sont saictes: & a les ci-Lua. mes bonnes à manger. L'arbrisseau que nous nommons Agnus Iombarbe. castus, & anciennement Agnos, y a nom Liia. L'herbe de Iom-Thymbra. Tribi. barbey croisten arbrisseau. Le vray Thym y est si frequet, qu'ils Sariette saue le brussent au lieu de bois. L'herbe de Thymbra, que les Grecs uage. de nom vulgaire nomment Tribi, c'està dire Sariette sauuage, Thym. croist es lieux maigres & steriles, & principalement au territoire Epythimum de Rethimo: sur lesquelles deux herbes, & principalement sur le Thym, croist l'Epithymum. L'herbe de Tribulus terrestre fait Tribulus. Atriuolo. fouuent grand dommage aux terres, & principalement aux Legumes, laquelle ils nomment vulgairement Atriuolo. Icy faut que dissons que ceux qui exposent l'escriture saincte, ou il est escrit, de Tribulus ficus, disans que Tribulus est vn Chardo, sont abusez: car Tribulus est vne herbe dont lon n'a point es contrees de Heliotropia. France, au moins du terrestre: car l'aquatique est ce que nous no-Heliocorta. mons macles ou Chastaignez d'eau. L'herbe de Heliotropium y est nomee Heliocorra: Atractilis Ardactila: Orobanche, Lycos. Ardattila. Ils n'ont point d'Hyssope en toute l'isle, no plus sauuage que do-Orobanche. mestique: mais en son lieu les Apoticaires vsent d'une meschate Lycos.

perite herbe adulterine. Le Stœcas y croist sauuage en plusieurs

endrois. Entre autres choses exquises touchat les plates, pouuos

flus.

Hy∬ope.

Stecae.

dire auoir veu quelque chose singuliere au iardin des freres Mi- Scammonee. OBSERVEES PAR P. BELON. neurs en la ville de Cădie, come est Scamonee, & Apios: lesquels Apios. toutesfois croissent sauvage par les montagnes, comme aussi fait styrax. l'arbre de Styrax. La plate de Ricinus, pource qu'elle ne se meurt point l'hyuer, & dure plusieurs annees, deuient en arbre si haut, qu'il faut vne eschelle à monter dessus. Le Coton & la Sezame y Coton. font de grand reuenu: on les seme en terre au mois d'Auril. L'on se Jame. y fait du Catran, & de la poix, & principalement sur les montagnes de Leuci, autrement nommez de la Sphachie, ou il croist grand nombre de Pins sauuages, autrement nommez Piceæ. L'vne des choses de Crete qu'auons trouué plus memorable, est vne plaine nommee Sethie, & Lasti de moult grande estendue sur la summité des hautes montagnes, quelque peu au dessus de Voulismeni, en terre ferme au milieu de l'isse, tirant vers la ville de Sethie. La terre en est labourable, ou il croist grande quantiré de sethie. bleds, & de legumes, & de Orobus, qui est vne maniere de legu- orobus. me dont nous vsons, qu'encor n'a trouvé aucun nom François. Ce qui fait q ladite plaine soitsi fertile, est l'eau des ruisseaux, qui descendent des collines, dont elle est enuironnee de routes parts. Il naist des petites poires sauvages en Crete, differentes aux no- Poires saustres, qu'ils nomment Achladas. Les poires sauuages y ont nom uges, Agusaga. A peine pourroit on voir celle maniere d'Asparges en Miblades. Crete, telle que nous cultiuons en noz iardins: car ils n'ont que corruda. la sauuage nommee Corruda, qui y croist en tous lieux. Mais outre ceste là, ils en ont encor vne autre espece qui de nom propre vulgaire & ancien est appellee Polytricha. L'inconstante fleur Polytricha. d'Anemone y est transfiguree en plus de dix couleurs. Les Cigal-Anemone. lesy font nommees Symphogna: qui est aussi en leur vsage le no d'vne vieille: & l'herbe de Consolide maieur, Stecouli. Au desfus du Chasteau de Chisamo, en celle part de la montagne ou est situé vn-monastere de Caloieres nommé sain& Iean de Predermos, croist vne espece d'Artichauld sauuage, que les pasteurs noment Agriccinara, duquel la racine est d'une coudec de long, Artichaud grosse comme la iambe, noire dehors & dedans, faite en forme saunage. de poire, laquelle maintenons estre celle que les droguistes ven-Agricinadent pour Costus Indicus. Nous entendons celle racine noire 14. qu'ils nomment Costus: & croyons qu'elle estoit des le temps ancien en vsage. Elle porte des testes comme l'Artichauld, que

es pasteurs appetent pour les manger crues. Sa fleur est communément blanche: combien qu'il y en ait de purpuree, & de bon-Chamelaon ne odeur. Ses racines sont pareilles à celles du Chamelæon blac, noir. & ses fueilles au Chamæleon noir. Elle est dissemblable aux autres artichaulds sauuages qui croissent en plusieurs lieux d'Italie. Pour neant a esté peint par aucuns le Chamelæon noir & blanc entre nos autres herbes: car ne l'vne ne l'autre naissent aucunement ny en Alemaigne, ny en France, ny aussi en Italie, dont voyons que les trois susdictes nations (sauf leur honneur) en ont Carline. esté abusees: Car ne la Carline, ny autres tels chardons, ne sont Chamelæon noir ne blanc. Du noir en parlerons ailleurs. Le blanc faict vne racine groffe comme la cuisse, & longue d'vn bon pied, & quelquesfois d'une coudee, si fort odorante que l'avant en vne châbre, fait tout sentir la poudre de violette, si fort qu'elle Gumme de enteste. Les pasteurs de Crete, & petits garçons des villages, & principalement de Rethimo, en cueillent la gumme, dot les femblanc. mes vient à mascher, comme à Chio de mastic, & à Lemnos de la Acanthus. gumme de Choudrilla. Ils nomment le Chamelæon blanc Co-Acanthus la, ou Chamelæons. L'herbe d'Acathus mol y croist en plusieurs sauuage. lieux humides: mais l'Acanthus espineux est sauuage croissant Ononis. par les champs & par les sentiers. L'ysage de confire les tendros Eryngium. d'Ononis n'est pas aboly en Crete, ne de manger les cymes de Eryngium Eryngium: mais il faut entendre que tel Eryngium y est marin, marin. naissant au riuage de la mer, different à celuy qui naist au lieu mediterrance. En somme, l'isle de Crete produit beaucoup de plantes, & autres singularitez qu'on ne trouue point ailleurs. Aussi a elle eu de tout temps l'honneur de porter des plantes genereuses. Macrobe au cinquiesme chapitre du septiesme liure des Saturna-Il ny a point les, le tesmoigne en ceste sorte. Sed nec monstrosis carnibus abstinetis, inserentes poculis testiculos Castorum, & venenata corpora Viperarum: de Serpens quibus admiscetis quicquid nutrit India, quicquid deuehitur herbarum, qui-Venimeux bus Creta generosa est. Quant aux serpens, nous en auons obserué en Crete. Ophis. en Crete seulement trois differences, dont les paysans en nom-Ochendra. ment l'vne Ophis, & l'autre Ochendra, l'autre Tephloti. Et vou-Tephloti. lons bien confermer ce qui a esté anciennement dit, qu'il n'y ait point beste venimeuse en Crete. Car mesmement en pourchasfant l'vn des serpens, qu'auons dit estre nommé de nom propre-

Ophis, nostre guide en leuant vne pierre ou il s'estoit caché des-

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

Chameleon blanc.

OBSERVEES PAR P. BELON.

fous, fut mordu dessus la main iusques au sang, & toutesfois il n'eut autre mal, que l'esgratigneure.

De la maluaisse de Candie, nommee Priamnium vinum: & qu'elle n'est faicte ailleurs. Chapitre XIX.

E vin que nous appellons Maluaisie, est seulement fait Maluaisie. en Crete: & osons asseurer que celuy qui est transporté le plus loing, comme en Allemagne, France, Angleterre, a esté premierement cuiet: Car les nauires qui abordent en Crete pour transporter la Maluaisse en estrange pays, se veulent expressement charger de celle de Rethymo, sçachans bien qu'elle se garde moult long temps en sa bonté, & que d'autant qu'elle est plus trauaillee, elle est d'autant plus excelléte. Or en la ville de Rethymo anciennement nommee Rhythymna, y a de grandes chaudieres le long de la marine au riuage, qui seruent au temps des vendanges à faire boullir leurs vins. Pas ne disons toutes fois que toutes Maluaisses soyent boullies: Car celles du territoire de la Cance,& de la ville nommee Candie, qui sont seulement transportees en Italie, desquelles on n'a pas peur qu'elles s'aigrissent, ne sont pas boullies. Mais rafraischissans leurs vins par chacun an, amendent les vieux auec le nouueau, & renforcent le nouueau auec le vieil. Les vins de Crete anciennemet, vinum.
comme encor maintenant, eftoyent doux. La Maluaisse a esté Creticum appellee par nom propre Pramnium vinum, comme il appert vinum. par les mots de Dioscoride, qui dit en ceste maniere: Creticum co- Protopon. gnomine aut Pramnium, aut Protopon. Ioint qu'Homere a expresse- Muscatel ment & grandement loué le vin de Crete, par luy nommé Pramperfroit
nium. L'isle de Crete donne aussi d'excellent Muscatel, duquel y de Gillas en a de hatif auant la saison, & d'autre qu'on fait en vendenges: lesquels ne passent gueres le destroit de Gilbatar. Et est à noter Maluaise qu'il y a aussi de Muscatel & de la Maluaisse de deux sortes, sça-douce. uoir est de douce, & d'autre qui n'est point douce, que les Italies Maluaisse appellent garbe, c'est à dire ce que les François nomment verd ou garbe. rude en vin : laquelle ne nous est point apportee par deçà, pource qu'elle n'est cui ce comme la douce, & ne se garde si long temps.

De l'ancienne maniere de danser auec les armes, nommee Pyrrhica Chapitre xx. saltatio.

beu, ils se mirent à danser au plus grand chaud du iour, non pas

loan . An: tonio Baro chZo.

ment qu'il y auoit moult grande compagnie. Et apres auoir bien

STANS en vn village champestre, au logis du seigneur Ioan Antonio Barochzo, assez pres de la ville de la Sphachie, vismes les paysans des villages. d'alentour assemblez à vne feste, les vns auec leurs amoureuses, & les autres auec leurs femmes, telle-

en l'ombre, mais au soleil, encor que ce fust le plus ardent iour de tout le moys de Juillet. Et combien que lesdits paysans fussent chargez d'armes, toutesfois ne cesserent de danser iusques à la Acoustre= nuict. Ces paysans sont quasi tousiours en chemise blache, ceincte d'une large coroye, ayant une large boucle, & ont des brayes de toile, mais la chemise n'est pas enclose dedas. Au lieu de chausses & souliers, ils portent des bottes, qui leur montent insques à la ceinture, à laquelle sont attachees: leur enemise pend par deuant & par derriere. Ainsi accoustrez, & chargez d'vne trousse, ou il y a cent cinquante fleches ou enuiron, bien ordonnees, laquelle ils porrent derriere le dos, & d'vn arc bendé pendant au bras, ou en escharpe, & d'une rapiere au costé: ils s'esforcent de faire leurs plus beaux sauts: & ne penseroyent auoir bonne grace, s'ils n'auoyent tout cela sur eux. Ceste danse en armes des Cretes, semble se resentir de la danse des anciens Curetes, nommee par les Latins Pyrrhica saltatio. Les Grecs ainsi dansans ont en vsage trois mesures: l'vne fait le pas, sautans deuant eux d'vn pied sur l'autre, comme font les Aliemans : l'eutre est quasi comme les bransles qu'on danse és villages de France : la tierce est estrange: car ils remuent ores l'yn des pieds en auant & en arriere, ores l'autre comme le premier: & se respondent les vns aux autres en

> chantant & dansant à leurs chansons, tantost en rond, l'autre fois en long, & quelquesfois deux à deux : & sautent à puissance. Il ne fut onc que les Grecs n'ayent eu coustume de chanter en dansant : car Aristore le resmoigne au premier chapitre du septié me liure, ou il dit en ceste maniere. Vox in, qui rem veneream incipiunt agere, mutari in sonum asperiorem inæquabiliorémque incipit. Ab-

stinentibus:

mens des Cretes.

Pyrrhica faltatio. Danje des Cretes.

stinentibus verò, à contrarioste, & si curam adhibeant: quod aliquisaeiunt ex ijs qui choreis indulgent. Les semmes ont coustume que leur
couureches est seulement ietté dessus teste, comme vn voile,
sans estre attaché: & leurs posèrtines & espaules sont tousiours
des couuertes: car elles n'ont aucun vsage de colerettes: parquoy
elles sont toutes noires & hallees du Soleil, & ne portent point de
bas de chausses, ce que voulons estre entendu des villageoises, les
quelles l'on voit bien en public: mais les Grecques des villes sont
tousiours ensermees, & ne vont guere que la nuist, non plus à
l'Eglise qu'à se visites l'une l'autte. Et pource que nostre propos nous tire à autre matiere, nous deporterons d'escrire plus
amplement des choses de Crete, d'autant que la nauigation

OBSERVEES PAR P. BELON.

Que tout homme ayant commandement ou passeport d'un Bacha, oudu Turc, estant habillé à la mode des Turcs, menant un guide auec soy, pour seruir d'interprete ou trucheman, peut cheminer seurement par tout le pays des Turcs.

Chapitre XXI.

est si prochaine qu'on voit journellement gens qui y vont & en reujennent: & commencerons à parler des choses de Tur-



quie.

OMBIEN que les Turcs s'assemblent ordinaire-Carauannes, ment en grandes trouppes, qu'ils nomment Carauannes, pour aller plus seurement par pays, si est-ce qu'vn homme estant habillé à leur mode, ayant vn sausconduit de la porte, c'est à dire vn

passeport de la court du grand seigneur, & vn droguement pour luy sernir de guide, pourra aller par tous les pays ou bon luy semblera, hors mis par les deserts & dangereux passages de frontiere. Or si quelque autre meu de mesme desir vouloir essayer le semblable de ce qu'auons sait, il n'a semblé hors de propos d'en mettre vn petit mot par escrit. C'est, quand arrinasmes à Constantination popular première sois, pour ne consumer vn loisir en paresse, de cheminer nous passions tous les iours le canal du port qui separe Pere de sement Constantinople, à sin que voyans par les boutiques les choses par le pays de que les Tures ont accoustumé vendre, cussions l'intelligence de Turquies ce qu'ils ont, dont n'auons point l'vsage. Et pour ce faire commodement, apres auoir trouué vu sçanant Ture, docte en Aramodement, apres auoir trouué vu sçanant Ture, docte en Aramodement.

qu'on vend par les boutiques de Turquie, laquelle contenoit la table d'Auicenne, escrite en langage Arabe, contenant en somme toutes choses qui leur sont apportees d'estrange pays. Et pour en parler sommairement, ce fut l'une des choses qui nous a le mieux instruit & aidé à sçauoir ce que voulions apprendre. Car quand ladite table fut paracheuce, le Turc nous lisoit toutes les parolles l'vne apres l'autre. Et ainsi qu'il les lisoit, escriuions de nostre lettre le mesme mot qu'il auoit escrit en son vulgaire, tel qu'il l'auoit proferé en Arabe. En apres nous faissons monstrer la chose qu'il auoit nommee, à fin que l'ayans veue, escriuissions en nostre langage au dessous de son escriture la chose qu'auions cogneue, voulans par ce moyen la pouuoir demander ailleurs quand en aurions affaire: & quelque part que nous soyons trouuez par le pays de Turquie, nous en sommes grandement seruiz entre les Turcs. Car estans appellez pour donner aide à quelque maladies, quand voulions auoir quelque chose d'vne boutique de drogueur (car il n'y a aucuns Apoticaires) si ne la pouuions bien proferer en leur langage, nous en monstrions l'escrit, à fin que le marchand qui la vendoit, la peust mieux entendre. Cela a esté vn vray moyen de nous faire voir les simples qui ont cessé d'estre en cours de marchandise, & desquels noz marchands qui trafiquent en Turquie, n'ontaccoustumé nous enuoyer. Et donnons cest honneur au traffic de marchandi-Touange du se, que luy deuons referer tout ce que nous auons de singucours de mar lier des loingtaines parties du monde. Et qu'il ne soit vray, aurions nous des espiceries, de la Canelle, Giroffle, Muscades, Poyure, & autres telles choses semblables, sans elle? Qui est cause que plusieurs drogues singulieres, & choses excellentes qui estoyent anciennement tant cogneues, soyent maintenant incogneues, sinon qu'elles ont cessé d'estre en cours demarchandise? La terre a elle cesse de produire l'Amomum, Terebinthine, Calamus odoratus, Ammi, Costus, Acacia, & autres choses semblables, qui estoyent anciennement en si grand vsage? Il se faut asseurer que non, & aduouer qu'elles demeurent en chemin, par faute qu'elles ne trouvent qui les face passer deça lamer. Mais estans en leuant en auons fair recognoistre grand

PREMIER LIVRE DES SINGVIA.

be, conuinsmes de prix auec luy, pour escrire vne table de toutes les especes des marchandises, drogueries, & autres matieres

chandise. Canelle. Giroffle. Muscades Poyure. Amomum. Terebinthi= odoratus.

Ammi.

Coftus.

Acacia.

50

OBSERVEES PAR P. BELON.

nombre aux marchands, qui pour estre à eux incogneues, restoyent là: mais maintenant commencent à estre communes en vente, tantà Venise, qu'en plusieurs autres lieux : & principalement le vray Nitre, Cardamomum maieur, la vraye Terebinthine, & autres choses semblables, dont parlerons plus à plain Nitre. au commentaire sur Dioscoride. Et nous asseurons que si nous Cardamomu voulions mettre en denoir de prouuer, que premierement ayons maieur. rapporté grand nombre de telles drogues que nous n'auos point, Terebini bi-& que nous n'eussions peu recouurer pour or ne argent, pas n'aurions faute de tesmoings suffisans.

Que les Turs escriuent une mesme diction ou vocable de leurs lettres en plus de vingt sortes.

Chap. XXII.

Es anciens ont eu vne maniere de terre en moule grande recommendation en plusieurs medecines, 🕏 & encor pour le iourd'huy est en aussi grand vsage qu'elle fut onc. Les Latins la nomment Terra figile Lemnia, ou terra figillata, & les François tetre lara, ou Le

sellee. Ceste terre est si singuliere, que les Ambassadeurs qui re- nia. tournent de Turquie, en apportent ordinairement pour en faire present aux grands seigneurs. Caventre autre choses elle est propre contre la peste, & toutes defluxions. L'on en vend bien chez les drogueurs, qui obtient le nom de terre selle, mais est pour la plus part sophistiquee: aussi ne s'en troune en tout le monde, sinon en l'îsle de Lemnos. Et pource qu'auions intention de passer en Lemnos, nous enquismes soigneusement. auant partir de Constantinople, quel moyen ont les marchands. d'en recouurer, & feismes tant qu'en trouuasmes de dixhuict sortes d'impression. Ayans donc recouuré des seaux de toutes especes, qu'on vendoit lors à Constantinople, les portasmes monstrer à vn Turc docte en Arabe, pour sçauoir quelle raison il y auoit d'en trouuer de tant de sortes. Le Turc apres les auoir toutes leues, respondit que toutes ne contenoyent autre chose, sino deux mots en Arabe, Tin imachton, qui vaut autant à dire que-Terre sellee: & que le seau qui avoit le plus d'escriture, significiez

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. le mesme mot que celuy qui en auoit le moins. Toutes ces terres sont formees en petits pastilles, c'est à dire tourteaux ou petits pains, qui pesent iusques à quatre dragmes la piece, les vns plus, les autres moins. Et d'autant que les caracteres desdits pastilles, n'auoyent pas mesme impression d'escriture, nous entendismes que cela ne venoit d'autre chose, sinon que les Turcs peuuent diuersement changer leurs lettres ou characteres, pour exprimer vne mesme signification. Encor y a vne autre raison, c'est que diuers seigneurs & gouverneurs de l'isse en ont eu charge, & en ont fait divers seaux, Il n'y a pas faute de trompeurs, qui la sçauet falsisier si naifuement, qu'ils la font ressembler à la naturelle. Et pour faire voir les characteres diversement imprimez es pastilles sur diverses terres, icy en sont les portraits retirez de dessus les seaux, selon les diuersitez des terres.

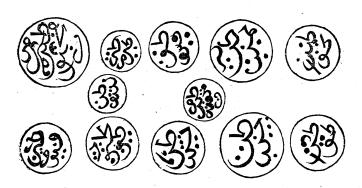

Description des differentes especes desdictes terres sellees, & des seaux Chapitre XXIII. qu'on a imprimé dessus.





Pres auoir retiré tous seaux & differentes especes des terres que peulmes recouurer: proposalmes passer en Lemnos pour en sçauoir la verité, & pour apprendre à discerner les vrayes des fauses: & les descriuismes

autant à dire come vne once medicinale: & par le milieu du feau, entre toutes les lettres il n'y a que quatre points: duquel seau la terre est si grasse, qu'elle semble estre de suif, & obeit aux dens, quand on la masche, & n'est gueres sablonneuse. Sa couleur est de passe en rougissant sur l'obscur. Il yen a encor d'une autre forte, qui est en petis pains de la grandeur de la susdicte: mais les characteres du seau sont vn peu plus grands,& n'y a que trois lettres en tout, auec sept petis points: dont la terre est vn peu plus rougissante que la premiere, & à quelque aigreur au goust: & quand on la masche, on y trouue plusieurs petites pierres sablonneuses. Elle est plus maigre que la susdicte: mais est autant estimee en bonté. Encor y a vne sorte de petis pains ou pastilles de terre sellee, de la mesme grandeur des susdictes: mais les lettres font differentes: car elle a comme vn crochet ressemblant à vn haim à prendre le poisson : qui est entre deux autres lettres, resfemblans au chiffre d'vne once, qui est tel ¿. & sa couleur est differente aux deux autres dessusdictes: car elle est mouchetee de petites taches de terre blanche messee auec la rouge. La quatriesme espece est plus claire en rougeur, & plus passe que nulle des autres: de laquelle auons observé trois differences de seaux en mesme terre. La terre sellee plus commune en Constantinople, est

pour la plus part falissiee, & est formée en plus grands tourteaux que ne sont les autres, aussi est d'autre couleur : car les autres tirent sur le rouge, mais ceste là est de jaune paillé. Et ainsi comme elle est fause, aussi lon en trouue en plus grand' quantité. Encor en trouue lon de deux autres especes differentes tant en forme qu'en lettres, lesquelles on estime estre du nobre des plus vrayes, & n'ont difference sinon que l'vne est plus chargee de sablo que

res differens aux deux dernieres, mais de mesme grandeur: & n'a que deux lettres en tout, qui sont fort retorses: Il y en a encore

commes'enfuit. Le plus antique seau au recit des Grecs, & des Turcs, entre les terres, est d'une sorte qui n'est gueres plus large que le poulce, & n'a que quatre lettres en tout: dont celles qui sont à costé, sont comme deux crochets: & les autres lettres du milieu fort entortillees, comme seroit le charactere & qui vaut

n'est l'autre: & ont quasi vne mesme saueur, aussi sont elles rares. Lon en trouue encor vne autre espece qui est fassisse auec du Bolus Armenus destrempé, & puis sellé, & d'vn seau de charactemenus. PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

d'vne autre sorte formee en pains mal bassis, qui sont plus ronds que nuls des autres, & sont de la grosseur d'vne noix, qui seroyent quasi comme ialers, n'estoit qu'ils sont quelque peu aplatis en les fellant. Nous les auos trouuez estre des plus nets que nuls autres. Encor est une autre espece de seau peu comun par les boutiques, lequel auons seulement trouvé en deux boutiques à Constantinople:aussi son prixest plus haut que nul des autres, & est de saueur plus aromatique, tellement qu'on diroit à l'esprouuer augoust, que lon y ait adiousté quelque chose qui luy donne telle. saueur: mais c'est le naturel de la terre qui est telle. C'est l'vn des seaux ou il ya le plus de characteres en l'impression. La terre en est quelque peu sablonneuse, de couleur rougissante en obscur. Voila donc que toutes les terres sellees ne sont pas d'yne mesme. couleur : car souvét aduient qu'on les trouve des sa veine de plus blanche couleur, l'autre fois plus rouge, & quelque fois messes des deux. Ceux qui approuuet la terre sellee au goust, en ont plus certain iugement, la trouuans aromatique en la bouche, & quelque peu sablonneuse: que les autres qui essayent de la faire pédre à la langue. Toutes lesquelles differences escriuismes & mismes en peinture, estans à Constantinople, & les portasimes en l'isle de La terre sel- Lemnos, ou est le lieu & veine dont lon tire icelle terre. Mais lon

n'a point accoustumé en tirer sinon à vn seul iour de l'annee à ce de veine le expressement dedié, qui est le sixies me iour du mois d'Aoust. Or sixes me iour du mois d'Aoust. Or auant que partir de Constantinople, nous enquismes de tous les mariniers d'vne barque qui estoit arriuee de Lemnos, s'ils auoiet

apporté de la terre: tous respondirent qu'il estoit impossible en soubachi de recouurer, sinon par les mains de celuy qui est Soubachi en l'isle: & que si la voulions voir naturelle, il conuenoit y aller en personne: car il est defendu aux habitas sur peine de perdre la teste, d'en transporter. Ils disoyent d'auantage que si quelqu'vn des habitas en auoit seulement vendu vn petit tourtelet, ou qu'il fut trouué, en auoir en sa maison sans le sceu de son gouverneur, il seroit iugé à payer vne grande somme d'argent; car il n'est permis d'en departir sinon audit Soubachi qui tient l'arrentement de l'isle, & en paye le tribut au Turc. Toutes lesquelles choses augmenterent le desir qu'auions de l'aller voir en sa veine. Il nous conuint auoir premierement vn saufconduit, qu'ils appellent commandement par lequel peussions aller par le pays de Turquie plus seurement; OBSERVEES PAR P. BELON.

lequel obtinsmes facilement par la faueur & credit de monsieur Credit de du Fumet, qui pour lors estoit embassadeur: car monsseur d'Ara-monsseur du mont estoit absent.

Fumet en= uers le grand

Voyage de Constantinople à Lemnos, isle en la mer Egee, nommee en vulgaire Italien Stalimene. Chapitre XXIIII.

> 🐧 Yans trouué yn Brigatin qui alloit à Salonichi, qui The establishment nommee These falonica, passion par Lemnos: apres qu'eusmes fait les appareils pour nostre voyage, motasmes sur mer, & feismes voile. Si le vent est fauorable, lon va de

Constantinople à Lemnos en moins de quatre journees. Nous nauigeasmes par le Propontide, & vinsmes à Galipoli, ou nous ne demeurasmes qu'vn iour. Or puis qu'il vier à propos de la nauigation du Propontide, nous dirons que c'est la plus commode Galipoli. de toutes autres mers, & aussi en donnerons la raison. C'est Naugation que la mer de tout le pont Euxin & du Propontide ne se hau-fe, n'abaisse, & ne croist au cours de la Lune, comme fait la mer Oceane, & bonne partie de la mer Mediterrance: & aussi qu'ils ont les vaisseaux propres pour telles mers qui n'ont ny flux Propontide ny reflux. Le Propontide, Hellespont, & les Bosphores sont in- Hellesponte cessamment en perpetuel courant, comme aussi sont les isles Cy- & Es Bosclades, & grande partie de la mer Egee: tellement que si d'auen-phores en ture un vaisseau se trouve en plaine mer en temps calme & sans perpetuel vent, il decherra de son chemin plus de dix mille pour iour, à raifon du grand cours des eaux qui tombent du pot Euxin au Propontide, & de là par l'Hellespont & les Cyclades entrent en la mer Mediterrance. De laquelle chose trouuons qu'anciennemet plusieurs se sont esmerueillez : car mesmement Pline ne l'a pas voulu taire, qui au treiziesme chapitre du quatorziesme liure, dit en ceste maniere: Non est omittenda multorum opinio priusquam digrediamur à Ponto, qui maria omnia inferiora illo capite nasci , non Gaditano freto,existimauere , haud improbabili argumento , quoniam æstus semper è Ponto prosluens, nunquam reciprocetur. C'est à dire, il ne faut pas mettre en arriere l'opinion de plusieurs, auant que nous deporter du Pont: lesquels ont cuidé que les mers inferieures prinssent nailsance en ce cheflà, & non pas au destroict de Gibaltar, desquels

Chefconaif= Sance de la mer Medi= terranee Source de

l'argument n'est improbable:car la marec, c'est à dire, le flux s'escoulant tousiours du Pont, ne retourne iamais en arrière. Quant à nous nostre opinion est que ce lieu là soit la source de toutes mers, veu mesmement qu'il tombe contre bas grande quantité d'eau, laquelle ne retourne iamais contremont, & faut necessairement qu'elle air aussi passage à sortir hors de la Mediterrance par le destroit de Gibaltar, qu'o nomme en Latin, Gaditanum fretum. Autrement elle regorgeroit sur la terre, & noveroit tous les pays circonuoisins. Quand nous fusmes sortis hors la bouche de l'Hellespont, & entrez en plaine campagne de mer Egee, estans trois brigantins de conserue, nous estions sans vent, & estoit desia bien tard que nous auisasmes trois voiles de pirates, qui nous contraignirent gaigner le port de l'isse d'Imbros, ou le vent contraire nous print, & força de demeurer deux iours entiers. Le tiers iour nous sortismes en plaine campagne de mer, & à force d'auirons gaignasmes de bonne heure l'isse de Lemnos, & passasmes entre deux pointes, l'yne de Lemno nommee Blaua, l'autre d'Imbro nommee Aulaca, se regardans l'vn l'autre à dixhuict mil loing. Quandfulmes descendus en terre, & que eusmes fait entendre aux gouverneurs de l'isse qu'estions là venus pour voir la mine de la terre sellee, ils nous mirent hors d'espoir de la voir, si ne retournios le sixiesme iour d'Aoust. Mais ayans seiourné longue espace de temps en plusieurs villages de l'isle, & estans souuent appellez pour voir les Grecs & Turcs malades, auons eu grande occasion de nous faire monstrer les diuersitez de la terre: & principalement en la ville de Lemnos. Car l'vn des principaux de l'isle logé là haut au chasteau dedans la roche, qui pour lors estoit malade, nous donna moyen de voir toutes les especes qui estoient en la ville, luy ayans fait entendre qu'il falloit que choifissions pour sa medecine la meilleure de toutes celles qu'on nous monstreroit, dont la plus part estoit sans aucune impression de

OBSERVEE PAR P. BELON.

Blaua. Aulaca. Description des villes, & ruines de Lemnos. Chapitre XXV.

Ous trouuons que Lemnos est nommee en Italien stalimene:
Stalimene, de no corrompu de deux dictions Greques vulgaires, Sto, & Limni. Sto està dire A, & Limni, Lemnos. La ville qui est maintenant nommee. Lemnos, auoit nom anciennement Myrina. Myrina. Elle est de petite estimation: toutesfois est encor en son entier. Laquelle est quasi de la mesme façon qu'est le chasteau de Cor-corphs. phu, ou la ville de Caualle, autrement dicte Bucephala: Car elle Caualle, est dessus vne colline auancee en la mer, ayant deux plages, l'yne, Bucephala. deçà, l'autre delà, en forte que l'entree qui est deuers terre ferme, est moult estroicte. La colline ou est situee la ville, est entourne de vicilles murailles, & a vn chasteau au faiste dessus la roche, ou il y a gardes ordinairement, non que la ville ou le chasteau soit tenu pour lieu de forteresse, mais pour resister aux Coursaires & Galeres ou fustes, si elles venoiet pour l'assaillir à la despourueue: & faut dire que la garde qu'y font les Turcs, est par maniere d'acquit, & pour tenir la terre ferme de l'îsle en obeissance & crainte de s'esseuer & rebesser, ou bien de la mettre es mains des Chrefliens. Or quant à la ville d'Ephestia, maintenant dicte Cochyno, Cochyno. elle est pour l'heure presente en tout & par tout deshabitee & minee: car les villes qu'anciennement estoient en pays difficile, & auoyent leur fituation mal à propos pour les commoditez necessaires des habitans & principalement d'eau douce, sont allees en decadence, qui depuis n'ont esté rebasties. Nous trouvasmes Trois pintes que le pois de six liures de bo vin ne coustoit plus d'un aspre, qui en temnos est trois pintes de Paris pour vn carolus. Les habitans de ladite pour m aspre, qui en temnos ville, pour mieux s'accomoder, ont basty des maisons en la plai- pre, qui vaut per joirnos les pourses hors le ville, en sortes par la pui pre, qui vaut ne, ioignat les portes hors la ville, en forte que lon y voit un trel- ma carolus. grand & plaisant village, ou il y a grande quantité de vignes. Toute l'isle est bossue de perites collines: mais pour cela elle ne Tassos. laisse d'auoir entre deux de belles campagnes de bonne terre la Soros, bourable. Toutes les autres isses qui sont en la mer, les plus prochaines de Lemnos, sont plus hautes de montagnes, comme sont Chasteau de Tassos, Scyros, Tenedos, Imbros. Le chasteau de la ville de Lem-Lemnos nos n'a que deux portes. Celle qui entre en la basse ville, est de

Myrrhina.

pont, lequel quand est leué, le lieu qui est fort bas, est precipité iusques à la marine. L'autre porte est à la sommité de la colline, dont la montee est si roide, qu'vn cheual n'y sçauroit monter. La ville & le chasteau n'ont pas beaucoup de maisons, & n'y a pas grande forteresse qui peust resister à une violence faite a force d'armes. Tous les deux ports, tant d'vn costé que d'autre, sont assez mal seurs, d'autant que les vaisseaux sont subiects aux vens. La ville de Lemnos ou Myrrhine est moins habitee qu'elle ne fut onc: toutesfois la terre ferme de l'isse est plus fructueuse & abondante en toutes choses, qu'elle ne fut le temps passé. Et encor que l'isle ne soit moult grande, si est-ce qu'elle a soixante & quinze villages de compte fait, habitez d'hommes tous diligés & riches, cultiueurs de legumages, & toutes autres choses, comme sont Pois, Febues, Ciches, Serres, Lentilles, Bleds, Vins, Chairs, Formages, Laines, Lin, Chamure. Il faut entendre qu'en toutes les illes de Grece, qui font en la mer Mediterranee, & ou lon parle Grec, les habitas se trouuas en seureté sous la puissance du Turc, n'entendent finon à viure, & n'ont aucun foing de garder les forteresses : car les Turcs les ostent de ceste peine. De là vient qu'ils aiment autant demeurer aux champs come en la ville. Ils seren-Gress ontre- gent à cultiuer la terre. Leur langage n'est point mué entr'eux tenu leur la pour la venue des Turcs, & aussi n'ont changé leur religion. Des gage Grelis foixante & quinze villages qui sont en l'isle, n'en auons oncques trouué que deux ou trois, ou lon ne parlast Grec, & qui ne fus-

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. difficile acces: d'autant qu'elle est entaillee en roc: aussi y ail vn

g10#.

sont Turcs, mais ceux des villages sont Grecs. Vn vieillard natif de l'isle, disoit que iamais le pays n'auoit esté si bien cultiué, ne plus riche, & n'y a eu plus de peuple qu'il y a maintenat. Laquelle chose il faut attribuer à la paix de longue durce, qu'ils ont eue sans estre molestez. L'isse est abondante en cheuaux de couleur fauue, qui sont communément petis, & sont tous Guildins de nature, comme en Angleterre, sans qu'il s'en trouue aucun trot-

sent Chrestiens. Vray est que coux qui s'y tiennent es forteresses,

Guildins.

Asbos. L'ombre du

tier:& sont si petis, qu'à grand peine s'en trouueroit vn qui valust le pris de dix ducats. Ils sont de corps trappe & ramassé. L'isse est estendue plus en longueur qu'en largeur, d'Orient en Occident, mot Athos, de forte que quand le Soleil se va coucher, l'obre du mot Athos, qui està plus de huit lienes de là, vient respodre sur le port, & des-

sis le bout de l'isle, qui est au costé senestre de Lénos: chose que observasmes le deuxiesme iour de Juin. Carle mont Athos est si haut, qu'encores que le Soleil ne fust bien bas, neantmoins l'ombre touchoit la senestre corne de l'isle. Nous suyuismes le courat d'vn petit ruisseau, qui passe par aupres du village, pres le port en la plaine, venant d'vn rocher, qui n'est qu'à demie lieue de la ville. Sa fontaine qui tombe de bien haut, est vulgairement nomec Cataracti. La plus commune plante qui soit en l'ille, est l'herbe cataracti. de Chamæleon noir, qui fait vne fleur de couleur celeste si naif. Chamaleon ue, que sans estre vaincue, elle pourroit prouocquer l'asur au pa-Couleur rangon d'excellence & beauté asurce. Elle est tant haute en cou-Gance. leur, que le Ciel & les blauers, & couleur Cyanee mise aupres d'elle, seroit trouuce pallir. L'herbe que nous appellons chardon benoist, ou beneist, y vient de son bon gré, errant par les campagnes, sans que l'industrie du iardinier le contraigne. Les Grecs l'appellent de diction corrompue Gaideracantha, qui vaut autat Gaideracantha de les est comput Gaideracans à dire, comme espine d'asne. L'herbe d'Asphodelles est commune par toutes les montagnes. L'herbe qu'on appelle en Crete Af-Aphodelles, colimbres, y est nommee Scombrouolo, c'est à dire Charden du Ascolim-Macreau. Ceste especede chardon rend du laid, comme la Ci-bros corce, & fait la fleuriauine, quiest fort doux à manger. Et ne co. soobrouole. gnoissons racine cultiuee en jardin, de meilleur goust que l'herbe cheruis. d'Ascolimbros, fussent les Cheruis & Pasteraques. Et pource Pasteraques que Pline escriuit que les habitans de Lemnos adoroyent les oyseaux, que les Romains nommoyent en ce temps là Gracculi, Gracculus. d'autant qu'ils mangeoyent les saulterelles de l'isse, auons esté meus d'enquerir quel oyseau auoit nom Gracculus: mais nous en parlerons au liure, ou baillerons portraicts de tous les oyfeaux...

Les noms des plantes communes, naissantes en l'îsse de Lemnos. Chapitre XXVI.

Ous auons veu le Pfilium croistre par les champs plintes de l'de L'emnos, & le Thiaspi & Draba Le Souchet tat Lemnos, frond que long. Les especes des Conizes le long des psilium. Fuisseaux. La Lampsane, qui est vue herbe qui ne Thiaspi. Croist n'e Frace, n'Italie par ce nons est incogneue. Soucher ue aussi de plusieurs especes de iones, du Paulior, de soucher.

Lon y trouue aussi de plusieurs especes de jongs, du Pauliot, de Conice. l'Apparitoire, du Coryledon, de l'Appe maieur & mineur, que les Lamples.

H ii

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. chrifanthe: Grees nomment maintenant Pattimadilla: Atractilis, Scorpioimon est bon des, Scorpiuros, Chrysanthemon, laquelle ils manget crue: Mentastrum, Mariolaine sauuage, Aspalatus, Synonis, toutes les espe-Abalatus. Mille grana. ces de Fougere, Moron, Bruscus, Capillus Veneris, Langue de Cerf, Hemionitis, Barbe de Bouc, Tithymalle masle, Cicoree, Hernia. Scordion, Orcanette, Serpentaire, plusieurs especes de Nielle, de Soldanelle. Chamassee. l'herbe nommee Millegrana, autrement dicte Hernia. Laictues Arrestebeuf. sauuages, Choux sauuages, qui pendone aux rochers le long de la scabieule. marine: Soldanelle, Chamæfyce, Daucus, Arrestebeuf, Scabieu-Tribulus. fe, Foing de Bourgogne, qu'ils appellent Atriuola, ou bien Atrio-Foing de uolo du mesme nom du Tribulus terrestre: Ozeille, Pauot cornu, Bourgongne. Parelles, Nerion, Hippofelinon, Afcyron, Ilex, Pimpinelle, Co-Merion. combre sauuage, Phalaris, Ortic Romaine, Polypode, Apocyno, Apocynon. Peplis, arbres de Poupliers blancs & noirs. Il y croist beaucoup Peplis. d'autres plantes que ne pouvons exprimer de noms Latins ne François, ne de nos Grees antiques: lesquelles toutesfois auons descrites & nommees du nom vulgaire, pour faire entédre quelle maniere de plantes se peuvent trouver en ces pays là, qui ne croissent point par deçà. Entres autres est une maniere d'herbe queles Grecs de l'Archipelago & de Crete & de Nicomedie ap-Sarcophago. pellent vulgairement Sarcophago: mais les habitans de Lemnos Phrocalida. l'appellent Phrocalida. Ceux de Phrygie l'appellent Mauronia, Mauronia comme en Lesbos. Les Italiens Crabonella. Il y a vne autre her-Crabonella. be qu'ilz nomment Andrayda, vne autre Aguroupes, vne autre Andrayda. Coutuzusonnada, qui n'est pas Papauerrhœas, vn autre Achino-Aguroupes. poda, ou Cachynopoda, que les habitans amassent pour brusler. Cachinopo= Ils recueillent aussi en temps d'esté les festuz de l'herbe vulgairement nommee Agurupes, & font le semblable des tyges des Afphodelles seiches, d'autant qu'ils ont cherté de bois: & aussi que leur territoire est mal seant à produire des arbres, sinon cultiuez. La partie de l'isle qui est la plus orientale, & la plus seiche, est moins habile à produire arbres. Mais la partie de l'Occident & de midy, est quelque peu humide, & plus verde. Les endroites ou croissent les arbres, & lieux humides entre les petites motagnes, produisét des arbres frui ciers, come Figuiers, Noiers, Amadiers, &quelque peu d'oliniers. Il y croift aussi deux sortes de lumbiers, dot l'une des especes est assez cogneue en Frace, laquelle on nome fausement en plusieurs lieux, tant à Paris qu'ailleurs, Oliva-

oliuastre.

OBSERVEE'S PAR P. BELON. stre, mais c'est Iuiubier blanc, lequel Columelle n'a pas ignoré: Iuiubier dont à Paris & autres villes circonuoisnes il y a grande quantité blanc. dont à Paris & autres villes circonuotines il y a grande quantite qui ne portent point de fruict, ou s'ils en portent, il ne meurist pas superstition. parfaictement. Ceux de Lemnos sont coustumiers d'espendre des habitans les fleurs de Nerion, & les attacher dessus les branches des Gre- de Lemno. nadiers, voulans entendre par cela que telles fleurs ayent vertu Grenades. de preseruer les Grenades, & engarder que les Grenardiers ne perdent leur fleur: & asseurent que cela puisse defendre les Grenades de ne se fendre pas. Tous les habitans de l'isle en faute Origanum. de Origanú ont accoustumé de cueillir vne herbe par les hayes, dont vn chacun garde en sa maison bonne quantité, & s'en seruét à manger auec le poisson, la quelle noment vulgairement Lago-Lagochymes chymeni, c'est à dire Giste de lieure: sa saueur & odeur conuien- ni. nent auec l'Origanum d'Heraclee, & a les fueilles semblables à l'herbe de Mille fueilles. Sa semence est en torchetz, comme seroit vne pilule d'ortie Romaine. Nous la contemplasmes diligémet, & goustafmes: & ne trouuasmes onc chose qui representast plus le vray Ammi, qu'elle faisoit. C'est donc à bon droict qu'ils Ammi. s'en scruent tant au poisson frais que salé, & l'accompaignent de Fenugrec pour faire bonne saulce. Les Grecs nomment vulgai- Fenugrec. rement Paliurus, l'arbre, que plusieurs ont pensé estre la tierce es-Paliurus. pece de Rhamnus: chose que pouvons asseurer vraye: car vn des Rhamnus. habitans de l'isse nous dit qu'il avoit douleur de la picqure d'vne espine nommee Apaluira. Nous allasmes auec iuy à la montagne Apaluira. pour voir l'arbre, & trouuasmes que ce qu'il appelloit Apaluira, n'estoit autre chose q ce Paliurus. Leurs hayes sont faites de l'arbrisseau de Rhamnus, lequel vient librement en Lemnos, & n'y a pas perdu son nom ancien : car le vulgaire le nomme Rhamnos. Les plus hauts monts qui soyent en toute l'isle, sont du costé de Macedoine, au riuage qui regarde l'occident, qui est fur la corne gauche de l'isle, lesquelles les anciens appelleret Soace. Comme soace, faisios tirer des racines de Chamæleo noir, assez pres d'un village qui s'appelle Liuadochorio, plusieurs Grecs & Turcs en passant Liuadoleur temps venoyent regarder l'herbe & racine que faissons arra-chorio. cher de terre: car nous les faissons trécher & enfiler pour mieux les deseicher. Les Turcs qui nous veoyet empeschez à tel affaire, en vouloyent semblablement tailler & manier comme nous: & pour autant qu'il faifoit grand chaud, & qu'vn chacun estoit

H iij

Pertumer= noir. squilles.

Platane.

leon blanc.

doue.

les racines, il s'eleuoit par apres vn si grand demangement sur la peau qu'ils auoyent touchee, qu'il sembloit proprement y estre ueilleuse du vn feu bruslant: car la racine du Chamæleon noir est de telle for-Chameleon ce & vertu, que si elle est appliquee sur la peau, elle l'enflamme tellement, que toutes les squilles & orties de ce monde n'en sçauroyent faire la centiesme partie: mais le demangement ne se manifeste pas si tost. Or aduint qu'vne heure ou deux apres, nous commençasmes tous en general, à auoir la peau tellement enflamee en diuers endroicts du visage, que nous auions le visage plus rouge que sang: & d'autant que nous le frottions plus, d'autant plus croissoit la demangeaison, Nous estions aupres d'vne fontaine dessous vn Platane, & vn chacun au commencement n'en faisoit que rire, & estoit le passetemps plaisant: mais sur la fin ils se mirent grandement en cholere: & n'eust esté que nous excusasmes de n'auoir onc esprouué que l'herbe eust telle vertu, ils nous eussent fait de la fascherie. Nostre excuse enuers eux fut accepree: veu qu'auions le mesme mal qu'ils enduroyent. C'est grand cas qu'en si peu de racine nous ayons experimenté si grande vertu, à nostre dommage. Le Chameleon blanc croist en aussi grande quatité en celle partie de Corfu, appellee Leschimo, & és plaines de Crete, comme le noir en Lemnos. Les medecins François Aloisso iar- & Allemans ont pour neant prins peine à peindre le Chamæleon dinier de la blanc & noir, car ils n'en ont point veu, & pouuons dire qu'il n'en seigneurie de croist point en Italie: car oultre qu'auons cherché les plantes par Fenife à Pa- Italie, pouvos estre asseurez de Messer Aloisso herbario, iardinier de la seigneurie de Venise du iardin de Padoue, qu'il ne nous en desdira point: car luy mesme asseure les auoir aussi cherchees, &

PREMIER LIVRE DES SINGVEA. mouillé de sueur: ceux qui auoyét touché à la racine de ce Chamæleon, & puis apres s'abbatoyent la sueur, ou se touchoyent le visage pour se gratter de la main, de laquelle ils auoyent touché

Que les grands feigneurs de la Turquie viuans à leur mode, se nourrissent. mechaniquement, n'ayans aucunes delices. Chapitre XXVII.



encor ne les y auoir trouuces.

Eluy qui estoit le Lieutenant en l'isse de Lemnos pour le Soubachi, se nommoit vulgairemet le Vaiuode: duquel il failloit auoir permission pour aller celle part ou se préd.

la terre sellee : & nous ayans inuité à son disner, & traicté de mesmeluy, nous a baillé occasion d'escrire de quelle sorte les Turcs ont accoustumé de festoyer leurs hostes qu'ils ont inuitez en leurs priuez festins. Il ne faut douter que s'ils vouloyent traicter quelque Ambassadeur ou autre plus delicarement, qu'ils ne trouuassent bien invention d'apprester les viades plus exquises, qu'on ne nous a faict à ceste fois: mais nous dirons seulemet ce dequoy ils se passent ordinairement. Le premier metz fut de Cocombres cruds sans vinaigre ne huille, qu'ils mangent ainsi sans nulle autre fause, sinon auec du sel. Et apres nous ensmes des oignons cruds, & de Mouronne crue, & au demeurant de la souppe de fourment boullu, du miel & du pain. Et pourautant qu'en la compagnie y auoit des Grecs Chresties, nous beusmes du vin, que les Caloieres, qui se tiennent aupres de là, auoyent apporté. De telle maniere se traictent les Turcs en leurs banquets, & n'est pas questió d'auoir vne serviette, ne nappe blanche. Les Turcs ne sont aucune difficulté de converser auec les Chrestiens, aymas mieux sans comparation practiquer auec eux, qu'ils ne font auec les Iuifs. Les Turcs sont extremement auaricieux: mais ce n'est pas sans Tures auariraison. Il ne nous desplaist de l'auoir experimenté tant de fois. cieux. Car mesmement le jour ensuyuant que nous pretendions partir de Liuado Chorio, pour aller voir le lieu ou est prinse la terre sellee, le Vainode nous seit desendre d'y aller, & aux guides de ne nous mener vers celle part, que premieremet nous ne luy eufsions payé deux ducats, & fallut bon gré ou malgré que nous les luy baillassions. Le commandement qu'auions de la porte, ne nous seruoit de rien en ce cas: car sans rien farder son langage, ou s'excuser autrement, il nous faisoit entendre que si voulions voir le lieu que pretendions, luy baillassions les deux ducats, ou autrement nous en rerournassions. Laquelle chose auons voulu escrire pour donner à entendre combien sont grandes les mangeries des Turcs, quand l'on a à passer sous leur merci. Ils ne sont plaisir sinon pour argent comptant, & sont tirans à l'argent plus qu'autre gens du monde : & s'il n'y auoit vaillant qu'vn denier à piller, ils le veulent auoir, & n'en pardonneront pas maille. Ils font cela à cause que tel sera vn seul mois ou vn Fuerte. an, tant du plus que du moins Gouuerneur d'vne prouince, laquelle il luy conuiendra laisser, & aller en prendre vne

H iiij

64 PREMIER LIVRE DES SINGVLA, autre a mille lieues de la: par cela ayans occasion de piller, tant foit ellepetite, ils ne la veulent laisser passer.

La description du lieu en Lemnos dont on prend la terre pour seller. Chapitre XXVIII.

prochain villa

PRES que le Vaiuode eut baillé permission, nous mismes en chemin pour aller vers la montagne: & en recompense il nous donna quelque nombre de seaux de la terre sellee, & nous bailla vn genissaire pour nous accompagner. Nous allasmes loger au

Rapanidi.

prochain village nommé Rapanidi, qui n'est pas loing du port qu'on appelle Hecatoncephales. Il n'y a point plus de trois lieues depuis le village de Liuado corio insques à Rapanidi, & estans. cinq de compagnie, allasmes premierement voir les ruines de E-. phestia, ou l'on voir encores le vieil chasteau quasi tout desropu. La mer bat tout ioignant contre la muraille, & n'y a pas vne seule habitation: & toutesfois son portest plus beau que n'est celuy de Lemnos, & est plus seur à tous vents en toutes saisons. Ephestia. est directement à l'opposite de Samothrace, qui n'est pas à quatre lieues loing de l'isle. Nous partismes du Chastelet ruiné prenans. le chemin par le coing de la muraille à main senestre, allans vers la colline, qui n'est gueres plus loing de là, qu'à la visee de quatre traicts d'arc. Entre la motagne & le port, il y a vne petite chapelle nomee Sotira, en laquelle les Caloieres de Lenos s'assemblent le sixiesme iour d'Aoust, qui est le propre iour qu'on tire la terre de sa veine. La chappelle susdicte est seulement faite de quelques petites murailles qui soustiennent vne couverture de pierre. Partans de la susdite petite chappellette, en allant droit vers le mont, nous trouualmes deux sentiers, l'vn à dextre, l'autre à senestre, se rapportans à deux fontaines distantes l'yne de l'autre enuiron vn traid d'arc. Celle de main dextre netarit point l'esté: mais celle qui est à main gauche tarit toutes seiche: & pour estre le lieu humide, il y vient sensement quelques iones. Nous montasmes à cheual par le costé d'extre, ou il ne croist arbre quelconque, sinon qu'il y a vn Carroubier, vn Sureau, & vn Saule, qui font vmbrage sur la fontaine, ou il ya des degrez faits de pierre pour monter là au dessus, celle part ou l'on prendia terre à seller. L'on monte par deffus

Sotira.

OBSERVEES PAR P. BELON. dessus la terre, & vient-on vers l'autre lieu humide: & à la main fenestre quelque peu au dessus l'on voir l'endroit ou est la terre l'on prendla que l'on tire le sixiesme iour d'Aoust. Et pource qu'on la prend à feller. qui est recouuert de terre. Et quand vn estranger seroit là, encore qu'on luy monstrast l'endroit, il ne sçauroit deuiner ou est la bouche: car elle est estouppee de terre, & nous a esté impossible de la faire onurir. La raison est que l'on n'a accoustumé la voir finon à vn seul iour de l'an, qui se fair auec grandes ceremonies & grands appareils.

Le lieu ou

Que les choses viles & de petite estime, sont rendues precieuses par ceremonies: A que les choses de petite valeur prennent authorité estans ennoblies de la superstition. Chapitre XXIX.

A R ceste terre nous prouuerons combien les cere-M'R ceste terre nous prouuerons combientes ceremonies donnent authorité aux choses viles qui de
foy sont de petite valeur : car comme ainsi soit que
la terre dont parlons est de moult grande vertu, Les ceremo
toutes sois si elle estoit si commune qu'il ne fallust biffent les

qu'en aller prendre à qui en voudroit auoir, le douaire, que les bissent les hommes luy attribute pour sa vertu, seroit vilipédé, si on ne l'auoit rendue precieuse par grandes ceremonies: tellement que fi on auoit trouué vne veine en quelque autre contree de l'isle de mesme terre, que celle de Cochino, nous ne doutons que les Grecs ne feissent difficulté d'en vser, si les Caloieres n'auoiere assusté quand on la tireroit, & qu'on y eust celebré les ceremonies accoustumees: & encores qu'ils en eussent du mesme lieu de Cochino, ils feroyent scrupule d'en vser, ou d'en bailler à autruy, si elle n'auoit esté tirce du fixiesme iour d'Aoust: estimas que quelque partie de sa vertu doine proceder des choses saites par l'artisice des hommes qui assistent & aydent à ce sacrifice: & estimeroyent sa vertu mulle s'ils ne la veoyent tirer. Nous monstrerons par quelques autres exemples que les ceremonies & superstitions ont le pouvoir qu'avons dit: & pource que les estrangers n'en ont entendu la façon, prendrons la racine de l'Iris, pour exemple: laquelle combien qu'on la trouue croissant abondamment par les montagnes de Macedoine, & qu'elle ne fust de haut pris en vente.

me chaste, & falloit abreuer la terre trois mois deuant, auec de l'eau sucree. Voulans par telles ceremonies appaiser la terre, & la pacifier. Et aussi falloit faire plusieurs autres superstitions que Cosecratrice. Theophraste a descrites. C'est pourquoy la susdite racine estoit Vertu du anciennement nommee Consecratrice. Tout ainsi peut on dire Guis deches- du Guis de chesne que les Druides cueilloyent auec vne faucille d'or, & plusieurs autres grades ceremonies que Pline a descrites. Il est manifeste que les ceremonies ont esté faictes en la terre sellee diuersement: & que la terre selon diuers temps, a eu diuerses manieres de sigillations. Car des le temps de Dioscoride, qui escriuit long temps auant Galien, l'on auoit accoustumé messer du fang du Boucauec la terre pour faire des formes de tourteaux:& suyuant cela ilse doit entendre que l'on eust accoustumé de faire quelques ceremonies en tuant les Boucs confacrez à Venus, laquelle ainsi que recitét les fables, feit que les femmes de Lemnos sentoyent mauuaise odeur come font les Boucs, & de ce les maris les ayas dedaignez, toutes d'vn comun consentemet tueret tous les hommes de l'isle. C'est de là que la prestresse les selloit d'un seau qui auoit l'image d'vne Cheure, dont ils ont pris leur nom Grec Sphragida ægos, qui vaut autant à dire que seau d'vne Cheure. Car d'autant que la Cheure & le Bouc estoyent communément consacrez en l'isle, l'on mesloit leur sang auec la susdicte terre. Aristote a aussi racompté qu'on a veu vn Bouc en Lemnos, & aussi vn engendré du susdit qui auoyent du laict comme les Cheures: mais il racompte comme pour chose prodigieuse. Ga-Voyage de lien voulant sçauoir la verité de ceste terre, & en venat de Troie, qui pour lors s'appelloit Alexandria, colonie habitee des Romains, & allatà Rome, passa par Lemnos, & enquist si l'on auoit

encor tel vsage que l'on messast le sang de Bouc auec la terre auat

tant la maniere de faire qu'il y trouva, escrit, qu'vne prestresse alloit espendre du fourmet & de l'orge dessus la terre, faisant d'autres ceremonies à la coustume du pays. Et apres elle en emplit vn chariot, & la feit mener auec soy en la ville d'Ephestia. Cela a racompré Galien, & beaucoup d'auantage que ne voulos d'escrire,

. PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

chez les marchands: toutesfois l'on a estimé qu'il n'estoit loisible à vn chacun de la pouuoir cueillir, ains falloit que ce fust vn ho-

sphragida æzos.

66

Galien de Troie à Les

Recit de Gas que la seller. Mais luy estant en Lemnos au propre lieu dont parlons, trouua que l'on auoit desaccoustumé tel vsage. Et en raconOBSERVEES PAR P. BELON.

à cause de brieucté. C'est grand cas que de si longue antiquité la terresellee est en vsage, & a eu pris entre les hommes : mesmemet des le temps d'Homere, & d'Herodote, qui ont vescu log temps auant Dioscoride & Galien, elle fut en si grand honneur qu'on la rendist Auguste par ceremonies. Mais au temps present, de ce qu'en auons veu, & ouy dire en l'isle, les susdites deux premieres ceremonies ont deffailli, & en ont accoustumé vne autre, laquelle n'auons point veue: car nous n'auons pas esté en l'isle le sixiesme iour d'Aoust: mais pouvons bien faire recit à la verité, selon ce que plus de six cens hommes nous ont confermé, en la sorte qu'ils l'ont veue celebrer toute leur vie. C'est que les plus grands personnages & les principaux de l'isse s'assemblent tant les Turcs que les Grecs prestres & Caloieres: & vont en ceste petite chap- Ceremonies pelle nommee Sotira, & en celebrant une messe à la Grecque a- de maintes uec prieres, vonttous ensemble accompagnez des Tures, & mo-nant en la tent sur la colline qui n'est qu'à deux traicts d'arc de la chappelle: terre selles. & font beicher la terre par cinquante ou soixante hommes, iusques à tant qu'ils l'ayent descouverte, & qu'ils soyent venus à la veine: & quand ils sont venus iusques à la terre, alors les Caloieres en remplissent quelques turbes ou petits sacs de poil de bestes, lesquels ils baillent aux Turcs qui sont là presens, sçauoir au Soubachi, ou au Vayuode: & quand ils en ont prins autant qu'il leur en faut pour ceste fois, alors & des l'heure mesine ils referment & recouuret la terre par les ouuriers qui sont encores là presens. En apres le Soubachi envoye la pluspart de la terre qui a esté tiree, au grand Turc à Constantinople. Le reste il la vend aux marchads. Età fin que personne n'en puisse auoir sinon par leurs mains, ils tiennent la rigueur telle aux habitans, qu'il seroit impossible à yn home mettant vingt outriers en besongne toute vne nuich, qu'il peust paruenir iusques à la veine de la terre, que l'on ne s'en apperceust bien. Ceux qui assistent quand on la rire de sa veine, en pequent bien prendre chacun quelque petite quantité pour leur vsage: mais ils n'en oseroyent vendre qu'il fust sceu. Les Turcs sont moins scrupuleux que les Grecs, & que beaucoup d'autres Tures peu nations. Ils permettet que les Grecs Chrestiens facet leurs prie-scrupuleux. res sur la terre sellee en leurs presences, & eux mesmes assistent & aydentaux Grees. Et s'il est vray ce que nous en ont dit les plus vieux, telle faço de faire d'auoir eleu vn seul iour en vn an, leur fut

Penitiens Lemnos.

Fable de Vulcan.

introduite du temps que les Venitiens dominoyent à Lemnos, & seigneurs de aux isles de la mer Egec. La terre de la colline, n'est pas si sterile de foy, que le fourment qui est semé par dessus, n'y viene bien. Il n'y a celuy des habitans de l'isle de Lemnos qui ne sçache quelque chose de Vulcan. Et tout ainsi que les petits enfans de l'isse de Corsula, sçauent raconter l'histoire du Daulphin, comme si elle auoit esté faite de n'agueres: tout ainsi est en Lemnos raconté de Vulcan, mais diuerfement : car les vns difent qu'en tombant luy & son cheual serompirent les cuisses, & qu'au lieu mesme par la vertu de la terre il fut prestement guery. Les autres veulent dire que ce fut vne branche seulement, & qu'il fut contraint de demeurer là insques à tant qu'il fut gueri : laquelle opinion resent quelque petite scintille de son antiquité. Il n'y a point de gens deputez pour garder la terre, & n'y a aucun vestige de closture de muraille qui ait onc esté faicte pour la garder, comme l'on a cy deuant pensé.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

Les noms des poissons frequents au riuage de l'isle.

Chapitre XXX.

Rapanidi.

Cano. Cana. Serran. Bolasso. -Orphus. Blenni. Glini. Atherine.

Sargi. Goby. Merula. Turdi. Iulides.

rournaímes au village de Rapanidi, qui n'en est qu'à fix traicts de boulle, ioignant la montagne de Cochi-no. Nous l'appellons montagne, non pas que ce soit vn haut mont, mais vn tertre en maniere de coustau. Car elle n'est pas si difficile, ne de la moitié si grade qu'est Montmatre ioignat Paris: mais est comme vn petit coustau, par lequel les bœufs pourroyet bien mener vne charrette iusques à la summité. Quad nous arriuasmes à Rapanidi, il nous sut apporté plusieurs poissons qu'o avoit pesché au port qui n'est qu'à trois iects de boulle de là, desquels y en a qu'on pesche à la ligne, comme est vne sorte de poisson, qu'ils nomment Cano, & anciennement Cana, & à Marseille vn Serran, & à Genes Bolasso. Vn autre aussi vulgairement nommé Ropho, & anciennement Orphus. Les poissons, qu'on auoit pesché à la traine, estoyent Blenni, Glini, Atherinæ, Sargi, Gobij, Merulæ, Turdi, & de ceux que les Grecs appelloyet anciennement Iulides, maintenant Sgourdelles, qui sont ceux que les Venitiens pour leur beauté nomment Donzelles, & à Gesgourdelles, nes Zigurelles. Il nous fut impossible de trouuer des Grecs du

V AND nous eusmes entourné ladite montagne, re-

OBSERVEES PAR P. BELON.

village, qui voulussent monstrer de la terre, pour la crainte des Tures, sinon vn du village, qui nous en sit recouurer vn sac, laquelle il nous liura en cachettes, & chemina toute la nuit enfuyuant pour nous l'apporter à la ville de Lemnos : car s'il eust esté accusé le Soubachi luy eust fait couster beaucoup de son bien. Nous trouuasmes beaucoup de diuersitez de terre en diuers villages de l'isle: mais il n'y eut oncques homme qui nous en monstrast de la sellee, sinon en quelques maisons de Myrine, qui est appellee Lemnos. Aussi nous a esté asseuré que l'endroit dot lon a accoustumé tirer de la terre de tout temps, n'à point changé de place. Il n'a pas tenu à faire diligence que n'ayons trouué les vestiges du Labyrinthe en l'isse de Lemnos: & croyons que s'il y en Labyrinthe cust eu quelque vestige de reste, l'eussions trouvee aussi bien co- de Lemnos. me auons fait les autres choses. L'isse de Lemnos est tresmal garnie d'arbres: car il n'y en a de sauuages en quantité, sinon autour Esculus. du village Rapanidi, ou il y a vne forest d'Esculus, lesquels on ne velonie. couppe point pour brusser, d'autant qu'ils rendent vne drogue, que les Grecs & les Italiens appellent de la Velonie. Des calices & gland d'Esculus (qui est vn arbre tousiours verd) ils se seruent pour accoustrer & conroyer les cuirs: laquelle Velonie ils ne trasportent point hors de l'isle, mais la reservent à leur vsage & proufit. Depuis la place, dont lon prend la terre en la montagne de la Colline, iufques à la ville de Lemnos, il n'y a que douze mille pas. Apres qu'eusmes veu tous les endroits de l'isle, retournaimes au village de Lynado Chorio, & prinsmes congé de nostre genissaire. Les iours ensuyuans demeurasmes errans par l'isle, attendans barque de passage, & trouuasmes vn homme de Chio, qui s'estoit fait medecin en Lemnos, homme fort ignorant en l'art de medecine: toutesfois il yauoit gaigné plus de trois cens ducats en moins de deux ans:car nous croyons qu'il n'y eur oncques gens plus prompts à se faire medeciner, que ceux de l'isse. Ils ne payet pas en argent content, mais donnent de ce qu'ils ont : les vns de l'orge, les autres du formage, les autres des aux & oignons, & de la semence de lin: desquelles choses nous faissons aussi bien nostre prousit, comme si c'eust esté de l'argent: car aussi bien nous en cust il fallu acheter pour nostre vsage.

emikana na zpodoble opisko zako po pis**t ij** soc

De la Gumme de Condrille, & autres choses singulieres, auec les noms des Serpens, qu'on cognoist viure en l'isle de Lemnos.

Chapitre XXXI.

E temps pendant que cheminasmes par l'isle, donnasmes ordre par diuers moyens de prendre en vie touces les diuerlitez des Serpens qui viuent par l'isle, lesquels detranchasmes soigneusement & anatomisasmes. Et pource qu'ils y font nommez vulgairement par noms propres du pays, les escriuismes, comme s'ensuit. Cenchriti, Laphiati, Ochendra, Sagittari, Tephlitiou Tephlini, Nerophidia. Toutes lesquelles appellations, encores qu'elles soyent vulgaires, neantmoins elles resentent quelque chose de leur antiquité: car celuy qu'ils nomment Cenchriti, est celuy mesme que les anciens appelloyent Cenchris: duquel ayans fait retirer le naif portrait, l'auons voulu cy representer.

Le portraiet du Serpent nommé Cenchris.

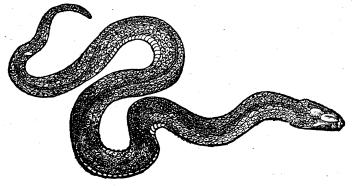

Elaphis. Echis. Echidna. Vipere,

Laphiati est celuy qu'ils appelloyet Elaphis. Ochédra n'est autre que celuy qu'ils nomoient autrement Echis ou Echidna, lequel toutesfois n'est pas la vraye Vipere. Le Serpet nommé Am-

Cenchriti. Laphiati. Ochendra. Sagittari. Tepbliti. Nerophidia. Cenchris.

OBSERVEES PAR P. BELON. philbena, retient le mesme mot antique. Celuy qui se nomme Sa-Amphishas gittari, est celuy que les anciens appelloyent laculus: toutesfois "4". ceux de Lemnos ne conviennent pas avec ceux d'Andros & Pa- Iaculus, ros en l'appellation de ce Serpent: car le Jaculus est moucheré de Torpedo. ros en l'appellation de ce Serpent: car le Iaculus est moucheté de oculara. taches noires par dessus le dos, qui expriment naifuemet la peinture d'vn œil, comme fait le dos du poisson qui s'appelle Torpedo, & que Pline a nommé Oculata: à la differece de Melanurus. Melanurus. Celuy qui est appellé Tephliti ou Tephlotis', conuient auec le nom ancien de Tiphlini : mais nous en baillons les portraits, & Tiphlini.

Phalangion. descriuons tous au liure de la nature des serpens. Les Phalangios de Lemnos d'autant qu'ils sont d'une seule couleur, sont en cela differens à ceux de Crete & de Zacinthe. Estans en Lemnos, ayas veu si grande quantité de Chamæleo noir, pensasmes que pourrions facilement recouurer de la gumme du blanc: & à fin d'en auoir plus aisement, demandasmes aux habitans s'ils auoyent point de colle: car la gumme de Chamæleon, & aussi l'herbe de Chamæleon blanc, s'appelle en Grec Colla. Et estans adressez à Colla. vn menusier, respondit qu'il en pourroit bien trouuer: & de fait il nous apporta de celle qu'il appelloit Colla: toutesfois ce n'estoir pas de la gumme de Chamæleon blanc, mais c'estoir de la colle de l'herbe qui s'appelle Chondrilla. Ils s'en seruent à collet Chondrilla. les Luts, & autres ouurages de Marqueterie: laquelle colle s'engendre à la racine de ladicte herbe de Chondrilla, par le benefice, & vertu d'vn ver, lequel se nourrissat de la racine de l'herbe, s'enferme dedans vne petite bossette de la grosseur d'vne febue, faite de la liqueur la cicincuse qui sort de la dicte racine. Ceux de Lemnos la cognoissent, & sçauent appeller par un vulgaire nom propre Colla. La cire que les anciens appelloyent Propolis, est plus iaune en Lemnos que n'est la commune, ia soit que coustumierement elle soit noirastre ailleurs. Les plantes qui sont au costé d'Orient, aupres de la colline de la terre sellee, sont Tha- Thapsia. psia, & Centaurium minus. Ils ont en grad vsage de semer le Cot- Centaurium ton, & la Sesame. Il n'y a celuy d'eux qui ne sache que l'herbe minus. d'Andraida baillee en bruuage, vaille contre les douleurs de l'e-Corton. ftomach, & de la poictrine. Les paysans des villages sont couftu- Sefame. miers d'observer diligemment les lieux aspres & montueux, ou Figuiers croissent les figuiers sauvages, desquels ils eneilless dans la Figuiers croissent les figuiers sauvages, desquels ilz cueillent des rameaux sauvages. la vigile de la sain & Ichan, & les mettent dessus les figuiers dome-

I iiij

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. stiques,& par ce promettent que le fruict sera sauué contre toutes incursions qui luy peuuent venir. Les fontaines y sont soigneusement bien recueillies, d'autant qu'ils font grande profession de iardinages, & entre autres choses cultiuent volontiers des aux & des oignons: & s'adonnent grandement à esseuer des Cocobres, qui sont les plus sauoureux qu'il est possible. Ils les mangent auec du pain, sans huille ne vinaigre. Et quad quelque amy furuient dedas le iardin, le paysan choisira vn Cocombre, lequel il tiendra de la main gauche tout droit, puis l'escorchera en longueur insques au pied, & laissera prendre l'escorce par dessus sa main, en la maniere d'une estoille. En apres il le fendra en quatre, & là le departira par honneur aux affistans: & sans autre sauce le mangent. Laquelle chose auons escrite pour estre estrange de nostre mode: toutes fois à la leur, elle est en lieu de tresgrade honnesteté, comme pourroit estre à nous de departir une bone poire.

De l'Oistre qu'on pesche communément au riusge de l'isse de Lemnos. Chapitre XXXII.

Pefcheries de Lemnos. Gaiderop**o**da; L n'y a aucunes riuieres en Lemnos:parquoy les habitans ne nous ont onc nomé vn feul poisson d'eau douce : mais pource qu'ils ont de tresbelles pescheries au riuage de la mer, ils ont grade commodité de poisson

de marine. Et entant qu'auos veu pescher des Oistres qu'ils nomment Gaideropoda, nous a semblé bon d'en escrire la maniere. C'est que le pescheur tient vne longue perche ferree d'vn ser plat par le bout, pour donner de grands coups dessus les Oistres, qui se tiennent attachees aux rocs, pendantes: & apres qu'il les a abatues en la mer, il les esseue even main de ser qu'il rient à l'autre bout de la perche, dont il se set aussi à pescher les Herissons de la mer. Telle maniere d'Oistre est grandement differente à la nostre: car ses escailles s'entretiennent si sort à deux crampons, qu'on a grande peine à les ouurir. Et pource qu'ils ressemblent à vn ser d'asse, les Grecs les nomment en leur vulgaire Gaideropoda, c'est à dire pied d'asse. Elle ne nourrit aucun perit cancre, comme la vulgaire. Partans de la ville de la Myrina, suyuans vn petit canalou ruisseler, nommé Salinari, & tenans le chemin qui va à vn moulin à vent, qui est à main dextre, sur vn petit coustau,

Herissons de mer

Salinari.

vers le port de Candie, trouuas mes vn lieu sterile, sinon de quelques. Chamelæons noirs, mais au demeurant en quelque lieu blancs. Et trouuans la terre rouge, nous mismes à bescher & descouurir vne veine de terre, de laquelle prinsmes quelque quantité, & conferasmes auec celle d'Ephestia, & considerasmes diligemment, & trouuas mes qu'elle conue noit en toutes merques auec celle que le paysan nous auoit apporté de Rapanidi. Et co-Terres selles me auons dir, toutes les terres selles ne sont pas d'une mesme sont de discouleur: car il aduient quelques ois que la veine se trouuera plus leurs. Les Cordonniers de Lemnos vsent de terre grasse pour coller leurs cuirs, en lieu de colle: nous n'entendons toutes ois que la terre de la montagne de Cochino soit grasse, ains est d'une particuliere maigreur, quasi comme est la margue.

D'une fource de baings chauds en Lemnos , & des monafteres des religieux Grecs. Chapitre XXXIII.

L n'y a isle en toute la mer de l'Archipelago, ou il n'y ait quelque monastere de Caloieres Chrestiens, comme aussi en Lemnos. Le monastere de Lemnos, n'est Monastere guere loing du village nommé Liuado chorio, lequel de Lemnos. de no propre s'appelle Agio Paulitico. Il y a vne source de bains chauds en l'isle, que les Grecs nomment vulgairement Thermes: chauds en l'isle, que les Grecs nomment vulgairement Thermes: chauds en l'equipe l'eau n'est pas si chaude que de plusieurs autres : car Lemnos. lon se peut plonger dedans l'eau ainsi qu'elle sort de la source: qui Therme. est vne chose que tous autres baings qu'auons veu, soit en Phrygie, Cilicie, Arabie, Macedoine, Italie, Alemagne, & Frace, n'ont en la sorte: car il faut laisser réroidir les eaux. Aussi n'y a il pas grand edifice, mais seulement vne petite chambrete, en laquelle vn chacun se peut aller despouiller, & de là entrer en vne autre chambre voutee, ou il y a seulement vne grande auge de pierre creuse, qui auoit anciennement serui de sepulchre. Ceste eau n'a pas grosse source: parquoy il ne s'y peut baigner plus d'vn homme me ou deux à la sois.

K.

## Voyage de Lemnos en l'isle de Tassos. Chapitre. XXXIIII.

Taffes.

E là passames en l'isse de Tasso, qui est moult voisine à Lemnos, accompagnez de deux Caloieres. Nous estions partis auant iour hors du port, & à iour ouvert estions si auancez en mer, que nous estions quasi en my chemin d'entre Lénos & Tassos: mais il s'esseu vn vent contraire si impetueux, que nous ne peus remedier qu'il ne nous contraignist descendre en l'isse de Scyros, qui est-cinquante mille au dessous de Lemnos. Nous

Scyros.

quelle y a de treshautes montagnes. Le jour ensuyuant nous sismes voile pour gaigner l'isle de Tassos, & eusimes assez bon téps à y venir: & y demeurassmes trois jours, errans çà & là, puis il nous fallut suyuir la barque qui alloit à Montesancto, autrement dit le mont Athos. Il ne faut s'essmerueiller si les Romains eurent jadis le matbre de Tassos en reuerence & recommendation: car les montagnes messmes qui sont en l'isse, & les rochers sont de plus

beau marbre & le plus blanc, qui se puisse trouuer. Le port de la

courusmes fortune si impetueuse l'espace de quatre heures, que nous arrivasmes au port de Scyros avant qu'il sust nuict. En la-

Tassos. Port de Thassos.

Marbre de

Tapfia Ferula.

ville monstre qu'elle a esté autresois quelque grand chose. Les montagnes de l'isse sont frequentes en Sapins & Picees, & y a moult grande quantité de Thapsia Ferula. Lon void encores en quelques endroicts de l'isse des grands monceaux des Scories, c'està dire recremens du mineral, qui monstrent euidemment qu'on y a tiré grande quantité de metaux, qui nous a semblé conuenir auec ce qu'en a dit Herodote, escriuant que Tassus a esté vne ville illustre des mines d'or & d'argent. Il nous sut monstre quelques medalles d'argét, esquelles estoit escriten lettres Grecques chose qui vaut autant à dire, que Roy de Tassus. Thucidide autheur Grec a laissé par escrit qu'il a presidé en son temps aux minieres de Tassus. Les Tassiens estoient sous Alexandre le gradicar encores que l'isse soit pres de Thrace, toutes sois elle est ioignant Macedoine, moult pres du port de Bucephala: & du port de Tassus, il n'ya plus de deux lieues & demie iusques en terre

ferme de Macedoine. Les minieres de Thassus rendoyent anciennement tous les ans quatre vingts talens à Philippe & Ale-

Bucepbala

OBSERVEES PAR P. BELON.

xandre: mais maintenant lon n'y besongne plus, & ne rendent plus rien. Estas partis de l'isse de Tassos, pour aller au mot Athos, ne fusmes que quatre heures que n'arrivassions au monastere de Liato pedi, qui est l'un des principaux monasteres qui soiten l'Isthmos, de tout le mont Athos.

1stbmos.

La description du mont Athos, & des choses memorables qu'on y trouue. Chapitre. XXXV.

A montagne que descrirons maintenat, est nom- Athos. mee en Grec Athos, & en Italien Montesancto. Mote sancto. Nous ne sçauons auoir escrit chose qui ait mieux Mous nei çauons auon ciente de la come mot en parlé de mot: car les anciens historiens en ont tant parlé, que

leurs escrits à bon droict le rendent admirable. Et vrayement il est d'estrange façon. Ce qui a premierement esté escrit par Herodote, touchant les Perses de ce mont Athos, & que Xerxes le feit entailler par le pied au destroist en ce peu d'internalle de terre; pour faire passer ses nauires, nous semble estre totalement faux: toutesfois ne l'osons bonnement assenrer. Si est-ce que quand passasmes par là, y prinsmes garde tout expressement: car partas de la ville de Hierissos, pour voir si verrions quelque vestige d'entailleures & fossoyeures, n'y en auons point trouué: ou pour le moins s'il en y a eu, elles sont comblees pour le present. Cobien qu'il y ait plusieurs nations en diuerses parties du monde, tenans la loy Chrestienne en differentes façons, tédantes à Iesus Christ, *chefs sources* toutesfois il n'y en a aucune qui n'ait costitué vn chef pour estre rains en la fouuerain en son Eglise. Et maintenons que l'obeissance de l'E-religio chreglise Greque est de plus grande estenduc que celle des Latins: fienne sont lesquels Grees pour estre separez de l'Eglise Romaine, ont choisi diners.

vne autre maniere de faire, beaucoup differente à la Latine. Et tions Chretout ainsi que les Latins recognoissent vn seul chefde leur Egli- fiennes en se, qui a son siege à Rome, & auquel toutes nations tenans son l'obeissance parti obeissent: Semblablement les souverains chefs de l'Eglise des Grees, orientale sont nommez Patriarches, desquels les sieges sont di-que des Lauersement assignez: car il y a plusieurs nations, encores qu'elle ne tins. parlent Grec, qui sont subiectes & obeissantes aux Patriarches. Les Poëtes & Historiens ont grandement rendu ceste monta-

maniere de Grecs: & croyons que du temps des Ethniques il y habitoit aussi religieux des religieux dediez aux idoles. Il n'y a finon vne seule differen-Grecs. ce de religieux par toute Grece, qui de nom propre sont appellez Caloieres, & Calogria pour les femelles. Lequel nom rendu en nostre langue, represente ce que le vulgaire appelle vn beau pere. Beau pere. Belle mere. Toutesfois Caloiere signifie proprement bon vicillard, & Calogria bonne vieille. Pour lesquels le mont Athos fut anciennement dedié, & euret privilege qui encore dure pour le jourd'huy, que nul autre Grec ne Turc y puisse habiter, s'il n'est Caloieres. Ces Caloieres ne se mariét iamais, cobié que les prestres de Grece le soyet. Ils s'abstienet toute leur vie de manger chair, & la plus Prestres de part du téps de poisson qui a sang, principalement en leurs cares-Grece font mes. Ils viuent moult austerement, & n'ont chose qui leur soit marieZ. en plus commun vsage que les Olives consides, disserentes à cel-Vie des Ca= loieres. les que nous auons accoustumé confire en ce pays: car les leurs sont noires & meures, qui se gardent sans saulce, comme font les prunes cuictes. Et d'autant qu'il y a bien six mille Caloieres, habitans en plusieurs endroicts de la susdicte montagne, en laquelle il y a pres de vingt & quatre grands monasteres antiques, bien fondez & fortifiez de hauts murs, espars ça & là, tant au riuage de la mer qu'en terre ferme, esquelz auons entré, & aussi que ceux qui les viennent voir sont repeuz sans rien payer: il nous semble n'estre hors de propos les representer, & les mettre tous par ordre selon qu'ils sont situez, & adiouster leurs noms propres, sçachans bien que c'est là ou les ceremonies Greques sont fort bien maintenues & reiglees en leurs eglises, & que par cela les susdicts Caloieres sont tenus plus religieux, que ceux qui n'ont esté nourris audit mont Athos. Les nations qui ont suiuy Circasses. le party des Grecs, font Circasses, Valaques, Bulgares, Mos-Valaques. couites, Rusciens, grande partie des Polons, & de Mengrelie, Bulgares. de la Bossena, & d'Albanie, & d'Esclauonie, auec quelques Moscouites. Tartares, & aussi ceux de Seruie, & Croates. Somme, toutes na-Rusciens. tions habitans au contour du pont Euxin, tant aux riuages Polons. qu'en terreferme, ont suiuy le party des Grecs : Lesquelz auec

tous les dessusdices, tiennent les Caloieres du mont Athos en plus grande veneration, & estiment en leurs pays, leur attribuant quelque chose plus qu'ilz ne sont aux autres, qui n'ont esté en

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. gne illustree : aussi a esté de tout temps dedice pour les religieux

Vne feule

Mengrelois. De Bo∬ena.

la susdite montagne. Et les Turcs mesmes qui dominet sur tou- Abanois. tes les contrees qu'auons susdites, leur font de grandes aumosnes Esclauons. pour la bonne vie, & grande observation des ceremonies qu'ils serviers. maintiennent. Les religieux des monasteres du mont de Sinai, Croates. du mont Liban, des deserts de sain & Antoine, de la ville du Tor, Religieux du & autres lieux situez bien auantà la coste de la mer rouge, d'An-mont sinai, tioche, d'Alexádrie, de Ierusalem, de Bourse, de Damas, & autres & du mone plusieurs monasteres espars çà & là en Asie, par le pays des Turcs, Liban. sont beaucoup plus prisez des Chrestiens d'auoir demeuré au mont Athos. Tous les monasteres, & religions de l'Asie, qu'auos nomez estans en l'obeyssance du grand Turc, disent leurs seruices au mesme langage qu'ils font en Grece. Et combien que le des Grees, souverain de l'Eglise Grecque, nomé Patriarche, ait son siege en la ville de Constantinople, neantmoins il y en a encore plusieurs Patriarche autres de mesme nom, & d'egalle puissance, és pays ou ils presi- d'Alexandent. Car le Patriatche d'Alexandrie commande absolumet aux hommes tenans le party des Grecs, viuans en Egypte & Arabie, & a vn grand logis au Caire, qu'auons veu, qui n'est guere moindre que le logis du Patriarche de Constantinople, qui de nom propre est nommé Patriarchat. Vn autre Patriarche a son siege Patriarche en Damas, qui commande absolument à tous les monasteres & de Damas. gens de la religion Grecque se tenans en Syrie: & est subiet de se trouuer le quinziesme iour du mois d'Aoust, au monastere dessus le mont Liban, pour y celebrer la messe. Encor y en a vn autre en patriarche Antioche, qui commande aux monasteres & autres Chrestiens & Antioche. Grecs, de Barut, de Tripoli, de Halep, & en autres plusieurs lieux Patriarche en Asie. Le grad Turc laisse viure les susdits Patriarches en leurs de Constanreligions, moyennant qu'il en ait le tribut. L'on dit que celuy de tinople paye Constantinople paye douze mille ducats, tant pour le sussition auc mille Athos, que pour les antres monasteres d'Europe. Or quand l'en ducats. Athos, que pour les autres monasteres d'Europe. Or quand l'vn Metropolidesdits Patriarches est trespassé, les Euesques & Metropolites, qui 105. sont comme à nous nos Cardinaux, s'assemblent pour en refaire vn autre. Et est à noter que nul ne peut estre Patriarche s'il n'a premierement esté Metropolite, qui est chose conforme à l'institutió papale. Des six mille religieux qu'auons nommé Caloieres, viuans en la susdite montagne, ne pensez pas qu'il en y ait un oiseux: car ils fortent de leurs monasteres de grand marin, chacun auec son oustil en la main, portans du biscuit, & quelques oignos

OBSERVEES PAR P. BELON.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

en vn bissac dessus l'espaule, l'vn vne houe, l'autre vn pic, l'autre vne serpe. Chacun trauaille pour le mesnage de son monastere. Les vns beschent les vignes, les autres buschent les bois, les autres fabriquent les nauires. Et ne sçaurions en faire meilleure coparaison qu'à la famille d'vn Prince, mettant vne œconomie en commun: Car les vns sont cousturiers, les autres massons, les autres charpentiers, les autres d'autres mestiers, trauaillans tous en commun: iusques à filer la laine dont leurs chemises & vestemens font faits: aussi sont ils habillez moult pauurement, ressemblans quasi à ceux que nommons hermites & enfumez, autremet nommez les bons hommes. Nous les eussions nommé moynes selon nostre commun parler, qui abusons de ceste diction: car moyne ou monachos est à dire yn seul, comme pourroit estre vn vn hermite, que maintenant ils nommét au mont Athos du nom Phileremos de Phileremos. Pour bien figurer ceste montagne, & donner à entendre comme elle est faite, il faut supposer voir vn homme mot Athos, renuerse estendu en la mer en longueur de l'Occident au midy. Description Ce faisant, l'on aura la perspectiue de ceste montagne. Elle est

bermite.

de tout le longuetrois journées de chemin. Et tout ainsi que sivn homme mot Athos estoit renuersé nageant sur l'eau, & touchoit des pieds au riuage, l'endroit qui seroit ioignant les pieds, seroit plus estroit que nulle autre partie du corps, & consequemment le corps s'elargiroit iusques aux espaules, & delà s'estreciroit à l'endroit du col, puis la teste apparoistroit ronde eleuce plus haute que le corps: semblablement il y a une tres-haute mõtagne au bout dudit mõt Athos, que l'on voit en la mer de plus de trente lieues loing, & est l'endroit ou est la teste de ladite montagne. Et diroit l'on proprement à la regarder de loing de dessus les montagnes de Macedoine, qu'on y voit la forme d'vn homme renuerse: car comme le menton & le nez d'vn homme renuersé à terre sont esseuez contre mont, & de là vn peu apres l'on voit vn internalle entre le méton & la poictrine, lequel se represente par l'espace de celle cauité qui descend du menton à la gorge: tout ainsi l'on voit la montagne s'eslargir en espace, monstrant les hauteurs des espaules, & consequemment se reduisant en estrecissant: tellement que l'on. peut figurer le milieu du corps en l'endroit du nombril:puis apres. en s'engrossissant encores comme pourroit estre l'endroit des hãches, & poursuyuantiusques à la part des genoux, se monstrans, OBSERVEES PAR P. BELON.

elleuez contremont, comme si vn homme couché à la renuerse auoit retiré ses iambes à soy. Puis des genoux suyuant les iambes vient tellement en estrecissant, ou il conioin à terre ferme, que le susdit corps de ce cheronesse du mont Athos, semble auoir esté expressement contresait par l'industrie des hommes, pour reprefenter le corps d'un homme couché à la réuerse. Parquoy accordons facilement à ce qui a esté dit d'vn architecte nommé Dino-Dinocrates. crates, qui vouloit persuader à Alexadre d'edisser la forme d'vn homme renuersé, qui tiendroit une ville en sa main, & en l'autre auroit vne couppe, dont sortiroit de l'eau pour abbreuuer tous venans.

Qu'il y a pour le iourd'huy de cinq à six mille Caloieres Grecs viuans au mont Athos, espars çà & là par les monasteres. Chapitre XXXVI.

OVT le corps de ceste montagne est de difficile six mile acceztant pour gens de pied, que de cheual: en Caloieres Vis laquelle on pourroit nombrer cinq ou six mille uans au mos Caloieres, habitans es monasteres, qui specifiez Athos. par le menu sont insques au nombre de vingt & xxiiy. mo-

trois à vingt & quatre. Et n'y a monastere qui n'ait, l'vn portant nasseres au l'autre; plus de deux cens religieux: car en l'vn il y en a trois cens, mor Athes. en l'autre deux cens, en l'autre cent cinquante, en l'autre cent:& ainsi des autres consequemment, tant du plus que du moins.

Que tous les monasteres du mont Athos, sont forts pour resister aux pyrates, of que les pyrates ne leur font pas grandes violences. Chap. XXXVII.

👩 Es vingt & trois, ou vingt & quatre monasteres qui forten ceste montagne, il n'y en a point qui ne soyent Monasteres forts, & bien fermez de muraille, tant pour soulemit bien forts.

resister aux coursaires de mer s'il en estoit besoin. Car pour auresister aux coursaires de mer s'il en estont detoin. Car pour autrant qu'ils sont aux riuages de la mer, les pyrates leur pourroyent nenaisent nenaisent faire de l'empeschement s'ils n'estoyét forts en leurs monasteres. point aux Toutesfois iceux pyrates encores qu'ils soyent Turcs ennemis Caloieres.

K iiij

gands.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. de toute humanité, si est ce que communement ils ne leur demadent rien, & ne font grand effort à leur faire desplaisir. Iustice a Iustice alieu lieu entre les brigands: & le droit de raison se peut debatre entre les meschantes gens. Car encores qu'ils soyet les plus pernicieux du monde, & contraires à la religion, toutes fois ayans quelque discretion, & remors en leurs consciences, ne violent les Caloieres du mont Athos: ains eux qui n'espargneroyet pere ne mere, frere ne lœur, parent ou amy qu'ils ne védissent à purs deniers cotans, ont quelque instinct qui les induit à supporter les Caloieres. Ces pyrates de mer ne poursuyuent pas les hommes seulemet pour leur argent, mais pour leur corps, & pour les vendre, en les rendant esclaues: car ils peuvent auoir cinquante ducats de chasque esclaue.

> Que le mont Athos est estimé en telle reputation aux Grecs, comme Chapitre XXXVIII. Rome aux Latins.

> > L ne fut onc, des le commencement que les Grecs ont

escrit, que la susdite montagne n'ait esté grandement renommee: aussi le nom qu'elle tient l'emporte. Elle est maintenant aux Grecs en telle reputation desaincteté, comme est Rome aux Latins. Les Grecs la nomment en Agion oros. leur vulgaire Agion oros. Ceux qui cheminent par ladite montagne, soit en voyage, ou pour autres affaires, sont repeuz par les monasteres, sans rien payer: mais il ne baillent autre chose sinon ce dequoy ils viuent eux mesmes, sçauoir est des oliues consides, des oignons cruds, des febues trempees en eau, puis salees, du biscuit, rarement du pain frais, & quelquesfois du poisson frais ou salé. Car ils sont aux riuages de la mer. Tous les monasteres ne sont pas fort pres les vns des autres: & les principaux de toute la montagne ne sont que deux en nombre, dont l'vn se nomme Vatopedi, l'autre Agias laura. La commodité que leur apporte la mer, est grande tant pour la nauigation qui leur ameine toutes choses de dehors, que pour leur seruir és pescheries qui leur sont grandement à propos. En passant le temps s'amusent à pescher le poisson en la mer, ou ils ont moult grand prousit. Et pour ce faire plus commodement, ils font des bateaux de gros troncs de Platane, & sans grande difficulté ne despense sont chaque bateau

Bateaux des

OBSERVEES PAR P. BELON. d'vn seul troc. Ils abatent l'arbre par le pied, puis creusent le troc, & façonnent à la maniere des bateaux, qui seruent à passer la Sonne ou Seine. Autrement ils assemblent deux pieces creusees, & cheuillees en forme de bateau: desquels peuvent entrer aussi auant en la mer en temps paisible & calme, comme il est necessaire à la pescherie. Et tiennent leurs filets souleuez de congourdes en defaut de liege, comme le Pont & Propontide d'escorce de pins. Le monastere nommé Agias Laura, est l'vn des principaux de Principal toute la montagne, & est situé au pied du plus haut mont, qui est du mont le vray mont Athos, regardant la partie de Lemnos: auquel mo
Mihos.

nastere il y a bien trois cens Caloieres. Nous voulons done nom-

Les noms de tous les monasteres <sub>s</sub>les nombrant par ordre, commençant Chapitre XXXIX.

mer les monasteres qui sont espars par les montagnes, du costé

ARTANS de Macedoine, & entrans par le premier HieriZos.
grand village nommé Hierizos qui est vn peu au desfus du destroit, & de là allans le long de la marine: fus du deltroit, & de la anans le long en quand on a laissée le dit village de Hierizos, l'on entre

de terre ferme de Macedoine.

au destroit nommé Aladiesna. Plus outre l'on vient à Prulacas:
& de là on monte vne colline qui s'appelle Magalinigla. C'est le Megalinigla de la outre l'on fait le guetiour & nui à, & principalement quand il va sources de pursues en me l'alian au l'incipalement quand il ya soupçon de pyrates en mer. Il n'y a pas long temps que Hierizos n'estoit qu'vn grand village, mais depuis huict ans le grand Hieri (os. Turcl'à fait enclorre de muraille, & fortifier, pour la crainte des Pyrates. De Megaliuigla cheminant plus outre, l'on rencontre la premiere fontaine dessus le chemin: puis quand on commence à entrer au territoire du susdit mont, & qu'on a desia passe le destroit qui conioin& la montagne à Macedoine, & qu'on a passé ladite fontaine que les Grecs noment Protonero, l'on trouue le monastere nommé Sguraf. Tirant plus outre allant vers le leuant en suyuant le riuage, l'on trouue vn autre monastere no- Protonero mé Chelandari. Puis apres l'on trouue le monastere nommé Si- guraf. me Cheiandari. Puis apres voi troude le monattere : toutes sois celuy simeon, qui est vn tresbeau & plaisant monastere : toutes sois celuy simeon. qui vient apres qui se nomme Vatopedi, est encor plus grand & Vatopedi. plus plaisant & riche. De Vatopedi continuant chemin, l'on

Philotheou on vient au monastere de Caracoul, lequel est quasi Caracoul des derniers : car celuy qui est au bout du mont aux racines de la Laurs. haute montagne Athos, est nommé Laura. En apres partant du monastere de Agias Laura, en tournant de l'autre costé, l'on trouue semblablement d'autres monasteres tant au riuage comme en terre ferme, ainsi comme on auoit fait par le costé qu'auons dit. Suyuant le tour du mont partant de Laura le premier monastere est nomme Agiou Paulou, lequel regarde l'isle de Scyros. Agion Paus L'autre monastere qui s'ensuit, est Dionisso. Plus outre est le monastere nommé Glygoriou: & de là l'on vient à Russio, qui est lou. dependant de Russie. Puis apres on trouve les monasteres de Dionisio. Xenopho, Archangelos, Diocherio, & Castamoniti: lesquels Glygoriou. Rußio. monasteres sont autour la montagne ioignant la mer. Ceux Archanges qui sont le plus essoignez du riuage par les plaines & vallees, Xenopho. & qui sont dedans les forests sont Castamoniti, Simon petra, Ichares protato, Cothleomuz, Philotheou. Nul ne doit s'es-Castamoniti merueiller que tant de monasteres ayent esté bastis là dedans: simon petra. Cat le pays est si long qu'il dure trois journees, & a de large Ichares pro- plus de demiciournee. Ces monasteres ont des sainctes reliques corbleome en leurs Eglises, & ont de beaux pelerinages. Les Eglises sont corbleome fort bien fournies & bien basties, ou les Caloieres vont tous les iours chanter le service. Tout ce qu'ils dient, est en langage Grec. L'on trouuoit anciennement des bons liures Grecs, efcrits à la main en ladicte montagne : Car les Grees des susdits Limes Gress monasteres estoyent le temps passé beaucoup plus doctes, qu'ils ne sont pour l'heure presente. Maintenant il n'y en a plus nuls qui sçachent rien : & seroit impossible qu'en tout le mont Athos, MS.2113. Pontrouuast en chaque monastere plus d'vn seul Caloiere sçauant. Qui en voudroit auoir des liures en theologie escrits à la main, on y en pourroit bien trouuer: mais il n'en ont n'en poesse, histoires, n'en Philosophie.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

vient à Pantocratorou: & de là à Yuero, qui est assis dessus vne petite butte au riuage. De Yuero l'on va à Philotheou. De

Pantocrato= 82

Philotherou.

Raifon pourquoy plusieurs liures ont esté ruinez & perdus en Grece, & de la fondation des monasteres du mont Athos. Chapitre XL.

L faut que nous attribuos ceste ruine des liures Grecs La source de à la nonchallance & ignorance qui a esté entre les lignorance peuples des pays de Grece, qui se sont totalement des Grece, abastardis. Et non seulement de nostre memoire, mais aussi depuis long temps, il n'y a eu personne de sçauoir en toute Grece. Soit qu'il yen ait en quelques vns sçauans de la diction Greque & Latine: mais nous entendons de sçauoir acquis par estude, comme maintenant est par tout le pays des Latins. Entre tous les six mille Caloieres, qui sont par la montagne, en si gra- caloieres demultitude, à peine en pourroit on trouver deux ou trois de sont tous chaque monastere, qui sçachent lirene eserite : Car les prelats de ignoran: l'Eglise Grecque, & les Patriarches, ennemis de la phisosophie excommunicrent tous les prestres & religieux qui tiendroyent liures, & en escriroyent ou liroyent autres qu'en theologie: & donnoyent à entendre aux autres hommes qu'il n'estoit licite aux Chrestiens d'estudier en poesse & philosophie. Les gens d'Eglise auoyent peine d'excommuniement, dont ils ne pouuoyent estre absous sinon par quelques grandes ieunes, & certain pris d'argét, & autres punitions corporelles pour la genitence, auant que d'eftre absous. Tous les monasteres qu'auons cy dessus nommez, farentanciennement fondez par diverses nations, rant eftranges des monaftes que des Grees mesmes, & ont esté rentez en diverses parties du resdu mont monde. Il yen a plusieurs encor pour le jourd'huy, qui reçoiuenz Athor leurs reuenuz enuoyez de Russie, les autres de Vallachie, les autres de Frapizonde, les autres d'autres lieux d'Italie, & de Rome. Les Caloieres de Vatopedi disoiét que leur monastere estoit rété de quelque eglise de Rome, dot ils ne receuoiet plus rie. Et qu'encores que les Russiens & Vallaques, & ceux de la Bossena, & de Mengrelie, & de Sercassie, & ceux de Moscouie, soyét tributaires Moscouie; au Turc,& de langage differet les vns des autres,& dissemblable au Grec: toutesfois en reçoiuentencores quelques rentes: mais qu'ils ont perdu celle des Latins. Tous ceux qu'auons cy dessus nommez se maintiennent à la Grecque, & ne se gouvernent pas à Latine. Parla Latine entendons tous ceux qui obeyssent au

Caloieres

Grecs n'ont les vns & les autres, la vie desquels est fortestrange. Ils ne portent qu'vne sorte point de chemise de chanure ne de lin, mais de laine qu'ils filenc de religieux, cux mesmes: & ont leur habit de la couleur & de la mesme façon des religieux, que nous nommons les enfumez. Il n'y a pas vn de quelque monastere que ce soit, qui ne face quelque mestier mechanique: & ne louent iamais des ouuriers pour faire leurs befongnes: mais s'il y a quelque chose à faire pour le monastere, tous ensemble le feront, ou bien sera faict par particuliers, comme vignes à tailler, labourer les terres, amener du bois, faire les iardinages, entédre aux pescheries, tous ensemblément despeschent l'affaire du monastere. Les vns sont cordonniers, qui sont les souscauent di= wers meftiers. liers aux autres, & les rabillent quand ils sont rompus. Les autres sont cousturiers, qui taillent les robes: & eux-mesmes les consent. Les autres sont charpétiers, pour faire barques, bateaux, & autres choses de charpenterie. Les autres entendent au moulin: les autres sont maçons, & ainsi consequemment de tous autres mestiers. C'est vne œconomie, concernante le proffit du monastere: laquelle estant ainsi gouvernee, est grandement differé-Reigle de la te, tat des mœurs que de façon de viure, aux monasteres des Lareligio Gree tins. La religion Grecque est ainsi reglee entre eux, que si quelque pauure homme veuf, ou autrement si quelque ieune homme

se veut oster du monde, & se veut rendre Caloiere, si d'auenture il a quelque peu de bien, il viendra en commun au monastere. Ils ne s'appelle point par nom de frere, mais de pere & de fils. Les vns y sont receuz pour labourer les terres, ou pour becher, ou pour biner: & seront employez à ceà quoy ils sont plus habiles. Et s'ils sçauent lire la lettre Grecque, ou qu'ils soyent quelque peu doctes, ils auront quelque fois plus d'authorité que les autres: Car ils seront employez pour chanter deuant les autres : d'autat qu'ils ont ceste coustume en leurs Eglises, qu'il faut que quelqu'vn leur lise publiquement ce que les autres doiuent prononcer en chantant. On trouue peu de Caloieres qui soyent prestres, & qui dient messe. Et encores qu'ils soyent prestres au monastere, ils ne sont pour cela exempts de trauailler en œuures manuelles, come tous les autres peres: & faut que chacun mette la main à la paste. De là vient qu'ils ne s'amusent n'à estudier, n'à escrire: & ne sçauent

PREMIER LIVRE DES SINGVLAcommandement du Pape. Et pourautant qu'il n'y a point de diuersité d'habits entre les Caloieres, ils se cognoissent quasitous

OBSERVEES PAR P. BELOW.

pas seulement apprendre à lire en leur langage; ainsi sont en merueilleux regne d'ignorance.

De quelques ceremonies en l'Eglise des Grecs, & de l'ignorance qui est entre les gens d'Eglise en Grece. Chapitre XLI.

Essa auons dit, que generalement tous les Grecs, & Patriarbes ceux qui ensuiuent leur party, obeissent au comman-de Gree. dement des Patriarches. Chaque contree a le sien, & Natios obesse y en a vn en Alexandrie, qui toutefois a son logis au sales alles creaus

Caire, vn en Damas, vn en Constantinople. Tous les Caloieres glife Greque. du mont Athos obeifient entierement au Patriarche de Constantinople, & font tout ainsi qu'il leur commade, estans à sa deuotion, comme nous fommes à celle du Pape. Les Caloieres du mont Athos, qui vont demeurer par les autres monasteres de Grece, ou en autres parties du mode, sont plus estimez que ceux qui n'y ont point este: & mesmement ceux de Ierusalem, du mot de Sinai, du mont de Liban, du Caire, de Damas, de Bulgarie, de Ruffie, Boffena, Vallachie, Mofconie, Albanie, Esclauonie, & autres qui sont es autres pays, esquels lon parle langue diuerse à la Greque, estiment les Caloieres du mont Athos. La raison est, qu'ils font profession de mieux observer les ceremonies que les autres qui viuent à la Greque. Ils ont aussi des Chandelles, & lampes allumees en leurs Eglises, & des statues de relief, & des images en peinture, comme ont les Latins, & vient aussi de cloches. Mais les Grecs qui font sous les Venitiens, ont plus de liberté que ceux qui sont esclaues du Turc. Tant les vns que les autres ont vn fer espais de trois doigts, long comme le bras, & quelque peu vouté en arc, pendu à la porte de l'Eglise, attaché à Cloches des vn clou, lequel rend vn son presque semblable à vne cloche, ayat Caloiere. le son clair comme vn metal: & n'ont point d'autre sonnerie de cloches en la montagne, que ce fer. Quand il faut venir aux prieres, ils sont tous appellez au son du fer dessusdit. Ils ne nourrissent en tout le mont ne Poulle ne Pigeon, n'autre oiseau domestique, ne Vache, Cheure, ne Mouton: car ils ne magent point de chair. Ils cognoissent les oiseaux seulement de les ouyr nommer entreeux. Et pource qu'ils ne mangent point de chair ils n'en prénent aucuns. Toutesfois auons obserué que celuy qu'on appelle au

86. Le vray portraiét de l'herbe nommee Apios.



Maine vn Pinson Royal, & à Paris vn Gros bec, & lequel Aristoroyal.

Cros bec, & les Latins Mollicros a prins la mesme signification de Gros bec en leur langage:
Malucorde
& le petit oiseau viuant par les arbrisseaux, que les François nomment vn Terco ou Turcot, qui sat nomméen Latin Torquilla, Molliceps.
en Grec Iynx, y est aussi commun, nommé de l'appellation d'vn Terco.
Alcion. Il n'y a lieu en tout ce monde mieux à propos pour monasteres, que le mont Athos.

Des plantes singulières du mont Athos, prouenantes naturellement sans Alcion.

estre cultiuees. Chapitre XLII.

E mont Athos est herbusurtous autres lieux, ou Mont Athos ayons onques mis le pied: & n'y a plate insigne qui berbu.

ne soit cogneue par le mesme no ancien, que Theory phraste, Dioscoride, & Galien laisserent par estre l'herbusurt d'herbusurt d'herbusur

phraste, Dioscoride, & Galien laisserent par escrit. L'herbe dont prouient vne petite racine, que les anciens nomoient Apios, y est maintenant nommee Chamapy- Apios, dia, &n'y a Caloiere en tout le mont qui ne sçache bien qu'elle Chamepyest laxatine. Et pource que voyons plusieurs grands personnages dia. auoir esté trompez en prenant une autre pour elle, & aussi qu'ils en ont fait fause peinture, nous a semblé bon en bailler le portrait, que auons fait retirer d'une qu'auions gardee viij. mois sans estre enterree, & sur la fin l'ayas remise en terre, produisit ses sucilles, fleurs & semences, relles qu'on peut voir en la precedente sigure. Les Caloieres du mont Athos ont privilege, qu'il ne peut habiter autre en tout le corps de ladicte montagne, sinon eux: parquoy ilz la rendent cultinee d'arbres fruictiers, vignes, & oliviers. Ce lieu leur est bien deu: car il est seant à gens solitaires, digne d'estre comparé à un paradis de delices, pour gens qui aimet à se tenir aux champs. Hippoglosson y est moult frequente, la- Hippogloss quelle ilz nomment Coraco votano, c'est à dire l'herbe de la Cor-son. neille. Hellebore noir y croist en plusieurs vallees. Il n'y a habi- Coraco tant en tout le mont, qui ne sçache nommer l'arbre que Pline ap- Votano. pelle Alaternus, de son vray nom ancien, duquel Theophraste Hellebore. pelle Alaternus, de 10n vray nom ancient, duquet i moopmate flaternus, auoit vse, Philica: auoit vse, Philica: prinos; car il a sa fueille entre le chesne verd & l'Oliue, comme Eleptras Pline a escrit. L'arbre que nous nommons Fousteau, est moult Fousteau

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. frequent en ce mont: mais tous le nomment Oxya: duquel Oxya

Offria. Haiftre.

Oxya.

Cereus.

Aria. Acilaca.

parlerons cyapres plus au long, attendu qu'auons long temps cheminé par la montagne pour le trouuer, pésans que Oxya fust arbre different au Fousteau. L'arbre que les anciens ont nommé Ostria, y retient encor son nom antique. C'est celuy que nous nommons Haistre, qui est moult frequent par tout le mot. Nous esmerueillons que quelques hommes de nostre nation, doctes & cognoissans les choses, sont tombez en cest erreur de penser que le Cerrus des Latins fust celuy que nostre vulgaire appelle Haistre, veu mesmement que le Haistre ne porte point de gland, & que Ostria est si bien descrit en Theophraste. Aria aussi y retient son nom antique:combien que les habitans du mot Ida en Crete la nomment Acilaca. Considerant la grande comodité des ruisseaux venas des claires fontaines, qui y sont si frequetes, faut noterque quelque part qu'on se vueille pourmener en l'ombre, lon se trouve en si grand' confusion de plantes delicieuses, qu'il n'y a esprit, tant fasché sçauroit-il estre, qui ne soit incontinent recréé de si grand nombre d'arbres excellens, qui font ombrage de perpetuelle verdure, comme s'il auoit esté expressement basti pour vn iardin champestre. Et puis qu'il vient à propos de parler des plantes qui seruet de verdure en ce mont, nous les nomerons I'vne apres l'autre.

· Les noms des arbres toufiours verds , venans faunages par les vallees du mont Athos. Chapitre XLIII.

Zauriers. Oliuiers sau Hages. Arbousiers. ⊾ndrachnes. Philica. Alaternus. Chefnes.

vers. Picees. Sapins. Myrthes. Nerions. smilax.

Es hauts Lauriers, & Oliviers sauvages y repriment en tout temps l'ardeur excessive du Soleil: Et les Ar-bousiers qui communément sont ailleuts arbrisseaux, y deviennent grands arbres. Les Andrachnes y sont frequens pour seruir de tonnelles. Aria, Philica, ou Alaternus, les Chesnes vers croissans en moult haulte fustaye y couurent les montagnes, & aussi les Picees & Sapins. Les Myrthes à la large. fueille tant steriles que portans fruit, & les Nerios rouges y croifsent en hauteur excessive : dont les troncs viennent esgaux en groffeur aux Figuiers. Le Smilax læuis monte iusques à la summité des plus hauts Platanes, s'affaissant sur les branches & rameaux d'iceux, faifant ombrage de perpetuelle verdeur contre l'injure du froid, imperuosité des vens, & la vehemence du So-

OBSERVEES PAR P. BELON.

leil. Mais puis qu'il y a plusieurs autres arbres toussours verds, outre ceux qu'auons nommé du mont Athos, auons occasion de les adiouster en ce lieu.

Les noms en general des arbres 😊 arbriffeaux, qu'auons obferué en diuers pays estre tousiours verds. Chapitre X L 1 1 1 1.

Vis donc qu'il vient à propos de descrite les Plantes tousiours verdes, il nous a semblé raisonnable com-macer par les plus hauts arbres de la terre, qui sont les Cedres. Or nous ne pretendons les descrite particulierement, mais seulement suffit les nommer rie. fuccinctement en ce lieu. Outre les susdicts hauts Cedres de Sy-cedres de Lyrie, il y en a d'autres petis de Lycie, desquels la fueille est poignan- ae. te: & par ce furent surnommez des Grecs Oxycedri, en ce con-oxycedri. traires aux autres especes de Cedres de Phenice, qui ont les sueilles mousses. Les Myrthes sont de ce nombre, combien qu'ilz Myrthes. fovent de diuerses sortes : les vns sont blacs, les autres sont noirs, les autres ont la fueille estroicte, & les autres l'ont large. Encore yen a il vne quinte espece, qui nous est frequente, sçauoir est celle qui est seulement cultiuce es iardins des regions froides. Tous arbres coniferes autrement nommez resiniferes, excepté le Larix, sont aussi de ce nombre : lesquels à fin de les specifier par noms François, les dirons tels que les habitans des villes & villages de Sauoye & Auuergne nous ontaprins. Et à fin qu'ilz foyent. entendus, les approprierons auec leurs noms anciens. Ce que maintenant les François nomment Aleuo, auoit nom Pinaster, Aleuo. arbre que les Grecs n'ont cogneu, different toutesfois au Pin Pinaster. fauuage. Ceux que nous nommons Suiffes, sont du genre des Sains, dont les vns sont masles, & les autres semelles, lesquelz suiffes. nommerons Sapini ou Abietes seminæ. Car celuy qui anciennement s'appelloit. Abies est different à Sapini Vivival anciennement s'appelloit. nement s'appelloit Abies, est different à Sapinus. Vray est que Sapini. Abies a trois noms François: car les vns l'appellent du Sapin, les Abies. autres du Vergno, les autres du Sap: mais Sapinus en Latin, est sapin. nommé en François de la Suiffe. Et à fin de le distinguer mieux, Vergno. en auons cy mis la peinture.

L'arbre tant commun par toute Grece, que les anciens nommoyent Picea, a plusieurs noms François : car nous trounons Pices

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

Pignets. Pins fauna = ges. Lorix.

Melese.

Citres.

Orangers.

Pommiers. d'Adam.

Poncieres.

Citrons.

Limons.

Capriers.

Houx. Acacia.

Aria.

Casiers.

Palmes.

Thamarin

Sené.

des. Andrach:

nes.

Pbylica.

Baume.

Buix.

Cyprés.

Esculus. Serrus.

Valagnida.

Epbedra.

Bruyere.

Phana.

Ciftus.

Ledon. Glans Vne

Lyerre.

guentaria.

Halimus.

Anabasts.

que des habitans du Lionnois sur le mont de Tarare, les vns le nomment Pignets, les autres des Pins sauuages: mais l'appellation Françoise dont vsent les Sauoisiens & Auuergnats, luy est plus constante à Pignets, quelle n'est aux Pins sauuages. L'arbre

Le portraict de la Suiffe.



de Larix ne croist point en Grece. Les François l'appellent Melese : elle seulle entre les coniferes, despouille ses fueilles I'hyuer:mais cecy est specifié plus par le menu au liure intitulé de Arboribus coniferis. Les Orangers', les Pommiers d'Adam, les Citres, autremét nommez Poncieres, les Citrons ou Limons font aussi de ce nombre. Aussi y a plusieurs sortes de Capriers qui sont tousiours verds:dont les vns croifset par les aspres rochers de Crete, aucuns espineux, les autres sans espines.Le Houx, Acacia, Aria, ou Acillaca, les arbres qui portent la Cafse, & les Palmes, le Sené, le Thamarindes, les arbres frequens par Grece nommez Andrachnes, Phylica, Larbre de Baume, les Buix, les Cyprés, vn arbre de Trapisonde

qui porte des Cerises, Esculus & Serrus, autrement nommé Valagnida, Ephedra ou Anabasis, la Bruyere, Phana, Larbrisseau de Ciftus, Ledon, & celuy qui est nomé Glans vnguentaria, sont arbres verds en tout temps. Lyerre blanc & noir, Halimus. L'ar-

OBSERVEES PAR P. BELON. bre de Henné naissant en Egypte, autrement nommé Alcana, est Henné. en ce different au Cyprus ou Ligustrum, que les François nomverd.
ment du Troesne, pource qu'il se despouille l'hyuer de ses fueilcoccus. les, mais le Henné les retient. L'arbre nommé Ilex, en François Geneuriers. Chesne verd, & l'arbrisseau nommé Coccus, en François graine Lauriers. d'escarlatte, & les Geneuriers, tant grands que petis, & cinq es-Lenisque. peces de Lauriers, dont l'vn est sans odeur: l'arbre nominé Len-Licium tisque, dont est fait le Mastich, Licium, & celuy qui porte la lai- sebessier. ne, le Romarin. L'arbre de Sebestes, Sycomore, arbre particulier Thuya. en Egypte: & le Sauinier tant premier que second: & l'arbre de 1f. Thuya, & celuy qui porte le Liege, l'If. L'arbre des Caroubiers, Thym. le Nerion, & Oenoplia, autrement appelle Napeca, croissant par Napeca. la terre d'Egypte, & Syrie: Percea, Polemonia, & vne espece de Gener Genests qui croissent par les deserts d'Arabie. La plante nommee Arabie. Tragium, venant en Crete. Acacia altera, & les Myrobalaniers, & aussi les Saugiers de Crete, qui portent des pommes bonnes à sugrers de manger. Et l'arbre nommé Anapala, sont verds en toutes saisons. Anapala. Laquelle chose sçauons, non pour l'auoir leu es escrits d'autruy, mais pour l'auoir obserué: car nous n'en auos escrit aucune chofe, que nous mesmes n'ayons veue. Nous laissons à y mettre plufieurs petites plantes qui communément ne se despouillét point Frelon. Phyuer, comme est le Frelon, le vray Thym, la Sariette de Grece, & autres telles choses, voulans seulement nommer les arbres & arbustes. Quelques autres come est le Terebinthe ontesté nom-Therebinthe brez du reng des arbres tousiours verds, toutesfois ne les auons voulu escrire, ayans trouué par experience qu'il en estoit au-

Observation des lieux circonvoisins, qu'on peut regarder, estant sur le faiste du mont Athos. Chapitre XLV.

Ly a vne maniere de Cantharides au mont Athos dif-Buprefix.
ferente aux nostres vulgaires, que les Grecs nomme-Cambariles.
rent Buprestis. Elle seroyent de façon semblable aux
Cantharides communes, n'estoit qu'elles sont iaunes, & sont fort puantes, & plus grosses, indisferemment nourries, tant sur les plantes des Ronces, Cichorees, Cirties, Conises,
qu'autres herbages. Les Caloieres le sçauent nomer de leur nom.

ancien Voupristi. Elles ont des ælles à voler comme les mouches. Ils nous donnerent raison suffisante de leur appellation, chose qu'ils ont experimétée à leur grand dommage. Car quand les beftes cheualines & autres animaux ruminans, paissent l'herbe que elles onttouchee, ilz en meurent enflez. Et comme la morsure de la vipere nommee Prester, est un venin pernicieux aux hom-Prester. mes, tout ainsi l'espece de Cantharide iaune qu'auos dessus nommee, est une presente poison aux bœufs: & croyons qu'aussi seroit aux hommes. La raison pourquoy les Grecs l'ont anciennement nommee Bouprestis, est que si vn bœuf ou vache, que les Grecs nomment Bous, en paissant l'herbe, mangeoit vne telle mouche, il en mourroit presentement : & bien souvent meurent d'auoir seulement mangé l'herbe qu'elles ont touché. Lon trouue encor autre etymologie de son appellation antique, en diuerses manieres es autheurs. Les Platanes du mont Athos peuvent estre com-Platanes. parez en hauteur aux Cedres du mont Liban, & aux hauts Sa-«Cedres. pins du mont Olympe & Aman. Le Smilax aspera aime aussi à Sapins. naistre sur les buissons, & par les hayes de la montagne. Le sem-Smilax afpe. blable fait la plante de Smilax læuis, laquelle entendons distinra. guer de la fatiue ou cultiuee qui porte les febues de diuerse cou-Smilax laleur. Elle aime particulierement à naistre en hauteur excessive au uis. mont Athos, iusques à gaigner la sommité des plus hauts arbres des Platanes, & empestrer leur fust par dessus les rameaux. Elle Vigne saus est de la nature de la vigne sauuage, qui incessamment s'esseue en hauteur, & principalement si elle trouue lieu propice à s'appuyer. Ephedra. Comme aussi fait la plante d'Ephedra. Si par fortune le Smilax, duquel parlons maintenant, trouue vn arbriffeau qui de sa nature ne s'esleue en hauteur, aussi ne s'augmétera-il en rien qui puisse faire affaisser l'arbrisseau, dessus lequel il est appuyé. Mais au contraire, s'il trouue vn haut arbre, il ne cessera qu'il n'ait gaigné la sommité, & sust l'arbre haut insques au ciel. Pas n'esperions que de la bouche d'vn rustique, à qui demandasmes le nom d'icelle plante de Smilax, eust deu yssir vne si propre diction, pour exprimer le nom antique de son appellation : Car en son vulgaismilachia. re Grec, il la nomma Smilachia. Le plus haut de tout le mont Athos, & qui est le plus celebré, est au bout du Cheronesse. Et pource qu'il est haut esseué en l'air, il y a quasi tousiours de la

mot Athos. neige, qui dure insques à l'esté. Le faiste est en tout sterile, &

Faifte du

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

OBSERVEES PAR P. BELON. de rochers tresaspres & difficiles. Estans sur le plus haut faiste de la montaigne, regardans vers la partie de Septentrion, qui est le costé ou la neige reste plus long téps sans se fondre, la trouuions plus fertile & abondante és arbres : aussi produit le plus d'herbes par les vallees. La partie du mont qui regarde le midy, estaride, sterile, & fans arbres, & principalement vers la sommité. La sommité de la motagne est faite come vne poire: car elle est poinctue & ronde. Il ya vne chappelle dessus le plus haut coupet: en laquelle les Caloieres d'Agias Laura (qui est vn monastere situé dessus le mot aux racines de la montagne) vont dire vn service en chantant à vn certain iour de l'annee. Le iour est deputé entr'eux, lequel tous les monasteres sçauét bien, & croyons que ce soit à la nostre Damed Aoust. Quad nous susmes à la sommité du mot Athos nous veoyons clairement les isles & les pays à l'entour, comme nous veoyons clairement les mes & les pays à l'entout, Comme Cassandria, qu'ils nomment Schiato, Scyros, Lemnos, Tassos, Sabiato, mothrace, Imbros: lesquelles isles nous voyons quasi aussi à clair, scyros. que si elles eussent esté plus pres de nous. Il fait incessamment un Lemnos. froid extreme là haut dessus le mont: encores que nous y fussions Tassos. en plein midy aux plus chauds iours de l'esté, & que l'air fust sanosbrace. vent, toutesfois il y faisoit vn froid extreme, tellement que nous Imbros. n'y peusmes gueres durer. De là descendans par la partie qui re-Sapins. garde le midy, nous començaimes à approchet du pied du mont, Tiees. ou nous trouuasmes des forests de Sapins, & de Picees, qui sont quelque peu differents à ceux qui sont és forests de Crete, & à ceux qui naissent és montagnes d'Auuergne: car leurs Cones ou pommettes sont de telle nature qu'elles tiennent si fort au rameau, que quand on les arrache par force, l'on en leue vn esclat du bois, quant & la queuë: aussi sont polies & non rabo-teuses come sont les autres. Nous y trouuasmes de la Ferule, & Peucedanon. grand' quantité de Peucedanon, & Centoire maieur. L'on ne Centaurium trouue aucun chemin par la montagne, quelque part qu'on aille, maine. qu'il ne faille rousiours monter ou descendre: car tout le pays est inegal. M iii

Les Caloieres, ou moines du mont Athos, font les arts mechaniques. Chapitre XIVI.

ceux dont nous vsons. Leur quenoille est faite de Cane ou Roudes Caloie=

A auons descrit par cy deuant que les Caloieres filent leurs laines eux mesmes : parquoy pensons qu'il est co-uenable d'en escrire la maniere, veu mesmement que leur quenoille, fuseau, & peson, ne sont semblables à

res. Donax.

seau, surnommé Donax: & est taillee seulement entre les nœuds de trois articulations: en sorte que la quenoille n'a que deux pieds de longueur. Ils coupent ladicte Canne entre les articularions, à fin de faire vn pertuis par dedans, ou ils fichet trois doigts de la main gauche, sçauoir est le petit & les deux autres d'apres, se reservans le pouce & le doigt prochain d'iceluy, pour tirer la laine & la distribuer au filer, & l'administrer au fuseau. La haure ar-Maniere de ticulation de la Canne, est en maniere de fourchette, qui sert à en-

filer des ca= fourcher la laine, pour mieux tenir en la quenoille. Le Caloiere loieres.

filant en la maniere de son pays, ne fiche pas sa quenoille à son costé, mais la tient seulement de trois doigts eleuce en l'air. Ils ne font point grands appareils pour leur laine: car il leur suffit de l'auoir lauce d'eau chaude, & quelque peu cardee. Et par ce faut que le fuseau soit sait de mesme, & correspondant à la quenoille. Ce n'est donc grande merueille, si anciennement les autheurs Grecs nommerent quelques herbes de nom de quenoille, fuseau, Aratilis. & peson : car encore maintenant l'herbe de Atractilis leur sert de

Peson des

Grees.

fuscau, aussi son fust est droid & poly, comme s'il auoit esté raboté par art. Et en cas qu'ils ne se ieruent du fust d'Atractilis, ils vsent d'une petite verge delice, ou bacquette moins grosse qu'est le petit doigt, d'une mesme grosseur, tant par les deux bouts, que par le milieu, & y attachent vn fer, à la façon d'vn hameçon à pefcher, qui sert d'accrocher le fil, pour pendre le fuseau. Il est besoing que le peson soit correspondant à la quenoille & suscauaussi n'est rien semblable auec celuy duquel les semmes se seruét à nostre vsage. Et pource que le peson n'a esté inuenté sino pour filer plus commodement, & pour donner branle & poix au fuscau, avons bien voulu faire entendre que le peson des Grecs est.

encore maintenant tel que les anciens l'ont descrit, qui a eu au-

OBSERVEES PAR P. BELON.

thorité de donner nom à vne herbe & poisson nommee Sphondilion, que sçauons estre plus frequente en Angleterre, qu'en sphondilio. France. Ledit peson des Grecs ressemble à la moitié d'une poire coupee en deux parties par le trauers, estant percee par le milieu, n'ayant nulles dents. Ils tiennent ledit peson en filant contremont, & la queuë du fuseau contrebas, & retordent le fil d'entorsure correspondante à celle de ce pays. Nous croyons qu'il n'y aitonc eu ville fermee en tout le circuit du mont Athos: car il n'y en a aucuns vestiges: aussi semble que Vranopolis, Palæo-Vranopolis. trium, Thysfus, Cleone, Apollonia, Cassera, que Pline a nommees, fussent feulement petits villages és endroicts ou sont main-Cleone. tenant situez les monasteres. Nous trouvasmes un Caloiere qui Apollonia. estoit nouvellement venu de la ville de Sophie, pour demeurer Cassera. au mont Athos, bon ouvrier de faire des bouteilles de cliffe, auec Bouteilles de des sions de Saules, ou des escorces du Tillet, ou bien du bois elisse. d'Osier, ou de cimes de Chastaigner, ou autre tel bois aisé à ployer, comme est l'escorce d'Orme. Apres qu'il auoit acheué le corps de la bouteille, & bien cliffé, encores restoit à l'estancher: & pour ce faire, il prenoit de la resine de Picea nommee Pefkine, refine graffe & en Latin Spagas, de diction dont Pline a vse: laquelle estant des pices nograsse & lente, il la cuisoit vn peu, & chaudement la iettoit de- mee pefkine. dans la bouteille: alors la refine en remplissant les pertuis des o- spagas. siers, & estoupant les cauitez des clisses, deuenoit dure, & par Bouteilles telle maniere rendoit la bouteille estanchee. Telles bouteilles de resinees. clisse refinees sont de la meilleure façon que l'on sçache demander pour gens qui vont par chemin: car elles ne sont subiectes à se fendre au Soleil comme le bois, n'à se rompre, comme de terre: & ne sont pesantes comme d'estain. Et d'autant qu'elles sont legieres & de longue durce, & que les ouuriers qui les font se tié-

nent à Sophie, ceux qui les vendent par les isles de Grece, les appellent bouteilles de Sophie, qui est vne ville de Grece au pays de Seruie. Desquelles bouteilles de clisse les Valaques, Bulgares, &

Sercasses vsent moult volontiers.

Des Cancres d'eau douce, qui se tiennent es ruisseaux par les montagnes, differents a noz Escreuisses. Chapitre XLVII.

N cheminant par la montagne, estans à pied, nostre guide nous esguara hors du chemin cogneu, n'ayans
porté des viures auec nous, & ne peufines arriuer au loir ou nous pretendions: car d'aller à cheual par les montagnes de ce territoire, qui ne suyuroit le grand chemin, il n'y

auroit point d'ordre: ny aussi à pied, sinon d'vne gayeté de cœur, & d'vne deliberee volonté, d'vne indefatigable labeur. A la parfin estans arriuez le soir à yn ruisselet, trouuasmes tant de Cancres, qui ne ressemblent pas aux Escreuisses, que l'on en eust peu prendre mille presentement en vn instant. Le Caloiere les mangeoit cruds,& nous affeuroit qu'ils estoyent meilleurs que cuicts. Nous

en mangeasmes auec luy, & ne nous souvient avoir onc trouvé goust en viande qui ait semblé plus delicieux, & sauoureux, ou fust pour l'orgente necessité de saim, ou pour la nouveauté de la

Cagre d'eu viande. Quand eusmes veu que ces Cancres de fleuue estoyent dissemblables aux Escreuisses, nous pensions qu'ils fussent venus Escreusse. de la mer: mais retournans en derriere, & regardans le costé de la mer, trouuasmes le lieu si haut & de difficile accez, qu'il n'estoit

pas possible qu'ils y eussent peu monter: & y regardant de plus Cancres de pres, trouuasmes qu'il y avoit grande difference entre eux & ceux de la mer, & là notasmes expressement qu'il y a des Cancres es Elegia arus fleuues, differents aux Escreuisses. Nous trouuasmes vne sorte d'herbe en la vallee nommee Elegia, de laquelle ils prénét les ra-

meaux, dot se servent pour escrire: car ne les Turcs, ne les Grecs ne sçauent nullement escrire auec vn tuyau d'vne plume d'Oye.

De l'estrange maniere de viure des religieux Grecs : & de leur austere façon, superstition, & ceremonies, touchant le boire & Chapitre XLVIII. manger.

I EN auons voulu escrire vne estrange maniere de viure d'vn Caloiere, pour faire entendre comme les autres ont de coustume de se traider. Le lendemain estans arriuez au monastere nommé Simeon, vn des Caloieres

OBSERVEES PAR P. BELON. Caloieres malade asthmatique, qui estoit forgero ou mareschal, auoit vne fiebure lente: & auec tout cela auoit vne fort grande toux, & tousiours alteré: lequel nous conuyant à son disner, au temps d'vn Saracosti, c'està dire, vn de leurs caresmes, nous donna de ce qu'il auoit en delices. Ces Caloieres ne magent du pois-saracosti, ou fon qui ait sang, durant le temps de leurs caresmes: qui est la rai- Caresme des fon pourquoy il faut qu'ils viuent d'herbes, & autres tels appa- Grees. reils maigres quand ils ieunent. Il nous apporta de la Roquette, des racine d'Ache, des testes de Porreaux, des Cocombres, Oi-Roquette. gnons & de beaux petits Aillets verds. Toutes lesquelles herbes Porreaux. ils prennent és iardins de la communauté du monastere, combié que quelques vns en cultiuent en particulier. Et mengeasmes les herbes susdites crues sans huile ne vinaigre: car telle est la coustume de viure de ces pauures gens là. Il nous apporta aussi des Oliues noires confictes, qu'ils appellent Demarties: du biscuit Oliues nois-Oliues noires connetes, qu'il appenent Demarties, du bient poir, & du vin. Ces Caloieres pour n'auori occasion de pemarties, chauster bien souvent le four, vsent de biscuir. Il appella deux de poissons sans fes compagnons, qui apporterent quelques poissons salez & def- fang feichez, Seiches, Pourpres, & Casserons. Et en ce temps là peu-seiches. uent bien manger de toutes especes de Cancre, de Limax de mer, Pourpres. & autres qui ont coquilles, comme sont Moules, & Oistres, par Casserons. ce qu'ils n'ont sang. Le pauure malade se coplaignoit de n'auoir Canres. point d'appetit. Disoit que n'eust esté qu'il gardoit des noix depuis le commencement de sa maladie pour manger, il eust esté oifre. long temps a enterré: & pefoit ne tenir sa vie d'autre chose, d'autant qu'elles luy donnoyent appetit de manger du pain, qu'il trempoit en l'eau, & des Olives salees. Ces Caloieres commen-olives salees. cent toufiours leurs repas par Oignons cruds auec des Aux: & le Cresson ale principal de leur disner sont Oliues salces, & sebues trempees en nois. l'eau, & finissent par Roquette, & Cresson alenois: & de quelque estat ou condition qu'ils soyent, sains ou malades, n'ont l'vsage de mettre de l'eau dedans le vin. Quand eusmes veu la maniere de viure de cestuy cy, luy voulans persuader qu'il mangeast de bon poisson frais, sçachans qu'il estoit fort maigre, & que son corps. cstoit fort extenué, respondit que quand il suy eust conuenu prefentement mourir, il n'en eust voulu manger, encore moins de la chair. Telle opinion de viure ainsi, n'est pas seulement es Caloicres, ne es prestres & autres gens d'Eglise de Grece, mais aussi au.

Seruations . superstitieu» fes.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. Austerné commun populaire, qui pour mourir ne voudroyent (pendane des Gress leur carefme) manger du poisson qui fang, n'autre chose grasse: tant il sont austeres, à observer telles superstitions.

> Voyage du mont Athos à Saloniki : & des poissons, rares, qu'on Chap. XLIX.

Es monasteres qui sont situez au riuage de la mer, comme est Laura, Yuero, Vatopedi & plusieurs autres, ne veulent laisser leurs nacelles la nuict au port ne au riuage de la mer:principalemét ceux qui n'ont leur port bien seur: parquoy ils les tirent hors de l'eau, & puis les en-

fermét en quelque lieu, ou les portes sont faites de fer, à fin qu'elles puissent resister au feu des pyrates. Il n'y a pas grande quantité debonsports à l'entour de la montagne, sinon à Varopedi, & à Laura: aussi ne sement beaucoup de forment. Mais eux qui cultiuent les vignes, Oliviers, Figues, Oignons, Aux, Febues & legumes, font eschange de leurs biens auec les mariniers qui leurs apportent le bled, ou bien l'achetent à pur argent. Nous auons Moulins du veu des moulins en ce mont qui meulent à si peu d'eau, que le ruisseau n'a son cours plus gros que le bras. Car ils massonnét vn reservouer en lieu bas, ayant la partie d'enhaut bien large. Le bas

est fait en estrecissant comme vn antonnouer, ou il y a vn pertuis

mont A= thos.

Auile de Massacara. Homar. Languste. Traigne de

dont l'eau fort de figrande roideur, que donnant contre vne petite roue faite d'autre maniere que ne sont les nostres, elle pourroit faire tourner quelque grande meule qu'on voudroit. Ils amassent les bayes des Lauriers, dont ya grande quantité par les vallees, dont ils expriment l'huile, qu'ils enuoyent vendre par les villes de Valachie, Bulgarie, Seruie, & autres lieux circonuoisins. Ils y pesbayes de Lauchent des Ours de mer, que ceux de Naples & Missine, nomment ours de mer. Massacara, qui sont quasi semblables à vn Homar, mais ils n'ont point de force non plus que la Languste, comme aussi ne sont entournez de picquerons non plus que le Homar: car la Languste est picquante par tout le dessus du dos, comme est l'Yraigne de mer. Et de fait ce fut de ce poisson duquel Suctone entédit, escriuant du meffait de Tibere Cesar, qui feit deschirer tout Thessalonica le visage d'un pauure pescheur auce la dure escorce d'une Languste. Nous la pouvons bien nommer Sauterelle de mer. Car

OBSERVEES FAR F. BELON.

ce que les Marseillois dient en langue corrompue Languste, pourroit estre appellé en pur François Sauterelle. Parquoy voulans excuser la faute aduenue en l'impression, faite en nostre absence, sur la transposition de la figure dece poisson à vn autre chapitre au liure des poissons, en auons voulu admonnester le le cteur.

Portraiét de la Languste, que les Grecs nomment Carabus, & en François Sauterelle.

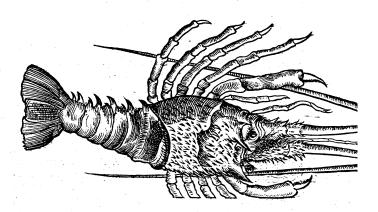

Estans partis du mont Athos pour aller à Salonichi, y artiuafmes facilement en deux iournees. Salonichi est grande ville bien the salonichi renommee & riche, anciennement nommee Thessalonica, de laquelle sainct Paul a faict mention. Elle est situee en Thessalonica, ioignant Macedoine, ou la peste auoit tellemet debauché les habitans, qu'ils laissoyent la ville; & abandonnoient leurs biens. Les Tures entre toutes autres nations sont les gens qui sont le moins les Tures d'estime de hanter ceux qui sont frappez de peste : chose qu'auos nont peur aperceue à Salonichi. No ne sus funcions que en macedoine, qui

N. ij

Chrysites.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

oft celle place anciennement nommee Chrysites: maintenant est vn village d'aussi grand reuenu au Turc, pour la grande quantité de l'or & de l'argent qu'on y fait, que la plus grande ville de toute Turquie: & toutesfois n'a pas long temps qu'on a commécé de nouueau à tirer la mine pour faire l'or & l'argent. Le village siderocapsa. estoit auparauant mal basty, mais maintenant il semble à vne vil-

Vallis Ioachi

Ioachimstal. le. Siderocapsa est entre les vallees au pied d'vn mot assis dessus vn haut au pendant d'vne montagne, laquelle ne sçaurions mieux comparer, qu'à la ville de Ioachimstal au pays de Bohesme, nom-

mee en Latin, Vallis Ioachimica. Les metaux que l'on tire à Siderocapfa, sont causes que les hommes qui tirent la mine, se soyent regez là, & l'ayent rendue plus peuplee. Ils y ont fait de tresbeaux iardins & vergers, & ya de l'eau par tout qui rend les iardinages

beaucoup plus commodes:& sur toutles vignes qui sont aux enuirons, sont fort bien cultiuces. Ceux qui habitent aux minieres de Siderocapía, sont gens ramassez, & vsent de langage different, comme Esclauon, Bulgare, Grec, Albanois.

Desmines d'or & d'argent du grand seigneur, & ample discours de Chapitre L. l'origine du fin Qr.

siderocapsa. Philippus

Iderocapsa est située en Macedoine ioignant Seruie. Et pensons que c'est le lieu duquel Diodore a escrit, disant: que Philippes pere d'Alexandre le grand, seit premierement forger des Philippus d'or, quand Cre-

nidas eutretrouué les mines, & les eut mis en valeur: & dit que des ce temps là elles rendoyent chaque annee mille talents d'or, & beaucoup d'auantage. Les ouuriers metallaires, qui y besongnent maintenant, sont pour la plus part de nation Bulgare. Les paysans des villages circonuoi sins, qui viennent au marché, sont Chrestiens, & parlent la langue Servienne & Grecque. Les Ivis en cas pareil y sont si bien multipliez, qu'ils ont fait que la langue Espagnolle y est quasi commune: & parlans les vns aux autres, ne parlent autre langage. Nous arrestasmes quelque peu plus long temps à Siderocapía, pour regarder les mines, & aussi qu'auions desir de sçauoir la maniere comment l'or est tiré hors de sa veine. Et entant que l'or est le plus parfait, & le plus pur de tous les metaux, & qu'on luy a donné tant de diuers

Divers noms de l'or.

OBSERVEES PAR P. BELON.

noms en Europe, auons bien voulu examiner s'il les acqueroit en sa miniere : mais auons trouué que son impurité ne procede que de l'infidelité de ceux qui sont cause de le messer. Les orfeures & les monnoyeurs luy attribuent diuers noms, le mettans en estime de plus haut pris l'vn que l'autre, dont l'vn est dit or de ducat, l'autre or d'escu, l'autre or de maille, l'autre or de pistolet, le faisans valoir vingt caratz, l'autre dixhui&,& ainsi des autres, tant du plus que du moins. Mais tels noms & dignitez ont prins leur naissance en diuers pays, ou il a esté adulteré, sophistiqué, & falsifié par l'infidelité de ceux qui l'ont messé & muitiplié auec autres messanges de metaux de moindre valeur, & moins purs qu'il n'est. Laquelle multiplication a esté inuentee à la volonté de ceux qui l'augmentent es especes des monnoyes modernes. Carles Ducats, Escus, Philippus, Angelots, Portuga-sophificano loises, sont diversement forgez d'or pur ou impur. L'invention sur l'or. n'en est pas moderne: car nous trouuons que des le temps de la grandeur des Romains, la Republique ne pouvant fournir à la despese de ses guerres, diminuoit quelques sois le pois de la monnoye pour gaigner dessus : comme aussi sophistiquoit le pur argent, & y melloit la huictiesme partie d'erain pour l'augmenter. Nature n'à iamais pris passettemps à faire vne plus parsaite sub-persettion stance elementaire, que l'or:car il est autant pur & net en sa qua-de l'or. lité, comme sont les simples elemens, desquelz il est composé. Qualité de Cen'est donc pas à tort si nous l'auons en prix d'excellence sur l'or. toutes autres richesses, & l'estimons à nostre lugement estre plus precieux que les autres metaux : Car nature s'estant esbatue à le composer proportionné d'egale quantité, bien correspondante en symmetrie des elemens, l'à rendu de son origine ia purissé, come sont les mesmes elemens simples: & par ceste conion dion d'elemens ensemble en vertu egale, a engendré vne tant delicate & parfaire mixtion d'indissoluble vnion, composant si sidelement L'or eternel. sa liaison, qu'elle en à fait une paste incorruptible, qui est permanente à toute eternité en son excellence & bonté. C'est la cause pourquoy il ne peut estre vaincu des iniures d'antiquité, & qu'il ne peut contenir en soy, ne supporter vne excrescence & superfluité de rouille. Car combien qu'il demeure enseuely en l'eau, ou en feu, quelque longue espace de temps, toutesfois il n'en est iamais taché, ny en acquiert autre qualité sans aucun dechet.

Dixhuict mil ducats par chaque: mois

Ouuriers besongnans es mines de fourneaux. Caducee. Virga dini= ns.

Pyrite7.

Bout: ques des mines.

C'est le priuilege qu'il a particulier par dessus tous autres metaux. Les minieres de Siderocapsa rendent une moult grande somme d'or & d'argent à l'Empereur des Turcs:car ce que le grad Turc reçoit chaque mois de sa part, sans en ce coprendre le gaing des ouuriers, monte à la somme de dixhuict mille ducats par mois, quelquefois trente mille, quelquefois plus, quelquefois moins. Les rentiers nous ont dit n'auoir souuenance qu'elles ayét moins rapporté depuis quinze ans, que de neuf à dix mille ducats par mois, pour le droict dudict grand seigneur. Les metaux y sont affinez par le labeur tant des Albanois, Grecs, Iuifs, Vallaques, Cercasses, & Servies, que des Turcs. Il y a de cinq à six cens sourneaux espars par les montagnes de Siderocapsa, qui fondent orsiderocapsa. dinairement la mine: & n'y à fourneau qui n'ait ses particuliers maistres, qui y font besongner à leurs despens. Les ouuriers qui beschent la mine dedans terre, & qui tirent à mont, n'ont point l'vsage de Caducce, qui en Latin est nommee Virga diuina, donc les Alcmas vsent en espiant les veines: mais sans autre sort ne calculation suyuent selon ce qu'ilzont trouué en beschant. Les es-Marcafitez peces de Pyritez, ou Marcasitez, y sont de diuerses couleurs. Ilz chrosocolla. ne trouuent point d'or ne d'argent tout pur, sans auoir esté soncobaltum du. Il n'y a point de Chrysocolla, ne de Cobaltum: & ne se seruét point de charbon de terre. Il n'y a aucunes fleurs en leurs mines. Îlz font l'excoction des metaux autremét qu'en Alemagne. L'ordonnance & raison faite entre les metallaires y est bien observee comme es autres pays: & celuy qui departoit l'argent d'aucc l'or, par la vertu de l'eau forte, estoit Chrestien Armenien. Les noms dont ilz vsent pour le iourdhuy à Siderocapsa en exprimant les choses metalliques, ne sont pas Grecs, ne Turcs: carles Alemans qui commencerent nouuellement à besongner aux sus dictes mines, ont enseigné aux habitans à nommer les choses metalliques es terres & instrumens des minieres, en Aleman, que les estragers tant Bulgares que Turcs ont retenu. Les boutiques sont differentes à celles d'Alemagne. Il zont coustume de besongner toutela sepmaine, commençans le Lundy, & finissans le Vendredy au soir, d'autant que les Juifs ne font rien le Samedy. Toutes les cheminees ou fourneaux, sont faites le long des ruisseaux: Caril faut que la roue qui esseue les soufflets, soit viree par la force de l'eau. Il ya sept ruisseaux qui font tourner lesdictes roues. Les

PREMIER LIVRE DES SINGVIA.

OBSERVEES PAR P. BELON.

quisseaux se nomment ainsi comme s'ensuit. Le premier Pianize, l'autre Amerpach, l'autre Kyprich. Ceux de la partie d'Orient s'appellent Roschets Isvotz. Les Fourneaux ou lon fond les Pyrites, sont de petite estoffe, & sont seulement couvers de merrain & de membrures de bois, en forme d'appantis. Les cheminees font larges, & sont affises au milieu de la maison, renforcees de forte massonnerie par le derriere, mais par le deuant sont de legiere closture, qu'ils rompent le vendredy au foir: car estans ainsi faites, quelque peu voutees, reçoyuent vne fumee ou suye blanche, anciennement nommee Spodos, au lieu ou donne la flamme spodos. enfondant la mine: laquelle suye s'attache à la cheminee, en s'ex- papel. halant de la vapeur du metal. Le vulgaire des Grecs la nomme Papula. Papel: les autres la nomment Papula, de laquelle ilz n'ont point Pompholix. d'vsage, & n'est en aucune estimation entre eux. Lon y trouue aussi du Pompholix, qui est quelque peu plus blanche que la suf- soufflets des dicte: & qui vouldroit en recueillir, tant de l'vne que de l'autre, mines. lon en trouueroit facilement dix liures toutes les sepmaines es cheminees des fourneaux. Les soufflets de la boutique sont tous drois, ayant le nez contre terre, au fond de la cheminee. Ilz sont essenez & abbaissez des bras qu'vne rouë enuoye, qui est tournee hors de la maison par la force de l'eau. La rouë a deux croisees, qui font huit bras, fichez par le milieu au trauers. Les quatre premiers bras pressent les soufflets, & les autres quatre ne servent pas continuellement: car ilz sont dediez à faire souffler des autres sousslets, qui separent le plomb d'auec l'argent. La susdicte cheminee ou fourneau a vne grande bouche, par laquelle on iecte le charbon & la mine pour fondre, ores de l'vn, ores de l'autre. Et y a deux peris pertuis en la cheminee. L'vn est en bas contre terre, par ou s'escoule la mine fondue : l'autre pertuis est quelque peu plus hault au milieu de la cheminee qui est le spiracle du vent qui sort par là: & le feu ayant affaire de s'exhaler, prend l'air par iceluy pertuis. La matiere qui fort par le pertuis d'embas, deualle auec son excremét, qui toussours est au dessus, & faut qu'on l'oste continuellement de dessus le metal qui est au fond, en vn petit pertuis ioignant le fourneau. Et pour autant que les excremens, qui sont les plus legers, sont inutiles, les ouuriers les oftent de metal peu à peu, & les iectent : car en se refroidissant sont une crouste fur le metal, qu'ilz oftent auec vne verge de fer: mais l'or & l'ar-

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. gent & le plomb qui sont meslez, & sont plus pesans, se tiennent au fond. La maniere de separer le plomb d'auec l'argent, est faite non par la force du feu de charbon, mais seulement à la slamme de seu de gros bois, qu'on souffle violentement. Il faut pour tel affaire que les soufflets soyent couchez d'autre maniere que les premiers: car les dessus font droicts, soustenus sur le nez: & ceux qui sont pour separer le plob, sont couchez obliques, soufflex par mesme moyen par la force de l'eau, & eleuez de quatre bras, comme auons dit. Le plomb, qui sort ainsi soussé à la slamme du bois, est different à celuy qui est fondu auec le charbon, & ne semble pas estre plomb, mais plustost excrement de metal. Le vulgaire des Grecs l'appelle Moliui, qui n'est autre chose que plomb en corps de Lytharge, qu'on appelle Molibdæna:laquelle Lytharge. Molibdæna. puis apres est refondue pour en faire le plomb. Et d'autant que l'argent en sera mieux purifié, d'autant en sera il plus fin. Les Latins ont nommé l'excrement de l'argent Scoria, c'est ce qu'on dit en parolle deshonneste merde d'argent, laquelle les metallaires icctent comme chose du tout inutile. Les Grecs l'appellent vulgairement Leschen: & toutesfois c'est vne diction que les Alemans leur ont apris. Quand ilz veulent recuire la Galene, c'est à direen faire l'excoction, apres qu'ilz l'ont quelque peu comminuce, ilz la iectent dessus du feu de charbon & de bois, qu'ilz ont là fait en la place. Leur Galene estat dure comme pierre de Marbre, seroit autrement sorte à la sournaise, s'ilz n'en faisoyent excoction. Hz la mettent auec beaucoup de bois & du charbon, faifans yn lit de Galene, & confequemment messent les yns parmy les autres, & y mettent le seu, iusques à ce qu'elle ait changé de couleur:puis la mettent fondre en la cheminee. Liuius descriuat les mines de Siderocapsa, anciennement nommee Chrysite, dit que les Roys de Macedoine curent bonne issue de leurs guerres, pour legrand reuenu du tribut que leur rendoyent leurs mines, & furent illustres & renommez par l'or & l'argent Macedonien.

Aussi faut il croire que sans cela Philippe ne sust venu au bout de ses entreprinses, ne aussi Alexandre son filz neust pas entreprins choses si difficiles. Mais par luy les Roys ont fait de grads efforts. Parquoy faut donner l'honneur au seul or & argent d'auoir mis

fin à beaucoup d'entreprinses & fortes guerres, dont il auoit esté

autheur. Paulus Æmylius Romain, apres auoir vaincu le Roy

Perseus,

Moliui.

Scoria.

Leschen.

Galena.

€bryfite,

L'orchef de

prinses.

OBSERVEES PAR P. BELON. Perseus, defendit aux Macedoniens de ne tirer plus d'or de leurs mines, à fin de diminuer la richesse des Macedoniens, & croistre celle des Romains. Solinus est auffrautheur, que les mines de Macedoine ont esté riches en fin or.

Autre discours de l'or du Peru , & des Indes : & aussi la maniere comment les metallaires affinent l'or, dont les ducats du grand Turc sont forgez: & qu'il n'y a que d'une sorte d'or de ducat en toute Turquie. Chapitre LI.

E grand Turc a fait expressement commader que l'or & l'argent de Siderocapfa soit purifié & affiné fidelement, ainsi qu'il faut. Dessa auons dit commér lon a accoustumé de separer le plomb d'auec l'or & l'argent: mais il n'y a pas grandes ceremo-

nies en separant l'or d'auec l'argent. Cela est fait tant seulement par la vertu de l'eau forte, dont vn Armenien en a la charge, lequel apres qu'il a party l'argent d'auec l'or, il le fait batte en lames pour affiner de forme quarree d'vn pied de large, & de deux pieds de long, & Forde l'espoisseur du dos d'vn rasoir. Lesquelles il met en vn vaisseau bien proprement pour les saupouldrer, faisant premierement vn lict d'une pouldre coposee du sel, d'alu de glas, & de tuile broyee, mettant vn carreau d'or dessus lit de ladicte mixture, puis le couurant de pouldre, & mettant vn autre carreau par dessus, puis apres couurantainsi consequément & enuelopant les lames d'or de ladicte mixture,& mettant toutes les lames les vnes sur les autres ensemblement, & arrousees de vinaigre. Puis apres auec la force de seu fait de charbon, sont laisses calciner & affiner tout vn iour attificiel iusques à tant que l'or soit bien purissé, & duquel en apres sont forgez les ducats:lesquelz ia parfaits sont pottez à Constantinople. Voyla donc comment les hommes se gou- L'or de ducat uernans par leurs loix, ont voulu que l'or de ducat fust preferé à preferé atous. tous autres, sçachans qu'il est le plus pur, & que les autres especes aurre d'or monnoyé ont communément esté messez. L'or monnoyé en Turquie est fin or de ducat : lequel est tant obeissant & delicat, qu'il se peut facilement ployer amiablement. Duquel la splendeur, comme aussi de tout autre, encore qu'il soit manié de mains. fales, n'est pas soudain contaminé, mais tousiours demeure clair:

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. & beau en sa couleur naturelle. Mais les autres metaux frottez contre quelque chose, laissent vne teinture de leur couleur : ce que ne fait l'or, qui ne laisse point le lieu coloré, ne de iaune, ne de noir. Ce n'est donc de merueille si sa seule couleur nous inuite à l'aimer, mesmement qu'elle ressemble auoir quelque participation auec les rayons du Soleil, & a tant de vertu, que comme sa beauté se presente plaisante à noz yeux, tout ainsi vn chacun le defire & souhaitte. L'or mangé en quelque sorte que ce soir, entier, ou en limeure, ou en fueille, ne peut nuire à la vie, come font les autres metaux:mais plustost conforte grandement le cœur,& Vertu de l'or. la vertu vitale. Et cobien que les anciens Grecs n'ayent rien escrit de telle vertu, toutesfois les autheurs Arabes l'ont trouué par ex-

periece. Mais à l'ombre de sa vertu, quelques tropeurs ont eu occasion d'en faire de tresgrands abbus: lesquelz trompeurs, voulans auoir vn nom plus excellent que de medecin, se sont fait appeller guerisseurs: faignans auoir trouné quelque vertu nounelle en l'Or: & l'ont fait mascher en doubles ducats par quelques icunes enfans, les nourrissans à leur mode, se faisans reseruer la safiue pour faire vser aux malades. Mais pource que ce sont tromperies euidentes, fommes d'opinion que desormais on ne les laisse impunis.

Dont est venu l'occasion des fables qu'on aracontees de la toison d'Or. Chapitre LII.

Fables fur la toison



Aintesfois auons ouy esmouuoir disputes entre gens de fçauoir, doutás fi lon trouuoit de l'or aucc le sablon es rivieres, come lon a estimé: de ce avos efté incitez d'en noter ories que les hommes mot en cest endroit. Il est certain que les hommes

wieres.

ont de tous temps cherché l'or, le mieux à propos qu'il leur a esté possible. Aussi l'experience leur ayat apris, que celuy qui est mesléauec le fablon des riuieres, estant plus pesant & en si menus grains & deliez, va au plus parfond, & donne peine à le separer. Parquoy s'estans imaginé vne industrieuse maniere de le tirer, l'ont recueilly auec des peaux de moutons à tout la laine. Cela nous fait presupposer qu'ilz n'auoyent encor l'vsage du vifarget, duquel l'on vse maintenant. Car telle maniere de le separer auec les peaux de moutons, est hors d'vsage. Mais de ceste maniere de

separer l'or & le trier d'auec le sablon, est nec vne fable sur la toifon d'or. C'est que Iason aucc ses Argonautes ayant nauigé en Occasion des Pont, & paruenus à vn fleuue Phasis, ou les paisans le separoyent toison de la toison, eurent grand argument d'en recirct beaucoup de auec la toison, eurent grand argument d'en reciter beaucoup de choses à leur retour: mais ce qu'on peut dire d'eux, est quasi sem- Fleuves qui blable à ce que dirons des Espagnols & Portugalois, en parlant ont des de l'or du Peru. Car ce qui a mis les Argonautes en bruit, n'a pas grains d'or. esté vne toison ou peau de Belier: mais çà esté l'or qu'ils en raporterent en leurs vaisseaux. Combien que Pline ait dessa mis quelques noms des riuieres qui ont bruit d'auoir de l'or auec leur sablon: Siest-ce que les auons bien voulu inserer en ce lieu. Le Ta- TATUS. gus, en Espagne: Ebrus, en Thrace: Le Rhin, & Danube, en Ale-Ebrus. magne: Ganges, en Indie: Pactolus, en Hongrie: Le Thefin qui Rhin. fort du lac Verbanus: & Abdona qui fort du lac Larius: Ada, & le Danube: Pau en Italie, sont renommez de porter l'or messé auec le sablon. Ganges. Es pource que sçauons qu'il y a beaucoup de natios qui ont opiThesim.

nion, que les poissons nourris es riuieres qui ont bruit d'auoir de Lacus Verbae. l'or, s'en nourrissent, & le prennent pour pasture: il nous a semblé nus auoir trouué occasion d'en dire quelque petit mot, & estre chose Abdona. digne de nostre observation, d'en enquerir la verité: Car les habi- Lacus Larius. tans de Pesquere au rivage du lac de Garde, & aussi de Salo, se Ada. sont persuadez que les Carpions de leur lac, se nouvrissent de pur Le Pau. or. Et pour ne parler de si loing, grade partie des habitas du Lionnois pensent fermement que les poissons nomez Hubles & Emblons, ne mangent autre viande que de l'or. Il n'y a paysan au co- Humble. tour du lac du Bourget qui ne voulust maintenir que les lauarets, Emblons. qui sont poissons qu'on vend iournellement à Lio, ne s'appastet Luc du Bours que du fin or. Ceux aussi du rivage du las de Paladrou en Sa-get. uoye pensent que l'Emblon, & aussi l'Ombre ne viuent d'autre Laurets, chose que de l'or. En cas pareil, ceux de Lode au pays du Milanois, nous ont dit que le poisson nommé Themolo, ou Theme-Themero. ro, & anciennement Thymalus, s'engresse de la pasture de l'or: Thymalus. mais ayans regardé plus curieusement es estomachs d'un chacun, & obserué chaque chose en faisant leurs anatomies, auons trouué par leurs entrailles, qu'ilz viuent d'autres choses & non de l'or: & que les Lauarets, Humbles, Ombres, Emblos, Carpions, Themeres, n'ont estomach qui puisse digerer l'or: combié que les homes du pais disent en comu prouerbe, que les poissos nourris d'or

O it

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. 20S sont excellens par dessus les autres : voulans entendre des dessusdicts, qui surpassent tous autres poissons de riuiere en bonté seulement. Mais le vulgaire ignorant la chose à la verité, l'asseure come si elle estoit vraye. Il est tout arresté que quelque part que l'or trouné sinon soit trouné, est assiné auec grand' peine & grade despense, n'exceauec despens ptant non plus celuy du Peru que de l'Indie. Les Espagnols facent & auancent tant qu'ilz voudront de leur credit, & escriuent Miracles des miracles de l'Or du Peru: toutesfois il appert en quelques passages de leurs escrits, en la nauigation des isles Occidentales, qu'il le faut fondre de sa mine, comme en tous les autres lieux d'Eu-L'or du Peru. rope. Et qui les voudroit croire, il sembleroit que chacun arri-L'or d'Indie. uant en Indie, moyennant qu'il le voulust becher, come qui abatroit vne vieille masure, seroit quitte de l'emballer pour le charger sur nauires. Mais il appert que cela est faux:car la plus grand' or du Peru. partie de celuy que les marchands ont rapporté, estoit de celuy que les gens du pays leur ont trocqué à l'echange d'autres hardes, & principalement des ioyaux de femmes. Soit que les Espagnols en ayent apporté moult grande quantité à celle premiere Butin des fois qu'ilz y furent, il ne faut pas qu'ilz y retournent maintenant Espagnols du Peru. pour la seconde, pour en recouurer autant : car ce qu'ilz firent lors qu'ilz arriuerent, se peut comparer à l'exploict d'vn sergent, qui desgage vn pauure homme, luy emportant tout ce qu'il trouue de metal en sa maison, qu'il auoit ia de long temps amassé pour son vsage. Or si le sergent a emporté vne fois le bien qu'il a trouué chez vn pauure homme, quel espoir prendra le pauure paysan d'en recouurer autant, sinon long temps apres? Le semblable faut entendre des Espagnols, qui arrivans la premie-Isles du Peru. re fois es isses du Peru, busquerent & menerent si bien les mains à celle fois, qu'ilz pillerent tout l'or & l'argent que les Indiens auoyent ia de long temps amassé par les petits. Posons le cas qu'ilz en veulent maintenant retourner querir autant, ne faudra-il pas qu'ilz donnent terme aux Indiens de la leur amasser? Mais à la verité il leur conuiendra attendre moult log temps, ou bien mettre moult de gens en œuure, & faire la despense qui y est requise: car les Indiens l'auoyent tiré des minieres par la force du feu, tout ainsi que nous faisons en Europe. Nous le prouueros par ce qu'eux-mesmes en ont escrit. Et entat que les Indies n'ot aucun vsage de monnoye, il est à presupposer que leur argét

Mines des Indiens.

OBSERVEES PAR P. BELON. & or estoit forgé en vtensiles. Soit que les minieres des Indiens

soyent plus fertiles qu'elles ne sont ailleurs, plus faciles, & de moindre despense qu'en Europe, ou bien que leurs fleuues rendent l'or messé auecq' le sablon de meilleure sorte que par deçà: Si est-ce qu'il faut grande manufacture & despense à toutes les deux sortes, auec longueur de temps pour le separer de ses immundicitez, & non comme plusieurs auoyent par cy deuant penle qu'on le trouuast ja formé en lingots, & que tous ceux qui al-Lingots d'or. loyent le querir, n'auoyét la peine que de l'empaqueter à douzaines, & l'emballer pour le mieux charger sur les nauires. Et que la Le Roy des chose ne soit tout au contraire, les mesmes autheurs parlans du Indes prison-Roy des Indes qu'ils firent prisonnier, recognoissent par leurs li-nier. ures qu'il y a beaucoup de maisons deputees à fondre l'or & l'argent,& que l'or mineral du plat pays est beaucoup plus difficile à amasser que celuy des montagnes, qui sont dessus les riches parties du Peru, & que l'or des montagnes est messé d'estain & de souffre, & que pour le separer de l'incorporation des autres metaux, ils allument vn grand feu ardent & vif en la montagne, lequel en echauffant le souffre, dessie l'argent de la coion cion des autres metaux, & fait escouler l'argent & ruisseler tout net. Desquelles parolles prinse du liure des Espagnols, il est manifeste que l'or & l'argent y est affiné & tiré des veines de mesme maniere que nous faisons par deçà: car quelque part qu'on le prenne, il faut tousiours entendre, qu'il est mineral: & par consequent accompagné de plusieurs autres metaux. Parquoy s'ils en ont quelque fois apporté grande quantité à vn coup, ç'a esté de la rançon des Roys, & de l'eschange qu'ils ont trafiqué de leurs marchandises. Nous auons dit cela, pource que plusieurs pensoyent que l'or est si commun en ce pays là, qu'on n'y ferrast les cheuaux, & les charrettes, & charrues q de pur or. L'or de l'Inde orietale est aussi bie orde bindie tiré des mines comme celuy des isles occidétales du Peru. Pour orientale. les isles orientales de l'Inde, entédons les pays d'Ethiopie, ou domine le Prestre Ian. Les lettres escrites en Latin, & qu'on peut voir imprimees, que le susdit Prestre Ian escriuoit n'a pas long Milion de temps au Roy de Portugal, font foy qu'il luy promettoit mille dragmes fois cet mille dragmes d'or, qui est la somme d'vn millió de drag- d'or. mes, moyennant qu'il feist la guerre contre le Turc. Et de fait le Prestre Ian luy bailla gens de guerre, & argent pour le combatre.

O iij ,

C'est vne moult grande somme d'or qu'vn million de dragmes baillees à vn coup par les Indiens au Roy de Portugal: & toutesfois ce n'est pas à dire qu'il n'ait fallu moult despendre à le tirer des mines. Ledit Prestre Ian enuoya vne autre lettre au Roy de Lettres des Portugal, quatre ou cinq ans apres la premiere, par laquelle il luy prioit qu'il luy envoyast gens du pays des Chrestiens, de toutes sortes de mestiers, & sur tout des bons ouuriers à estendre l'or en fueille,& tailler medalles,bons monnoyeurs,& graueurs en or & argent. Consequemment de bons Imprimeurs, pour luy imprimer des liures en moulle: mais sur toutes autres choses demandoit grand nombre d'ouuriers bien experts es mines, sçachans l'artifice requis à gés metallaires, cognoissans la purité des veines de tous metaux, & qui eussent la science de bien separer l'or & l'argent de sa veine, d'aucc les autres sortes de metaux. Parquoy est maniseste par les susdites lettres, que tout l'or & l'argent des Indes orientales, est artificiellement tiré de ces mines par l'indu- $_<$  ftrie & grand labeur des metallaires, dont les vns font mieux experts en l'art que ne font les autres: & que le mestier n'est pas egal atous, non seulement de son pays, mais aussi du pays d'Europe & d'Asie. Et de vray plusieurs metallaires se partirent des mines de Refutation Boheme, & de Saxonie, & aussi du pays d'Allemagne, pour aller de la vaterie besongner en Indie: qui y furent conduicts aux despens du Roy touchat for, de Portugal. Partant, il appert qu'ils ont accoustumé en toutes les deux Indes tirer l'or des mines auec grosse despense & logueur de temps, comme nous faisons en Europe, & que les Espagnols ont eu tort d'en auoir parlé si auantageusement, sçachat bié qu'ils n'en escriuoyent pas la verité. Et à fin d'en parler mieux, auons or d'orient, cherché lieu pour prouuer que l'or tiré & affiné des veines d'Ocord ocider. cident, estaussis in & parsair qu'est celuy qu'on a tiré des mines or de septent. d'Orient & celuy du septentrion. comme celuy de midy. Car or de peptens d'Orient: & celuy du septentrion, comme celuy de midy. Car or de midy. combien que l'Orient est plus chaud & sec que le pays de l'Occident: & que le Septentrion est plus froid & humide que le Midy: toutesfois l'or ne laisse pas d'auoir sa coction aussi parfaiteen vn lieu comme en l'autre: car celuy du pays le plus froid du monde est aussi parsait comme au plus chaud d'Ethiopie. Nous ne voulons que l'experience pour le prouuer. Attendu que tout l'or, qui est tiré des mines de quelque veine que ce soit, s'il a esté affiné, est

tout aussi parfait en vne part du monde comme en l'autre : n'ayat.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

OBSERVEES PAR P. BELON. osgard à la temperature du lieu de chaleur ou froidure, de siccité

ou humidité. Et à fin que ce discours ne soit trouvé trop aspre, nous le voulons demonstrer par raison correspondante à la chose fusdite: Et disons que si quelqu'vn nous apportoit de l'or d'Ethiopie, qui est le plus chaud pays du monde, ja purifié & affiné sortat de sa mine: & en seist comparaison auec vn autre qu'on auroit apporté d'vn autre pays le plus septentrional & le plus froid qui soit: & qu'vn autre feist le semblable de celuy de l'Orient : vn autre aussi de l'Occident: tous estans affinez viendront à vne mesme valeur, & mostreront mesme couleur sur la pierre de touche. Car estans affinez par la puissance du feu, l'on trouuera la paste de celuy de Septentrion, qui ne sera ne pire ne meilleure, ne n'auroit difference à celle du Midy. Et que tous les quatre seroyent ainsi rendus de mesme qualité. Les autres metaux, & sust-ce de ceux qui sont les mieux assinez, sont d'autre nature. Car quant à eux, ils sont blessez pour bien peu d'iniure. Mais l'or, encor qu'il fust tiré plus delié que ne sont les filets de la toile d'une Iraigne, & en-ruprible seucly entre les plus corrosifs medicamens sublimé & Verdet, sel & vinaigre, encor qu'il y demeurast deux mille ans, il ne seroit pour cela corrompu, mais au contraire y seroit affiné. Or si d'auéture il se trouuoit quelqu'vn qui en contredisant à cecy, propofast quelques animaux ou plantes, ou leurs fruicts pour exemple, & nous niast ce qu'en auons escrit, allegant qu'vn fruict est plus parfait en vn pays qu'en l'autre, & aussi qu'vn animal est plus sain en vne contree qu'en l'autre : disant aussi que le fer, l'acier, le cuyure, le plomb, & l'argent, sont plus fins en vn lieu qu'en vn autre, nous luy confesserons ces choies susdictes estre vrayes, mais nierons qu'il y ait chose en nature qui dure à l'eternité, & resiste contre toutes iniures, comme fait l'or. Parquoy toutes les choses susdites estans subjectes à alteration, se muent & corrompent pour peu de chose, & acquierent vne qualité bonne ou mauuaise en naissant & en prenant fin. C'est de là que quand elles sont en leur vigueur, elles ne sont pas tout vn. Mais l'or L'or incorruest incorruptible, qui n'est point subject à telles mutations, ptible. & tousiours tant que le monde sera, aussi sera il permanent: & gui plus est, ne l'air, ne les autres elements, ne les vents, ne la mer, ne nuisent n'aident à le haster ou tarder, come plusieurs ont

L'or incor=

O iiij

qui sont dedans la mer Mediterrance. Puis regardans vers terre ferme de Macedoine, veoyons vn pays inegal & montueux, qui Le pays de dure tant que la veue se peut estendre en loing. D'auatage veoyos Macedoine. deux lacs, qui ne sont qu'à demie pet ite iournee de là. Outre ce

Lacs en Macedoine.

Oftria.
Fouteaux.
Oxia.
Chefnes.
Chaftaia

Haistres.

Medecine Superstiticus Se

on pouuoit aisément discerner les pays des miniers, & les cheminees,& tous les fourneaux, qui sont espars çà & là par les susdites. montagnes, tant de costé d'Orient que d'Occident. En apres veoyons les deux riuages du pied du mont Athos, de la part ou il est conioinct à Macedoine: & semble il à le voir de loing, qu'il y ait bien peu de distance : mais estans là, trouuasmes qu'il y a plus d'vn demy quart de lieue de largeur. La plus grande partie des arbres qui sont sauuages par les montagnes, sont Haistres, que les Grecs nomment Oftrix, Foureaux, qu'ils nomment Oxix, Chefnes, Chastaigniers, Les cultiuez des iardins, sont Poiriers, Pommiers, Amandiers, Noiers, Oliviers, Cerisiers. Le commencemet de ce village de Siderocapfa a esté de toute antiquité en estre, qui auoit defailli quelque temps: mais depuis douze ou quinze ans il s'est grandement augmenté. Nous y veismes faire vne medecine superstitieuse, dont auons bien voulu escrire la recepte. Ce sut qu'vn Turc medecinant vn Iuiffort malade de la rate, en print la mesure auec du papier par dessus le ventre: & porta la mesure à vn ieune Noyer,& coupa autant de son escorce que la mesure de la rate estoit grande: & auec plusieurs parolles en Ture qu'il dist, & autres ceremonies faites, retourna au Iuif, & luy mist l'escorce dessus le ventre: en apres il la pendit en la cheminee aucc vn fil, & asseura au Iuif que comme l'escorce seicheroit, tout ainsi son mal diminucroit. Et pource qu'assistasmes à ceste medecine, l'auons bien voulu escrire. Mais le Ture nous sembla assez mauuais medecin d'auoir cherché la rate au milieu du ventre sur le nombril, qui estoit signe qu'il sust mauuais anatomiste. Nous trouuasmes deux especes de Serpens en ce lieu, que n'auios encore point veu ailleurs: Les Grecs de leur commun vulgaire nous les nommoyent Sapidi, les autres Sapiti, qui font dictions correspondantes à ce que les anciens appelloyent Seps ou Sips. Les Pyrites, ou Marquasites de Siderocapsa ont changé leur nom Grec à vn. cftranger::

pensé: mais c'est sa nature qui le rend tel. Auant partir de Siderocapsa, montasmes dessus la sommité de la plus haute montagne voisine: nous vismes tout à clair l'isle de Lénos, & le môt Athos,

Sapidi. Sapiti. Seps. Pyrites. Marquafi=

OBSERVEES PAR P. BELON. caril n'y a celuy des habitans, quel qu'il soit, estranger ou Grec,

qui ne les nomme Ruda. Les autres disent Quitz ou Ritz, à la Ruda. maniere des Allemans. Et est l'excrement que les Latins nom-schlaken. ment Scoria, les metallaires, tant Serviens, Bulgares, Albanois, Lesken. Iuifs, Turcs, que Grecs la nomment du nom Aleman Schlakna. Il y a encores vne autre espece d'excrement different à Schlaken: & n'y a celuy qui ne le sçache nommer Lesken, qui est plus pefant que le Schlaken. Ce nom nous semble plustoit estre Allemaque Grec: qui est vne escume spongieuse & legiere, comme estl'escume d'un metal: car il est tiré nageant par dessus la mine de l'or & l'argent fondue, & est ietté hors de la maison. Car quelque part qu'on fonde le metal, on ne s'en sert non plus que d'vn excrement inutile. Mais le Lesken, ou Leskena, est bien fort pesant, & fert d'auantage que le Schlaken : car les Allemas & Bohemes-s'en feruent à messer auec les autres metaux. Et comme le Stimmi, Stimmi, que les Latins nomment Antimonium, est vn metal commun, num. ressemblant au Lesken, prouenant de mesme maniere, & mesme matiere, & quasisemblable en toutes sortes, & fait des Pyrites d'or & d'argent, seruant grandement aux fondeurs de cloches, & aux potiers d'estain, & principalement à ceux qui font les mirouers, & aux fondeurs de lettres: tout ainsi le susdit Leske pourroit bien seruir messé auec autres choses. Mais il n'est trouué personne à Siderocapsa qui le vueille faire seruir: & toutessois sommes certains qu'il seroit fort-propre à fondre auec du fer pour faire des boulets d'artillerie: & les amenderoit grandement, & efpargneroit beaucoup de la despense. Si est ce que ne le voulusmes direà personne de ce pays là, d'autant qu'il nous sembleroit auoir fait vn grand mal: veu mesmement qu'il y en a vne si grande quatité par tous les endroicts de la motagne, qu'on en trouueroit facilement deux milions de liures. Et non pas seulement la part ou l'on fond maintenant les minieres, mais auffrou elles ont esté fondues le temps passé en divers lieux de ladicte montagne. Nous ne l'auons sceu nommer autrement, n'ayans point ente du fon nom ancien: car les Grecs qui sont par les minieres, ne reriénent que bien peu des noms anciens. Les habitans du territoire de Siderocapía, font grand amas des fueilles de l'arbrisseau, que les Arabes ont nommé Sumac, & les Grecs Rhus, qu'ils trouuent croissant par lesdites montagnes: desquelles ils espoississent leurs Rhue.

Acacia. Esculus. Myrthes. Chesnes. Picea. peaux, & tannent leurs cuirs: Comme ceux d'Egypte font des filiques d'vn arbre qui leur est frequent, nommé Acacia: & comme ceux de Grece & Anatolie font des calices des glands d'Efculus: & ceux d'Esclauonie, de Myrthes noirs: & en France, d'escorces de Chesnes: & en Lesbos & en Phrygie, d'escorces de Pins sauuages nommez Picea. Et d'autant qu'ils ont abondance du sus fatuages nommez Picea. Et d'autant qu'ils ont abondance du sus fatuages nommez Picea. Et d'autant qu'ils ont abondance du sus fatuages nommez Picea. Et d'autant qu'ils ont abondance du sus fatuages nommez Picea. Et d'autant qu'ils ont abondance du sus fatuages nommez picea. Et d'autant qu'ils ont abondance du sus fatuages nommez picea. Et d'autant qu'ils ont abondance vendre: lequel apres qu'ils l'ont quelque peu desseiché, ils escorcent, prenans seulement la petite peau rouge qui est dessus, & iettent le noyau dur qui est dedans, & la vendent par les marchez pour saulpoudrer leurs viandes, soir ris, bouillons, brouets, & autres telles menestres faites à leur mode.

Semence. de Sumac.

> Description de plusieurs autres singularitez trouuces és susdites mines, & autour des montagnes dudit pays. Chap. LIII.

O v s allaímes expressement regarder dedans i vn des spiracles des minieres, qui auoit n'a pas long temps esté d'vn moult grand reuenu à son maistre, qui estoit

Esprits m talliques.

Dæmon Metallicus.

Hyarits sabron. Diable me= tallique.

Machines metalliques.

Ette d'un mouit grand reneme 2. l'abandonner, com-Iuif: mais auoit esté contraint de l'abandonner, combien qu'il fur abondant en metal: car il y auoit vn esprit metallique, que les Latins nomment Demon Metallicus. Et pour autant qu'il se monstra souuentessois aux hommes en la forme d'une Cheure portant les cornes d'or, ils nommerent le pertuis susdit Hyarits cabron: & estoit au dessus du village qui s'appelle Piauits, en la montagne bien pres du ruisseau nommé Roras. Mais ce diable metallique estoit si mai plaisant, que nul n'y vouloit aller n'en compagnie, ne seulet. La peur ou frayeur ne les engardoit pas d'y entrer: car il y a encor d'autres diables metalliques: & mesmement nous fut dit qu'ils ne faisoyent point de nuisance. Il y en anoit d'autres qui aidoyent aux ouuriers à trauailler es mines. Les machines dont ils se servent à tirer la mine, ne sont pas tousiours d'vne façon: Car quelque fois la veine est si basse & profonde en terre qu'il faut deux cheuaux à les virer. Mais quand la mine n'est pas profonde en terre, il suffist de quatre hommes à la mener.  ${f A}$ ussi quelquefois la miniere est tiree  $\,{f a}$  veine descouuerte. Il fu ${f c}$ 

wn temps que les merallaires fondans la mine auoyent grand pei-

ne entour seurs fourneaux, d'autant que le pertuis qui est au milieu du fourneau, par ou le vent des soufflets a issue, s'estoupoir sans cesse, tellement que l'excrement du metal bouchoit le pertuis, & leur conuenoit chasque fois laisser leur besongne. Mais gulier aux vn iour, en passant quelque estranger leur enseigna vne experien- metallaires. ce pour remedier à ceste grande discommodité : lequel ils n'estimerent pas sage de leur auoir enseignee sans qu'il leur coustast rien. Car s'il cust eu l'aduis de leur demander argent, ils se fussent facilement cotilez à luy donner six mille escus, leur faisant voir l'experience: qui est telle; que (comme auons dit que la cheminee La maniere est defaicte le vendredy au foir, & en apres refaite le lundy en suy- de fondre la uant: auqueltemps le fourneau & la place sont refroidis) quand mine. le deuant de la cheminee estrefait, ils iettent force charbon au fond du fourneau: puis iettent dessus vn lict de veine, puis vn lict de charbon, & ainfi mettent de l'vn & de l'autre, tant que la cheminee soit pleine. Cela font ils tousiours pour la premiere fois, & puis apres allument le feu au charbon, & laissent escouler l'eau dessus la rouë, la quelle en tournant fait souffler le feu, qui n'arreste guere à allumer le charbon : & petit à petit en se consummat & diminuant fait fondre la mine. La soufflerie dure ainstiour & nuict sans cesse: & comme le charbon se brusle, & la veine se fond, ils iettent dedans le fourneau d'vne pierre blanche rompue à petits morceaux, afin que le pertuis du venene se bouche. Ceste pierre est reluysante & graueleuse qu'ils nomment en deux sortes selon diverses nations. Car les Serviens, Buigares, Vallaques, & Tures la nomment Varouiticos, ou Varouitnicos, ou bien d'vn autre nom Gree Affuest. Ceste est la pierre, que leur mon-Varonico ftra celuy duquel auons parlé cy deflus : & faut qu'ils en iettent en la cheminee trois ou quatre fois le iour , plus ou moins felon que le metail fait de closture au pertuis en se fondant, par lequel le vent a son issue. Il y a vn village au dessus de Siderocapsa fitué sur la sommité de la montagne au costé du Soleil leuant, Pianis. nommé Piauits, qui est moult discommode: aussi est il seulement fait de petites maisonnettes couvertes de Limandes & de merrain. Labas au pied de la montagne, il y a vn autre grand village nommé Seriné. Estans sur le mont, trouuasmes de grands seine. monceaux de Scoria ou Schlaken au dessus de Piauits. Et pource qu'il est loing des ruisseaux, auions conceu vne doute, à sçauoir si

& qu'il n'estoit rien plus vray qu'on y eust fondu du metal, pésasmes qu'on n'auoit point l'vsage de sçauoir adapter les rouës qui sont maintenat virces à force d'eau pour faire soufster les metaux en fondat la mine:mais qu'o agitoit les soufflets par le labeur des hommes. Toutesfois sçachant que les anciens auoyent grande commodité de tirer & parfaire les metaux, en fondovent en grãde quantité. Trouvasmes quelques ieunes garsons Grees, qui alloyent cueillans une forte de Bruyere, que toute la Grece nomme vulgairement Phana. Quand voulusmes sçauoir la difference, qui est entre la Bruyere & Phana, ils nous l'apprindrent bien aisement, monstrans la differece des deux à vne seule enseigne: C'est, Phana. que allans chercher de ladite Bruyere Phana, pour faire du feu, Bruyere. ne portoyent aucun ferrement aucc eux pour l'arracher: car estat tiree, est aisement arrachee de bien peu de force auec toutes ses racines: ce que ne fait la Bruyere que l'on ne pourroit arracher sans hoyau. Phana met ses racines obliques sur la terre, & n'entre point auat non plus que fait l'arbrisseau de Cistus, & le Troes-Chalcie. ne. Lamer qui anciennement auoit nom Chalcis, n'est gueres qu'à vn quart de lieuë de Seriné, ou il y a vn port assez seur pour les barques, qui est au fond de la plage au sus dit sine nomé Chalcis. Il y a plus de six mil hommes besongnans ordinairement es mines de Syderocapía: & pour autant que le village de Seriné est quasi ioignant la mer, & que les fourneaux en sont plus pres, les ouuriers viennent là se pourueoir de viures: & aussi que les barques qui sont au port, les y apportet de toutes parts. Apres qu'on a fondu toute la sepmaine, & qu'on a rendu le metal, & separé le offinement plomb del'or & argent, & que l'or & l'argent sont bien purifiez: alors il ne reste sinon à les partir par l'eau forte. Et encor que l'or soit net, si est-ce qu'il est purissé encore vne autre fois, & affiné à la maniere qu'auons dicte : & de là il est iecté en lingots, & puis tiré en verges longues de deux ou trois toises de longueur, rondes, & grosses comme le doigt. Puis on les signe de petites coches, à fin de les tailler par petites rouelles du poix d'yn ducat : car elles sont ainsi mises par petits morceaux auec vn cifeau, & marteau: & puis apres on les ap-

platist d'auantage en les pesant à la balance. Et sont coin-

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

au temps passé l'on s'aidoit de vent au lieu d'eau pour soufser la mine : Carainsi que considerions qu'il n'y auoit aucun ruisseau,

116

OBSERVEES PAR P. BELON.

gnees, & sellees en ducats en ce lieu mesmes, puisportees à Constantinople.

Le lac qu'ils nomment de nom vulgaire Peschiac, ou bien Co-Peschiac, uios, n'est qu'à deux iournees de Saloniki, & à demie iournee de Comos. Siderocapfa:ouily a diuerses especes de poissons, lesquels auons voulu particulierement voir. Ilz y peschent vne sorte de poisson que les habitans nomment Laros, qui a donné nom à vn oiseau Laros. que les Grecs nomment Laros, & les Latins Gauia, que les Fran-Gewa. çois appellet vne Mouette, & ceux de Dieppe & du Haure neuf Mouette. l'appellent vne Mauue. Et pource que la Mouette est friande de Mauue. ce petit poisson nommé Laros, en a prins le nom. Nous appor-claria. talmes des poissons, qu'ils nomment Claria. En les monstrant en public, il s'assembla plusieurs Iuifs constumiers de les mager, luifs en disqui disoient que ce poisson auoit des escailles, & que pour cela ils pute. en pouuoyent bien mager. Car les Juifs quelque part qu'ils soier, ne mangent iamais poisson qui n'ait escaille. Mais n'y en voyans aucunes, les mismes en telle donte, & en si grande dispute entre eux, qu'ils estoyent prests à se donner des coups de poing. Ceux qui estoyent venus nouuellement d'Espagne, accusoyent les autres, imputans cela à mauuaise coustume. Les prestres qui estoiet là presens, espluchans chaque chose par le menu, regardans le poisson plus exactement, trouverent quelques rudimens d'escailles. Alors convindrent ensemble, ayans conclud que sans scrupule ils en pouuoyent bien manger: & toutesfois trouuons que Claria n'a point d'escailles, & que c'est ce que ceux de Lion nomment vne Lotte, & à Paris vne Barbote. Nous trouuasmes Lotte. aussi vn petit poisson qu'ils appellent Liparis, c'est à dire gras: le-Barbore. quel les autheurs ont laissé sans description, & n'en auons que le Perchiquel les autheurs ont la me lans description, on n'en auons que le plessi. seul nom en Pline. Les posssons qu'on pesche audict lac de Col-plessi. lius, sont nommez vulgairement de leurs propres noms ainsi Lipares, comme s'ensuit: Perchi, Plesti, Platanes, Lipares, Turnes, Griua-Turnes, di, Schella, Schurnuca, Posustaria, Cheronia, Claria. Glanos. Lei-Grinadi. quels noms des poissons dessusdicts , les villageois de Pischar, de schella. Redina, & de Couios, qui sont situez au riuage du lac, sçauet ex-schurnuca. primer en leur vulgaire. Nous auons veu apporter encor d'autres Possifiaria. petis poissons de mer au marché, qu'on prenoit à la bouche d'yn Cheronia. petit ruisselet: les Grecs le nomment Gyllari, qu'estimions estre Glanos. seux que Euthidemº appelle Gelariis: mais tels petis poissons, ne Gyllari.

P iij

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

Mulets. sont autres que petis Mulets, que les habitans du Propontide no-Cephalopola. ment Cephalopola. Estans les vallees de ce territoire humides, Aplenon. & aussi que c'est pays de montagne, toutes les herbes capillaires, Lonebitis Asplenon, Lonchitis altera, Cotiledon, & plantes qui aimét l'humeur, y naissent volontiers. Ce Cotiledon autrement nommé Cotiledon. V mbilicus Vmbilicus Veneris, n'est du tout si rare, qu'on ne le trouue bien en

La figure du Cotiledon.



plusieurs lieux de nostre France:toutefois pource que l'auons fait retirer auec sa fleur, & qu'encor n'a esté mis en peinture, en auons cy mis le portraict.

Nous auss nommé ces herbes, non qu'il n'yen naisse encor de plusieurs autres manieres. Toutesfois pour ce que lors que estions sur le lieu n'en escrinismes d'auatage, auffin'en auos cy voulu plus adiouster. Et quelque part que nous soyos trouucz, faut penser qu'auons escrit iournellement ce qu'auos noté en ce Liure. Et lors que voulions retenir les noms des plantes que veoios celle iournee, faisions diligence de mertre quelque petit rameau ou fueille de chaque plate dedans vn sac: & lors qu'estions arriuez au soir à repos, ou en l'ombre, ti-

rions chaque fueille hors du sac, l'une apres l'autre, & l'escriuions ainsi que la veoyos: qui el cause qu'en auons nommé, tant par cy deuant, comme ausse

ferons cy apres, de moult vulgaires', qui sont cogneues d'vn chacun. Parquoy ce qui a fait que les ayons ainsi escrites, est qu'auos voulu faire entendre, qu'on les trouue en ces lieux là, tout ainsi comme es nostres: ioinct que portions tousiours vn pic quant & nous pour les desraciner, comme aussi pour tirer les serpens de terre, lors que les veoyons aller se cacheren quelques pertuis.

Les noms de plusieurs bestes sauuages.

Chapitre 11111.

Gour chans enquis des bestes sauuages qu'ilz cognoissent errer en leurs plaines & montagnes, nous Platogni,
les ont specifiees par noms propres vulgaires comgrid, Platogni, Gouuidia agria, Agrimia, agria.
Zarcadia, Agriomochtera, Squanzocheros, Laphi, Sarradia.
Alopus, Lycos, Lagos. Pour Platogni, ilz entendent noz Daims:
Zarcadia.

Alopus, Lycos, Lagos. Pour Platogni, ilz entendent noz Daims:
Zarcadia. pour Gouuidia agria, Bœufs sauuages, pour Agrimia, Boucs chiera. estains: pour Zarcadia, Cheureaux: pour Agriomochtera, San- squanzoche-glier: pour Squanzocheros, Porcs espics, ou Heristons: pour La- ros. phi, Cerfs: pour Alopus, Regnards: pour Lycos, Loups: pour La-Laphi. gos, Lieures. Et pource que sçauons que la difficulté de les rendre Alopus. par noms François & Latins n'est petite, il nous a semblé n'estre Lycos. hors de propos, d'en escrire quelque petit mot: & prendre le commencement par le Cheureul, qui est plus frequet en pays de montagne qu'en plaine. Quant est donc à ce qu'ilz nomment Zarcadia, trouuons estre diction approchante à Dorcas. Solin escrivat Capreamen Latin, entend la beste que les François nomment Caprea. Bouc estain. Toutesfois Theodorus à l'imitation de Pline tour-Dorent. nant Aristote, pour Dorcada, a tousiours rendu Caprea. Cene-Capriolo. antmoins il est tout maniscste que le Cheureul, (lequel les Romains de diction Italienne nommét Captiolo, & lequel lon vend l'hyuer en Rome à la liure) porte de petites cornes ramees, quasi femblables à celles d'vn Cerf, & à qui elles tombent tous les ans. Il est de corpulence semblable à vn Cerf, excepté qu'il est plus petit: maisa cela de particulier qu'il n'à en tout point de queuë: chose qu'Aristote a ja notec. C'est celuy qu'Aristote a nommé Dorcus. Nous voulons prouuer qu'il conuient auec celuy que Pline nomme Caprea, sinon qu'il y a quelque petite difficulté au texte: mais le lisant en ceste sorte n'yaura aucune difficulté. Ca-

d In ca bi

preis (dit-il) ramosa dedit natura, sed parua. Puis apres pour nec, lisez e disant, e fecit vt Ceruis decidua. V ous aurez la mesme sentence d'Aristote, qui escrit du Cheureul, en ceste sorte.

Inter Cornigera (dit-il) omnium que explorata habemus, minimum Dor-

cas est in ceruino quoque genere numerandus, vt qui Cornua habeat omnibus annis decidua. Les Grecs l'ont nommé diversement. Les vns Dorcus: les autres Zax, ou Dorx, ou Dorcalis. Columella a dit Capreolus. Voila donc que le Cheureul a esté cogneu des anciés, duquel estant l'appellation vulgaire, quasi en tous lieux est cogneu d'vn chacun. Nous auons voulu adiouster le portraict du Chamois, que les Grecs ont nommé Cemas. Le Roy le nomme vn Ysard, mais c'est vne antique diction Françoise. Les Latins

aspres rochers, tant pour y dormir la nuict, comme pour se retiret sur iour apres qu'ils ont mangé les herbes des vallees. Et à sin que chacun entende de quel animal pretendons parler, l'auons fait representer au naturel.

l'ont nommé Rupicapra: car leur demeure est entre les durs &

Le portraiet du Chamois, ou Y sard.

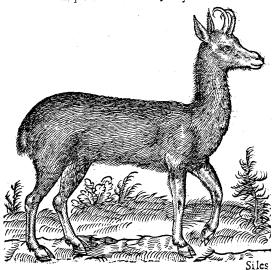

Dorcus. Zax. Dorx. Dorcalis. Capreolus.

Chamois. Cemas. Yfard. Rupicapra.

Si les cornes de cest Ysard, ou Chamois estoyent ramees, lon pourroit dire que c'est de luy que Pline a entendu, parlant de Caprea, quandil disoit: Nec fecit vt Ceruis decidua. Car ils ne laissent point leurs cornes l'hyuer non plus que les Boucs estains: mais ne les ayat point ramees, aussi ne peut estre Caprea. Il a bien l'habitude du Cheureul & le pelage de semblable façon, mais est de diuerse nature. Ses cornes sont noires: petites & rondes, esseuces au deuant du front, entre les deux yeux, recrochees à l'extremité: desquelles est souvent aduenu qu'en se grattant le derriere des fesses, il se les met en la chair si auant, qu'il ne les en peut retirer, & ainsi meurt: car elles sont reuirees en maniere d'un crocher.Il est de moindre corsage qu'vn Daim, & Bouc estain, ayat une ligne noire le long de l'espine du dos. Ses oreilles sont plus longues que celles d'vn Mouton. Son pelage est de couleur fauue, ayant vneligne noire de chaque costé, toute droicte le long du museau, venant de la racine des cornes, & passant par dessus les yeux finist dessus les leures. Aussi a quasi come vne estoille au front. Le dessus de sa queue est noir, assez bien garny de poil: & est ronde & longue comme celle d'vn Daim. L'appellation Françoise du Chamois, nous semble n'estre moderne, ains Chamois. est venue de la Greque Cemas, dont Ælian a fait mention. En-Cemas. cor auons à parler d'vne autre beste de ceste espece, à laquelle n'ayans trouué nom François à propos, auons esté contraincts de l'exprimer par son nom ancien, que les autheurs luy ont baillé, compose du Bouc & du Cerf, & nommé Tragelaphus. Il est tragelaphus. semblable en pelage au Boucestain, mais il ne porte point de Barbe. Ses cornes aussi ne luy tombent point: qui sont semblables à celles d'vne Cheure: mais sont quelques fois enrorses comme à vn Belier. Son museau & le deuant du front & aureilles. font de Mouto, ayant aussi la bourse des genitoires de Belier; pendate & moult-grosse. Ses quatre iambes, sont blaches semblables. à celles d'yn Mouton. Ses cuiffes en l'endroiet de deffous la queuë font blanches, la queuë noire. Il porte le poil si long en l'endroict de l'estomac, & dessus le col, qu'il semble estre barbé. Il ales crins dessus les espaules, & de la poictrine longs de couleur noire, ayant deux tasches grises, une en chaque costé des stacs: & aushil a les narines noires & le museau blac, come aussi est rout le

dessous du ventre. Or pource que parlons cy apres de l'Hippela-

phus, voulons faire entendre que le Roy François auoit vn cheual qui auoit le derriere de Cerf, & par cela plusieurs pensoyent qu'il deuft estre nommé Hippelaphus: mais cela ne peut estre. Car Aristote entend que Hippelaphus porte des cornes. Aussi dit on quele susdict estoit engedré d'vn Cerf, qui auoit sailli vne iument en vn bois: ce qui n'est pas de Hippelaphus: car Hippelaphus est animal par soy, tel que dirons ey apres. Reste mainte-nant à mettre le portraict de ce Tragelaphus, veu mesmement qu'il n'a encor point esté veu ailleurs.

Portraict de Tragelaphus.



Daim. Platogn**a**. Platyceros. Prox. Dama.

Nous auons dit que les Grecs nomment les Daims en leurvulgaire, Platogna, & anciennement Platycerotas: toutefois lon ne trouue point qu'Aristote ait nommé Platiceros, mais a toussours dit Prox, que les interpretes ont rendu Dama. Il approche bien de la corpulence du Cerf, aush est plus grand que le Cheureul,

OBSERVEES PAR P. BELON. mais different en couleur. Vn Daim porte plus petite teste que le Cerf. Aussi ses cornes luy tombét tous les ans comme à vn Cerf, lesquelles il a aduancees en anant outre la coustume des autres. Il est faune dessus l'eschine, avat une ligne noire par dessus le dos. Sa queue est longue qui luy pend insques sur le ply des iarrets, cóme à vn Veau. Il aduient souuetesfois que leurs costez sont mouchetez de taches blanches, qu'ils perdent en vieillissant : comme aussi aduient souvent que les semelles soyent toutes blanches, cornes de tellement qu'on les iugeroit estre Cheures, n'estoit qu'elles ont le Daim d'expoil moult court. Lon fait monstre de ses cornes d'excellente cellente grao grandeur en diuers lieux, come sont celles qu'on voit en la monree du chasteau d'Amboise. Lon voit aussi vne essigie entaillee en pierre d'un autre beste de ce genre, à qui lon a mis les cornes du vray animal qui les auoit portees: qui nous a semblé digne d'en faire mension: & croyons que cest celuy qu'Aristote a nommé Hippelaphus, attendu qu'il a de la barbe comme le Bouc estain. Quoy qu'il en soit c'estoit vn animal moultrare, & pensons que s'il n'eust esté veu en France, on ne l'eust pas fait representer en effigie de reliefaucc ses cornes au palais d'yn Roy.

Voyage de Siderocapsa à Bucephala: & de la riuiere Strimone, & des Siderocapsa Chapitre \_\_ L V. poissons qu'on y pesche.

E Siderocapsa allant parmer à la ville de la Caual- Caualle.

Ple, qui anciennement auoit nom Bucephala, il n'y Bucephala.

pauroit que demie iournee de chemin: mais allant
par terreil y en a deux grandes, & fautlong temps
fuyuir la mer: carle chemin tournoye se courbant
Strimonius en arc, pource que c'est une plage ou sinc profond, qui contient strimonius en arc, pource que c'est une plage ou sine protond, qui contient sinus.
tant celuy de Chalcis, que de Strimone. Elest moult frequent en findrosaces. herbes & arbrisseaux. Les plantes d'Androsaces, Chamæsyce, & Chamesyces. Soldanelle, autrement nommee Thalassocrambe, & les especes soldanella. de Tithymalles, Myrsinites, & Paralios, sont si fiequentes par le Thalasso riuage, qu'on ne voit guere chose plus commune. Nous auions crambe. la mer à dextre, & terre ferme à senestre. Il nous falloit quelque Tabimales. fois passer des petites collines, ou les Terebinshance croissent Myrsinies e pas en arbres moult hauts, comme ils font en l'isle de Corfu. Mais Terebinthes estant le pays aspre de rochers, se contentent de croistre hauts

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. comme Couldriers. Les plus hauts arbres estoyent Aria & Phy-Arts. Phylica. lica: lesquels pource que nous ne les auons point, n'ontaucun Cormiers. nom en nostre langue. Retournez au riuage, & nous destournans Fresnes. quelque peu par les forests, passions par dessous des Cormiers & Sapins. des Fresnes, qui ne sont gueres moins hauts que les Sapins. Nous passasmes le ruisseau qui sort du lac de Peschar, autremet dit Couios: mais pource que c'estoit au cœur de l'esté, nous le passions au riuage de la mer à sec : car l'eau se perdoit par dessous le sable. Nous campaimes en la plaine aupres dudit ruisseau en l'ombre de moult hauts arbres de Terebinthes pres le riuage de la mer: & trouuasmes des pescheurs qu'il estoit dessa vespre, qui d'vne trainee de filets à vne fois auoyent prins enuiron soixante diuersitez de poissons qu'observalmes & descriuismes sur le champ. Le sine d'aupres le mont Athos, autrement dit Strimonius sinus, est si Strimonius large, & profond, qu'il nous dura presque vn iour:peu apres l'ayas sinus. Truals laisse, tournans bride par terreferme vers la ville de Tricala, an-Trica. ciennement nommee Trica, ou maintenant est le siege d'vn San-Sangiagnar. giagnar, ou Capitaine en Macedoine:& est pour l'heure presente vne des meilleures villes de tout le pays : en laquelle on trouue. grande quantité de bleds pour charger les nauires qui viennent à la bouche de Strimone, de laquelle la ville n'est pas loing. Nous trouuasmes la riuiere de Strimone en chemin, nommee en vul-Marmara. gaire Marmara, qui vient de deuers ladicte ville de Tricala: & ar-Ceres. riuasmes premierement à Ceres anciennement nommee Crano, Cranon. qui est vne autre grande ville assise en beau plat pays de Thrace, & quasi en Macedoine. La riviere de Strimone est maintenant appellee de plusieurs noms en vulgaire: Car la part ou elle fait des lacs, elle prend le nom des villages qui sont apres. Lon voit grande quantité de Cygnes & autres oyseaux de riuiere de semblable Cygnes. corpulence, qu'Aristote a appellez Pelecanes, & Pline Onocro-Onocrotalus, tali, qui se nourrissent en la susdicte riuiere. Elle va lentement, & Cheuaux ens n'a pas les bords de son lict moult hauts, & n'est pas profonde: pour laquelle chose est fort herbeuse: & y a si grande quantité de gressëz de Macles, que ce n'est pas à tort si les anciens ont escrit que de leur Tribulus. temps on y cust acoustumé engresser les cheuaux de l'herbe des Macles. Macles, autrement nommee Tribulus. Ce fleuue est large en plu-Tribulus. sieurs endroicts, & es autres lieux fort estroict. Il est souvent retenu par escluses, qui sont expressement faites pour les moulins,

comme es riuieres de ce pays cy. Les roues ne sont pas virces de Monsniers de l'eau qui passe par vn auge, ou canal, mais à la façon des moulins la riniere de qui sont nageants sur Loyre: excepté qu'ils ne sont pas de plan-Cherisaria. ches si larges. Les mousniers qui meullent sur la riuiere de Stri- Cephalos. mone, parlent Grec: desquels'auos aprins à nommer les poissons Glaignon. de nom vulgaire tels qu'ils peschent en la riviere, comme s'ensuit: Glanos. Cheriscaria, Cephalos, Glaigno ou Glanos, c'est à dire Silurus, au-silurus. trement Hiena, Platanes, Chelli, Turnes, Grinadies, Moustaca-Hiena poistos ou Mystus, qui est vn Barbeau. Les Anguilles y sont d'une ex. fon. cessiue grandeur. La riuiere s'appelle aussi Marmara, pource qu'il Chelli. y a vn grad pont tout de bois au dessous du village nommé Mar-Turnes. mara, lequel Abrahin Bacha fist faire: & que deuant le village il Grinadies. ya vn grand estang, qui s'appelle de mesme nom Marmara. Plu-Mouffacasieurs nauires, comme de Ragouses, & de Chio, & des parties de tos. Grece, & de Venise, & quelque fois d'Egypte entrent en la bou-

che de ce fleuue: & là en peu de temps trouuent autant de grain

Anguilles qu'il leur en faut pour leur charge. Les nauires ameinent de la d'extessue marchandise à vendre du pays, dont ils sont partis, & entrent en grandeur. la bouche du fleuue bien vne lieue en pays, & y font que que fois Marmara. deux mois en temps d'hyuer: & apres qu'ils ont vendu ce qu'ils Anguilles. aucyent apporté, à puis rechargé du fourment, laines, ou cuirs, Chrisopoli. ils s'en retournent au printemps. L'on voit les ruines d'une ville à l'entree de la bouche de Strimone, qui est en tout deshabitee: laquelle les paysans du pays nomment Chrysopolis. Toutesfois Chrysopolis.

OBSERVEES PAR P. BELON.

Pline met Chrysopolis bien pres de Calcedoine. Continuans nostre chemin allasmes voir la ville qu'on nomme vulgairement Ceres, & anciennement Cranon: ou nous ne Cranon. restasmes que deux iours: & de Ceres allasmes à la ville de Trica-Philippi. la, anciennement nommee Trica: & de Tricala reprismes nostre Desposa chemin pour venir vers la ville de Philippi, costoyans vne grande montagne vulgairement nommee Despota. Nous estions en vne tresgrande plaine, en pays de plate capagne, fertile en bleds, & arrousee par canaux, moult frequente en villages. Nous laissaf- Pangeus. mes le mont Pangeus à dextre, ou encore maintenant on tire des metaux d'argent des minieres de la montagne. Ils la nomment

Malaca, ou bien Castagna. Tous les habitans de Tricala & de Malaca. Ceres parlent Grec vulgaire: mais les Iuifs qui y sont, parlent Castagna. Espagnol & Alleman. Les villageois parlent Grec & Servien.

Parsil. Ache. selino. Mines de Pangeus. Guis des Chesnes.

exo.

Paliurus.

Rhamnus.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. Estans en Macedoine, ne fusmes onc en ville ne village que tous les paysans ne nous ayent nommé le Persil dont nous vsons, Macedoniki, ou Macedonico: aussi fontils és autres lieux de Gre-Macedonico, ce, excepté en Cypre, ou ils le nomment Coudomalo: mais l'A-Coudomalo, che est generalement nommee en tous lieux Selino: laquelle ils cultinent diligemment és lieux humides, & la mangent crue. En venant à Philippi, passans par les minieres de Castagna, entendismes qu'elles ne bailloient que de l'argent & du plomb, & quelque fois bien de l'or: aussi les veismes seulement en passant, sans yarrester. Quelque part qu'eussions au parauant esté, nous n'auions iamais veu de Guis dessus des Chesnes : mais passans par la forest qui est en la campagne, au profond du sine nommé Chalcis, en tronuasmes en abondance. Il n'y a Chesne entre le mont Athos sur le chemin, & entre la ville de Ceres & de Tricala, ou il ne croisse du Guis: qui est en tout different à celuy que nous voyos croiftrees Pommiers, Poiriers, & autres arbres: & n'y a villageois qui ne le sçache nommer Oxo: car ils font de tresforte gluz de sa graine. Les champs labourables de ce pays, & principalement ceux qui sont vers les coustaux, sont grandement gastez d'arbrisfeaux de Paliurus, & de l'arbre de Rhanus: car ils gaignent grand pays en se trainant par la terre labourable.

> Description de plusieurs antiquitez & ruines des villes en Macedoine, & de Philippi, & Philippopoli.

> > Chapitre LVI.

Trica. Tricala. Ruines de Philippi. Peneropolis.

In'y a que deux iournees de Trica ou Tricala, iusques aux ruines de Philippi: qui est pour le present totalle mét ruinee. Il n'y a pas trois iournees entieres de Philippi à Philippopoli, qui aussi est vne grande ville en Macedoine. Mais pource que Macedoine est enclose du fleuve Strimone, les autheurs la mettent en Thrace. Philippopolis auparauant s'appelloit Peneiopolis: mais d'autant que Philippe pere d'Alexandre print plaisir à l'augmenter, il les nomma de son

Philippi.

nom, l'vne Philippi, & l'autre Philippopoli. Philippiestoit, & encor est, situee sur le grand chemin de terre ferme, allant de Rome en Asie, & à Constantinople : ioinct qu'elle n'est guere loing de la mer: mais Philippopoli oft en terre ferme. Le grand chemin allant de Rome à Constantinople, du temps des Romains, estoit de passer la ville nommee Brundusium, & tranerser le canal -de la mer Adriatique, & arriner pour prendre port à la Valonne, ou à Duras: & de là suiuant le grand chemin, passer par Philippi, & aller s'embarquer à la Caualle, & de là passer en Alexandrie de Troye. Nous fusmes deux iours à voir les ruines de Philippi, qui maintenat n'est qu'vn village, ou il n'y a que cinq ou six maisons, basties hors le circuit des murailles, pres de l'eau. Philippi est en mélme situation, & basti de mesme saçon qu'est Philippopoli. Car Philippi encein & contient vne grande plaine, & vne partie de la prochaine montagne, iusques à la sommité, ou la muraille comprend vn chasteau bien fait, qui est dessus la montagne: & a des cifternes qui sont encores entieres. Les murailles de Philippi sont quasi totalement ruinces, faites de brique & de ciment, & en quelques endroicts de pierre de taille, mais sans aucuns fossez, ne douues. C'est la ville dont Galien a parlé: lequel s'estant party de Troye pour aller à Rome (mais Troie en ce temps là s'ap-troie aires pelloit Alexandrie) passa par le chemin qu'auons dit : Car apres no Alexanqu'il eut esté en Lemnos, il luy convient passer par la ville de Phi-dre. lippi, qui est situec en plaine du costé de leuant, ayant la montagne du costé d'Occident, qui luy sert de forteresse. La plaine est si humide, qu'elle semble estre quasi vn marets, ou les Guimanues iaunes Cytiportent la fleur iaune, comme font celles que Theophraste dict fue. croistre pres Athenes au lac Orchomenus. L'herbe de Cytisus est moult frequente par les prairies de Thrace & Macedoine, de laquelle nous n'auons n'en France n'en Italie. Il n'y a lieu ou l'on puisse voir de plus grands sepulchres de pierres de marbre par les champs, qu'à Philippi, qui ont esté prinses en la montagne, qui est enfermec es murailles dedans le circuir de la ville: car elles sont massiues de pur masbre blanc. L'on voit encor maintenant plusieurs escrits restez des gestes des Romains, entaillez en lettres Latines sur le matbre en plusieurs endroits de la motagne. L'isle de Tassos n'est qu'à demie iournee de là, de laquelle l'on pre-Thassos. noit le plus blanc & le plus beau marbre de tout le monde: & croyons que ces beaux tobeaux de marbre qui sont par les chaps sur le grad chemin, eussent esté apportez de Tassos. Entre tous les-

OBSERVEES PAR P. BELON.

```
en Grec, mais partie corrompu de lettres Seruiennes, lequel l'on
          ne peut bonnement lire. Et comme les sepulchres estoyent d'v-
          ne seule pierre creusee, logue de deux toises, & demie toise de lar-
          ge,& de la hauteur d'vne homme : aussi auoyent ils leur couuer-
          cle par dessus tout d'une piece. L'excellence & la grandeur de la
          ville se peut comprendre par le grand nombre des sepulchres: car
          anciennement les riches Grecs estoyét mis en sepulture en tom-
          beaux de marbre hors en la campagne, à fin que les habitans des
          villes fussent exempts de la mauuaise odeur des corps: d'autant
          qu'ils n'auoyent accoustumé de brusser les corps en Grece, ou de
          les couurir de terre comme en Italie, comme nous faisons main-
denierrer les tenant. Et pour ne parler de si loing, les Italiens ont maintenant
morts en
         autre coustume d'enterrer les corps, disserente à la nostre: car ils
Italie -
          font des cauernes voutees en plusieurs endroicts des Eglises, les-
          quelles n'ont sinon vn pertuis par le dessus fait comme de la bou-
          che d'vn puis, qu'ils ferment d'vne seule pierre ronde, à laquelle
          tient vn anneau de fer, par lequel on leue la pierre quand il est
          besoing. Et quand on apporte vn corps, ils le laissent couler leas,
          sans le couurir de terre: puis bouchent ledit pertuis auec sa pier-
          re,qu'ils plastrent tout à l'entour. Il y a vn village en la plaine, à
          vn quart de lieue de Philippi, nommé Bolisce, ou vismes vne gra-
          de pierre de marbre, ayant ses mots: Neuix musain testamento: qu'ils
Bolisce.
          font seruir d'auge à vn puis. Bié peu au delà de Philippi, suyuất le
          grand chemin il y a vne grande pierre quarree toute droicte, co-
          me le bout d'vn obelisque, escrite de lettres Latines, qui est le se-
         pulchre de C. Vibius Cor. Quartus. Les habitas du pays en font-
          vne fable entr'eux, estimans que c'est la mangeoire de la iument
Mangeoire
         d'Alexandre le grand. Mais par la iument faut entendre Buce-
Alexadre, phalus. Ils nous menerent le voir par grande specialité. Elle est
          moult grosse & haute, droicte & creuse par le bout d'en haut. La
Caualle
         ville de la Canalle est là tout ioignant, qui fut nommee du nom
          du cheual d'Alexandre : de laquelle nous parlerons cy apres. Les
         ruines de Philippi monstrét aussi grande admiration que de nul-
Amphitea=
         le autre ville. Mais nous attribuons cela à la commodité des pier-
tre de Phi-
         res, veu mesmement que la veine du marbre est enfermee dedans
         la ville. Il y a vn tresbeau ampitheatre esseué depuis terre iusques
```

PREMIER LIVRE DES SINGVIA.

Sepulcres des quels celuy qui est demeuré le plus entier, est du medecin d'Ase-Tures. xandre, ou encor pour le jourd'huy l'on voit son epitaphe escritOBSERVEES PAR P. BELON.

à la sommité, qui encor est resté tout entier insques à maintenat: Diners theus & dureroit long temps si les Turcs n'enleuoyent les degrez qui tres. font taillez de marbre. Il n'est pas en forme ouale, comme est le theatre d'Otricholi, ou bien celuy de Rome, mais en rondeur, comme à Nimes, ou à Veronne: caril n'est pas fermé de toutes parts. Le lieu par lequel l'on y entre, regarde le midy, qui depuis la sommité jusques en terre est tout ouvert à claire veue. Il sut fait en lieu fort commode: Car il est engraué en plusieurs lieux en la montagne, fait de marbre par degrez. La chose plus antique remple de qui a resté debout en Philippi, sont quatre gros pilliers d'enorme Diums Claus grosseur & hauteur, qui sont des reliques du temple de Dinus dim. Claudius: ou il y a encor infinies statues & grosses colomnes de marbre entaillees à la Dorique & Ionique, de merueilleuse structure,& de grand artifice. Ayans trouué vn Caloiere de la montagne nommee Castagna, nous partismes de Philippi pour voir Platanes. les monasteres qui sont sur ladite montagne, desquels y en a quafoussers tre en nombre. Les arbres qui crosssent en icelle, sont Platanes,
Andrach-Fousteaux, Arbousiers, Andrachnes, Chesnes verds, Aria, Ala-nes. ternus, Sapins, & Pins sauuages, Esculus. L'arbre que les Mace-Aria. doniens nommerent anciennement Cornailler femelle, que les Alasernus. François pour le jourd'huy à l'imitation des Latins ont nommé sanguins. des Sanguins, ne croissent gueres moindres en ceste montagne là, que sont noz grands Cornaillers masles.

Description de la ville de Bucephala , qui s'appelloit auparauant Chalastrea,maintenant la Caualle. Chapitre LVII.

Pres qu'eusmes cheminé par ladite montagne l'espace de deux iours, arrivasmes en vn iour & demy à la ville de la Caualle, qui anciennement, auant qu'Alexandre Chalastrea. l'eust nommee Bucephala, auoit nom Chalastrea, & ne fallut pas que retournassions à Philippi: mais laissassimes le chemin sur main gauche. La Caualle est vne ville qui fur ainsi appellee du cheual d'Alexandre nommé Bucephalus. Plusieurs lisants Bucephalus les escrits de Pline, se sont mis en doute, à sçauoir en quel pays Fleure Inest edifice Bucephala. Car quand il descrit le fleuve Indus, il dit

que la ville de Bucephala estoit le chef de trois villes que les Azeniens habitoyent, qui fut ainfi nommee pource que le cheual.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. d'Alexandre y auoit esté mis en sepulture. Mais ledit Pline escriuant de Grece, à la fin du chapitre parlant d'Achaie dit Bucephalus estre vn port, lequel il conioin et auec Anthedon. Et Mela escriuant de Grece, & principalement de Macedoine, met Anthedon: & peu apres mettant les sines & les promontoires du Peloponese, il nomme le sine dit Bucephalon de la partie d'Orient: & par son direil est tout manifeste que Bucephalon estoit vn promontoire ou vn sine. Il faut entendre que Bucephala de Grece est vne ville sur vne butte auancee en la mer, qui n'est qu'à deux lieues loing de Philippi, & est maintenant vne tresbelle habitation: & n'y a pas long temps qu'elle estoit deserte, & toute ruinec. Mais depuis que les Turcs retournerent de la guerre de Hongrie, & qu'ils amenerent tous les Iuifs qu'ils trouuerent dedans Bude, Bude. Pest, & Albaregal, ou Albereal, & qu'ils les eurent enuoyez ha-Peft. Albe real. biter à la Caualle, à Tricala ou Trica, & à Ceres, ou Cranon, elle a Cranon. tousiours depuis esté habitee: & maintenant il y a plus de cinq Ceres. cens Iuifs auec les Grecs & les Turcs. La situation de la ville est quasi telle qu'est celle de la ville de Lemnos : car elle est ainsi enclose d'eau de la mer de toutes parts, excepté la partie de derriere, qui est fort estroicte. Il y a vn grand port, mais au demeurant mal seur: qui est cause que quand les Galiottes ou freguates y seiournent, on les tire en terre: & aussi les fustes & barques: car le port n'est pas bien defendu de tous vents: combien qu'à vn besoing elles y peuuent endurer la tempeste, mais non sans estre travailcisternes an= lees. Il y a encor moult grande quantité de cisternes dedans le circuit de la ville, qui sont toutes entieres : qui nous faisoyent ziques. Helenico souvenir d'une autre ruine ancienne de Crete nommee Helenico Castro. paillo castro, qui est en la motagne vn peu au delà de Quissamus. Quiffamus. Ces cifternes antiques sont faites de si fort cimét, qu'elles ne prédront non plus fin, que fera vne pierre de marbre dur. La Caual-

le est l'une des cless de Macedoine, tout ainsi que Philippe appel-

loit la Magnesse vne clef de la Grece.

Que les murailles qui durent encore de present, sur le mont, Emus , monstrent la separation des forces de Macedoine 👉 de Thrace.

> Chapitre LVIII.

Ly auoit autresfois vn mur de forteresse au dessus de la Caualle, qui encor est demeuré en son entier, quasi d'vn quart de lieue de longueur, situé sur le plus haut faiste de la prochaine montagne: & n'y a rien plus vray qu'il separoit les limites de Thrace d'auec Macedoine: mais entendez des forces & puissance des Royaumes. Car les Cosmo-Mur de forzgraphes ont expressement exclos les villes de Philippi & Philip- teresse des popoli hors Macedoine: qui toutesfois estoyent les villes capi- Macedoniestales du territoire des Macedoniens, & toutesfois sont deçà le Strimone. fleuue de Strimone. Ce mur qui enclost le passage au dessus de la Caualle, est vouté, & a deux conduicts par dedans quasi semblables au mur, qui se réd depuis sainct Pierre de Rome iusqu'au-Chasteau sain & Ange, fait en maniere de galerie. Au bout de cemur sur le haut de la mótagne, y a vne grossetour, qui estoit pour faire sorce contre le costé de Thrace. Un'y a pas log temps qu'Abrahin Bacha restaura vn conduit d'eau, qui auoit esté autresfois fait par les Roys de Macedoine, dont le courant de la fontaine est conduict de plus de trois lieues de là iusques en la ville de la Caualle, & vient d'une haute montagne, tousiours suyuant la coste. par le conduict, iusques à tant qu'elle trouue vne vallee: & à fin. de la faire passer, il a fallu luy faire de grandes arches hautes à l'equipollent, pour la rendre de la montagne en la ville, en sorte que les arches dudit conduit ont plus de trente toises en hauteur: & pour la grande commodité des eaux de ceste fontaine, la ville qui estoit deshabitee, a esté rendue fort peuplee. L'isle de Port des gale Tassos qui estoit anciennement le port des Galleres d'Alexan-leres drie, n'estoit qu'à deux lieues de la Caualle. Ledit Bacha feit aussi xandrie. enfermer la ville de neufues murailles, ou trouuasmes de l'escri- Tassos. ture Latine dessus des pierres, qu'on y auoit autressois escrite au remps que les Romains dominoyent sur la Grece: laquelle auons retiree, ainsi que s'ensuit.

Rij

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. P. Hostilius.P.S.L. Philadelphus petram inferiorem excidit, titulum fecitzubi nomina cultor scripsit & sculpsit. Sac. Vrbano. S.P.

Toutes lesquelles lettres estoyent en la base d'vne grosse mu-

raille.

Qu'il n'y a aucunes hosteleries en Turquie , mais qu' on trouue des Chapitre LIX. hospitaux à se loger.

Iln'y a au= eunes hoste= leries en Tur-Mosquee.

Oulant donner à entendre qu'il n'y a point d'hostele-ries en Turquie, parlerons d'vn grand edifice qu' Abra-hin Bacha feit edifier à la Caualle, que les Turcs de nom propre appellent yn Carbachara. Il feit aussi vne Carbachara. Mosquee ioignat son hospital, pour nourrir & loger tous passans.

Et nous seulement estans trois de compagnie, auec noz montures, y auons esté nourris trois iours, sans qu'ils s'en soyent nullement fachez, & sans qu'il nous aitrien cousté. Nous auons à parler souuent de ce nom de Catbachara: parquoy conuient prendre cestuicy pour exemple des autres. Nous ne pouuons se nommer autrement en François, sinon vn Carbachara: & pour le sçauoir donner à entendre, il faut supposer premierement qu'il n'y a point d'hosteleries és pays ou domine le Turc, ne de lieux pour se Logis publi- loger, sinon dedans celles maisons publiques, appellees Carba-

quie.

des Turcs.

chara, qui ont esté faites en diuerses manieres: mais celle maniere qui est la plus commune, est, que les grands seigneurs qui sont deuenus riches en la maison du Turc, ou bien en quelque autre Fondations sorte que ce soit, ayans voulu faire quelque bonne œuure en ce mode, & pensans icelle estre profitable à leur salut, font faire tels edifices par charité: car ils ne cognoissent parents qu'ils ayent ausquels ils vueillent faire aucun bien. Nous en dirons la raison ailleurs. Pésans doc faire vn souverain bié par tels ouvrages, font faire plusieurs belles reparations au bien public, comme quelque beau pont, ou quelque beau Carbachara: & tout ioignant le Carbachara, quelque belle Mosquee, & ioignant la Mosquee, font quelque beau baing. Et pour maintenir tous officiers à faire le seruice qu'il faut leans, tant à la Mosquee qu'au Carbachara, ils donent des rentes pour fournir aux frais & despens, comme à payer le bois qu'on y brusse, payer des prestres qui sont ordonnez pour faire les prieres, & dire le seruice : aussi payer l'huile & la cire qui

OBSERVEES PAR P. BELON. est brussees Mosquees, & autres choses necessaires pour les cuifines, & pour ceux qui acoustrent à manger aux passans. Quant à ceux qui viennent loger au Carbachara, il faut necessairement qu'ilz portent leurs vtenfiles auec eux, comme lodiers ou esclauines, ou estramats pour dormir, linges, & autres besongnes: Car on ne baille autre chose au Carbachara, sinon vne petite chambre vuide: & faut qu'vn chacun se serue de ce qu'il aura apporté. A l'arriuee vn chacun desploye ses hardes: & s'il a affaire d'eau, il luy conuiendra en aller querir au mesme vaisseau qu'il aura porté. Et quand le potage du Carbachara ou hospital sera cuit, il faut porter son escuelle, qui en veut auoir. Lon y donne aussi de la chair & du pin. Er pource que les Turcs nomment leurs potages Potages des par nom propre, nous auons bien voulu specifier quelle chose ils Tures. baillent aux passans par aumosnes. Nul ne vient là qui soit refu-Trachana. sé, soit Iuif, Chrestien, Idolatre, ou Turc. Sur tout baillent libera-Bobourt. lement du porage fait de Trachana, ou de Bohourt, ou de Afcos, Afcos. ou de Ris. Les habitans de l'isle de Metelin sçauent accoustrer du fourment, & le composer auec du laict aigre. Premierement ils boullent ledit fourment: en apres ils le reseichent au Soleil, & en font une compositio, qui de nom propre est appellee Bohourt. Ce Bohourt est transporté de Metelin, & enuoyé par toute Tur- Bohourt. quie:dont ils se seruent grandement en potages. Ils font encore vne autre sorte de drogue de sourment audit Metelin, qu'ils noment Trachana, laqu'elle n'est moins requise que la premiere. Trachana. C'est, à nostre aduis, celle qu'on appelloit anciennement en Grece & Italie, Maza. L'vsage de ces deux dictes drogues Bohourt, MaZa. & Trachana, est si grand par toute Turquie, qu'il ne se peut dire plus. Car ils ne font bon repas qu'ils n'en facent cuire en leurs potages. Ils ont le Ris en si grand vsage, qu'ils en deschargent pour le moins six nauires, par chacun an, au port de Constantinople, qui leur viennent d'Egypte. Ils ont aussi vne espece de legume, en moult grand vsage qu'on leur apporte d'Egypte par mer, que les Grecs appellent Afcos, du nom corrompu de Aphace. Ils en Afcos. font prouision de saison, pour en departir indifferemment. La Aphace. façon de faire leur cuisine est moult disferente à la nostre : car façon de faire leur cuitine est mouit dinerente a la notte e car cuifiniers de quand la chair est cuicte, ils la tirent hors du pot : & puis mettent Turquie. dedans ce dequoy ils veulent pour espoissir le bouillon. Et pour-veneilles ce qu'ils en font quantité, aussi ils le messent auec vne longue-des Tures.

pale de bois. Ils n'ont point de tables pour manger dessus. Parquoy s'assent à plat de terre, & là desployent vne ronde piece de cuyr pour se seruir de nappe, qu'ils tiennent lacee comme vne bourse. Il n'y a aucun en Turquie, quelque grand seigneur qu'il soit, qui ne veule bien porter son cousteau à sa ceinture. Chacun porte sa cueillier : ce leur est moyen de ne s'engresser guere les doigts. Car aussi n'ont ils l'vsage de serviettes. V ray est que generalement tous portent des grands mouchoirs qu'ils font seruir à se torcher les doigts. Nul Turc quel qu'il soit, n'a honte de se loger dedans telle maniere d'ospital, ne de prendre l'aumosne en la sorte qu'auons dit. Car c'est la façon de faire du pays. L'estranger n'aura pas moins que le plus grand personnage. Ce qu'en auons escrit, soit seulement entendu des lieux ou sont sondees telles aumosnes, comme est à Bucephala. Le susdit Bacha feit telle reparation à la Caualle, qu'en outre ce qu'il feit mener l'eau de la fontaine insques au plus haut de la ville par dessus les arches basties à grands fraiz, aussi l'ennoya à sa Mosquee, & à son baing, & par toutes les places de la ville. Il y feit aussi transporter trois sepulchres de pierre de marbre, qui estoyent à vn quart de lieue de là, en vn champ, lesquels il feir mettre dessous les fontaines, pour seruir de bassins à abreuuer les cheuaux des passans, Ces quatre sepulchres sont escrits ainsi comme sensuit: P. E. Asper, Atriarius Montanus, Equo publico honoratus, item ornamentis decurionatus, & iniuralicis pontifex, flaman dini Claudi Philippis. Ann. XXIII. Hic S. E. L'autre sepulchre est de la mesme mesure du susdict, ayant telles parolles : Cornelis Pefil. Asprilia sac. diua Aug. Ann. XXXV. H. S. E. Le tiers sepulchre est ainsi escrit: Cornelia longa Asprilia. mater, Ann. Lx. H.S.E. Ils sont chacun d'ynze pieds de log, cinq de haur, & six de large. Quelquesois les semmes Turques, qui ont quel que peu de bien, font faire de telles reparations & edifices, & donnent par testament ce qu'elles ont aux soldats de guer-Esuse opinio re, à fin qu'ils s'efforcent mieux à combatre contre les Chresties: des semmes car elles ont ceste fause opinion, que c'est le moyen pour sauuer leur ame par la mort des Chrestiens tuez de la main de ceux à qui elles ont laissé telles aumosnes. Faisans vn medicament à vn Sple-

netique à la Canalle, trouvasmes la maniere de faire ce que les anciens appelloyent Elaterium, tel qu'on le faisoit le temps passé, sçauoir est, legier & blanc, & deselle nature qu'il brusse aa feu.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA

des femmes

des Turcs.

OBSERVEES PAR P. BELON.

comme la gresse. Nous croyons que de nostre temps n'y a personne qui se puisse vanter d'en auoir veu vendre de tel. Nous en dirons d'auantage ailleurs en autre langage, quand descrirons les plantes en particulier.

Du grand chemin de la Caualle à Constantinople. Chapitre LX.

Renans le chemin de Bucephala à Costantinople,

frouuasmes encor d'autres murailles semblables à celles de dessus le mont de la Caualle, qui estoyent de la Gaualle, qui estoyent de la montagne d'Emus, qui sont à deux lieues de la Caualle, fermees contre la coste de Thrace, tenans le passage de Macedoine, bouché par dessus le mont. Et de là descendismes en vne campagne de grande estendue, fort pres du riuage de la mer, ayans l'isse de Tassos à dextre, Mont Emus. & les hautes montagnes d'Emus nous demeuroyent à senestre, lesquelles nous auiõs desia trauersees, sans y auoir iamais veu aucun Cypres. Nous passasses vne riuiere que les Grecs appellent en leur vulgaire Mestro: les Turcs la nomment Charasou, qui est Mestro. à dire fleuue noir. Son appellation couiendroit bien auec le fleu- Charason. ue Melas, qui donna nom à vne plage, qui s'appelle Melanicus sinus: mais ce n'est pas luy. Nous en parlerons cy apres. Car ce pre-Melas. sent fleuve est le fleuve Nesus, qui descend du mont Emus, comme aussi fait le sleuue de Strimone: & aussi que le mont Emusest Nejas. comme vn mur de forteresse entre Thrace & Macedoine, tellement que l'une des extremitez du mont est entre le sleuue Strimone, & le fleuue Nesus. La riviere de Nesus est fort lente, & Nesus. toutesfois elle meine beaucoup de grauois, & est peu moindre que la riuiere de Strimone: & va droictement se rendre dessus l'if-Strimone le de Thassos, sçauoir est plus pres du bout que regarde Samothrace, que de la corne qui regarde le mont Athos. La riniere de Strimone, de lagile nous auos parlé, se red en la mer entre le mot Athos & l'ille de Tassos, de laquelte la mer a prins le nó, qui s'appelle le Strimonicus sinus. Le pont qui est sur la riviere Nesus, est de bois, come est celuy qui est sur la riviere de Strimone: mais il n'est pas si log Nous trouuasmes des pasteurs au bout du pot, qui Moutons ro-faisoyet rostis des moutos entiers, excepté la teste, pour védre aux. fis tous en-passage les que les ils auxièrembrochez de de control de Soule tiers. passans: lesquels ils auoiét embrochez dedás des perches de Saule:

mais ils auoyent vuidé les tripes, & auoyent recousu se ventre. Nul ne pourroit croire qu'vne si grosse masse de chair se peust cuire en rostissant, qui ne l'auroit veu. Toutesfois ce n'est pas chose sinouuelle aux Turcs: Car quand ils circoncisent quelque en-Circoncision fantau pays d'Anatolie, duquel les parens sont un peu plus rides enfans ches, ils mettent rostir vn bœuf tout entier, embroché en quel-Tures. que gros cheuron, & mettent vn mouton tout entier dedans le Bœuf rosti bœuf, & dedans le ventre dudict mouton vne poulle, & dedans tout entier. le ventre de la poulle vn œuf. Puis quand ils ont recousu le ventre du bœuf, ils le font rostir à grand seu, tellement que toutes les susdictes viandes de dedas le bœuf se peuuet cuyre iusqu'à l'œuf. Toutes les chairs ainsi cuictes sont mangees par les pares de l'enfant circoncis, en failant vn festin. Ces pasteurs qu'auos dit, trenchent le mouton par pieces quand il est cuiet, & le vendent en detail aux passans. Nous campasmes dessous des Saules au bout du pont pour reposer noz motures, & achetasmes de ceste chair, que nous iugeasmes plus sauoureuse que si elle eust esté cuicte par pieces. Tantost apres auoir disné, nous reprismes nostre chemin & filmes vne affez bonne iournee. Car nous vinfmes loger iusques à la ville de Bouron, qui encor retient son nom ancien. Bouron. Elle est situee aupres du lac qu'on appelloit Bistonicus lacus. Nostre chemin fut par une plaine prairie mouit herbeuse, cou-Cytifus. uerte de Cytisus, Halimus, & Rhamnus, lequel toutesfois n'est Rhamnus. pas le Groiselier. Quant au Halimus, combien que sa nature soit Groiselier. Halimus. de s'esseuer en arbrisseau fort ramu sans espines, comme en Crete, toutesfois il s'espand par terre en ceste prairie à la mode des Capriers espineux. Nous trouuions de l'herbe de Scordion tout Capriers ef= ioignant la visse de Bouró, laquelle pour estre situee en vne granpineux. de plaine humide ioignant vn lac d'eau salee, peut estre comparee en gradeur à Aigues mortes. Le lac de Bouron ou Bistonius, Bistonius est de grand reuenu au pays. Caril y a de fort bonnes pescheries. Lacus. La mer en cest endroiet là ne croist ne diminue iamais, non plus que fait la met de Pont, & du Propontide, & del'Hellespont, comme aussi vne grande partie de la mer Egee. Ils y peschent moult grande quantité de petits poissons semblables aux Ables, Ables. que les Grecs de Bouron nomment Lilinga, & à Constantinople Licorini. C'est celuy que Galien a nommé Lentiscus, les Pari-Licorini. siens vne Vandoise, & aux autres pays vn Datt. Ils les accoustrét Zanduifes.

PREMIER LIVRE DES SINCVLA.

comme nous faisons les harengs. Carapres qu'ils les ont vn peu salé, puis fait sumer, ils les deseichent, & enuoyent à chartees & batelees en plusieurs lieux de Grece, & iusques en Italie mesme. Ils les preparent de mesme façon comme ceux de la Boiane scou font les Scourances. Nous ne trouvons differéce entre les Scourances d'Albanie, & Licorini, sinon qu'ils sont plus petis. La plus grande partie de Bouron sont pescheurs. Carayans la commodité du susdict lac si frequent en poisson, ils s'addonnent volontiers à en prendre. Les Asparages de Grece, qu'ils appellent Corruda, Asparages ont la fueille picquante: mais les cultiuez des iardins, ont la fueil. le mousse, trouuans la terre de ceste capagne tant à leur gré, qu'ils y sont si frequens, qu'on ne la voit verdoyer d'autre chose. Nous trouuasmes une petite bourgade nommee Commercine, qui est comercine. à demie iournee de Bourō, ou il y auoit de toutes fortes de viandes que nous volusmes acheter. Il y a les ruines d'un petit chastelet, dedans lequel est l'Eglise des Grees Chrestiens: car le village est habité des Grecs, & peu de Turcs.

D'une tresancienne place en Thrace nommee Cypsella: auec la maniere de faire l'Alun. Chapitre. LX 1.

> Pres que nous eufmes demeuré campez quelque cípace de temps ioignant la ville de Commercine Copfella Miz-fous les arbres d'Esculus & Aria, nous reprismes la mere d'Alancampagne, ayans les montagnes à main gauche:& arriuaimes à vn autre village nommé Cypsella:

Nous voulions expressement passer par Cypsella, à fin de voir faire l'Alun de glaz, pour l'obseruer: & nous y tinsmes trois iours & demi au lieu de sa miniere. Quelque part que l'Alun se face on le fair presque tousiours à veine descouuerte, sçauoir est que la miniere n'est guere profonde: si est-ce qu'à Cypsella il ya des chaphlare endroitsou la pierre est tiree de la profondeur de fix toises. Ce village de Cypsella est en Thrace, vulgairement nommé partie en Grec, partie en Turc, Chapfylar. La plus grande partie des habitans sont Turcs, peu y en a qui soyent Grees. Hy a bien quelques Iuifs, desquels l'vn tenoit l'arrentemet du reuenu de l'Alun: chez lequel nous logeasmes pour mieux entendre la verité de la maniere de le faire: & trouussmes que l'Alun qu'on fait en Italieà Tolfa

PREMIER LIVRE DES SINGVIA. Tolfa au territoire du Pape, conuient auec celuy de Chapfylar,

Ciuita Veche, comme auons peu voir venans de Ciuita Veche, allans à Rome au temps de la creation du Pape Iule troisiesme nous destournas quelque peu du grand chemin pour passer par la Tolse. L'Alun qu'ils font à Chapsylar, est parfait & assiné au lieu mesme dont la pierre est tiree de la miniere, & est par ce moyen de moindre despense que n'est celuy qu'on fait à Tolse, qu'il faut porter de sa vei. ne par charretes insques au lieu ou lon le cuict. Et combien que l'Alun ne soit espoissi que de lexiue de la cendre faite de la pierre de la mine, laquelle il faut premierement brusser: toutesfois il

n'est pas permis à chacun qui veut en faire: mais seulement à celuy qui a prins le tribut du reuenu de sa mine. La premiere est prinse iustement és racines de la montagne, que croyons estre le mont Serrion. Ledict village de Cypsella est à costé du grad che-

min qui va de Duras à Constantinople, situé au lieu ou lon com-Cuisson de la mence à monter pour gagner le dessus de la montagne. On laisse les mines quelque peu à senestre. La pierre est tirce de sa mine

auec tresgrande difficulté: & pour autant qu'elle est tant dure, ils la rompent à grands coups de marteau, & de ciseau: puis font cuire, come qui en voudroit faire de la chaux ou du plastre. Et d'autant que le bois est à commandement, & qu'il ne faut porter la pierre plus loing que la mine, les ouuriers la font au mesme endroict dont ils ont tité la mine:parquoy iceux ouuriers prennent

à le faire en tasche: Car chacun a sa petite logette ou maisonnette, dedans laquelle sont trois ou quatre auges de bois dedans terre, esquelles on verse la lexiue iusques à ce que l'Alun soit glacé,

& reduid en roche tel que nous le voyons. La pierre dont est fait l'Alun, au commencemer est massonnee en voute, & slamboyce de feu legier, comme qui cuiroit du plastre : car si elle estoit par trop cuicte, la substance de l'Alun qu'elle contient, s'euaporeroit

par la force du feu: mais demeurant ainsi dure, & mise à la pluye deux ou trois mois, se rend de soymesme en poudre. Car tout ainsi que la Margue, ou Marne, de laquelle les chaps sont engressez, non incontinent, & du commencement que sa glebe est fres-

chement riree de sa perriere, est attendrie & comminuee en poudre, mais demeurant quelque espace de temps à l'air, se dissout peu à peu, tant aux rousces de la nuict, qu'aux pluyes de iour, & gelees d'hyuer, tellement qu'à la fin elle se rend fondue par la

Marque. Marne.

pierre d'A=

lun.

OBSERVEES PAR P. BELON.

fongueur de temps, se messant auec la terre, suppliant au defaut de fumier: tout ainsi ceste pierre dure seulement rostie de legiere Hamme, reste en son entier, comme si le feu ne luy auoit point fait de mutation, & ayant demeuré quelques iours sous le ciel, est si fort attendrie des rousees de la nuich, & pluyes de iour, que peu de temps apres est toute connertie en cendre. Les pierres de la miniere d'Alun n'ayans point esté rosties, mises en massonneries, Pierres de la & ouurages de murs, sont permanentes, comme sont les autres mine d'alu. pierres. Apres que la susdicte pierre est redigee en cendre, soit par la pluye naturelle, ou par celle qu'on luy à fait, par art, est à la parfin cuicte auce de l'eau dont lon fait de la lexiue, laquelle est mise en des auges quarrees, ou en des pots de terre ou de bois, & là fe congele en dix ou douze iours. Telle est la façon qu'ils tiennene à Chapsylar en faisant l'Alun : lequel apporté en Italie est surnomé Alun de Metelin. Mais pource qu'il y en a du rouge & du blanc, nous ofons bien dire que la mine de l'Alun blanc peut auf-Alun de fi faire le rouge. Car la couleur ne gist qu'en la façon de le faire, selon que la cédre aura esté bien ou mal traictee. L'Alun fait vne escume que plusieurs ouuriers des minieres d'Alun gardent, dont ils font une peinture rouge, qui de nom François est nommée terre de Macharon : laquelle toutefois n'est point gardee à Cha-Alunrouge. psylar. C'est ce qui fait qu'on voit les vallees rougir de telle escu-Terre de Mas me, que les torrens ont emporté auec l'eau de la pluye-

Du grand chemin passant, qu'on faisoit anciennement, venant de Romo à Constantinople. Chapitre LXII.



Ontinuans nostre chemin vers Constantinople, & commençans à monter la motagne, estans desia quelque peu motez, regardas derriere nous, nous veoyos bien à clair le chemin que nous auons fait depuis le Lacus.

lac Bistonius, qui maintenant est appellé Bouron, duquel Ari-Bouron store, au huitiesme liure des animaux, treziesme chapitre, a parlé en ceste maniere. Quinetiam maritimis Lacubus genera plura piscium marinorum gigni apertumest, og in Bistonidi Lacu plurima genere babenzur. Nous veoyons le village de Commercine, qui est iituéen une tresgrande plaine. Le chemin de ceste plaine estoit le droict grad comercines. chemin ancien, pour aller de Rome à Constantinople, & estoit

paué de moult grosses pierres taillees à l'antique: Car venans de Bouron à Commercine, & puis de Commercine à Chapsilar, attendu que c'estoit vn chemin disficile de terre grasse, les Grand che= min de Romains le firent pauer, & encor pour le jourd'huy reste en à Constantis son entier. Nous pouvons prouver par cela que les Romains mople. anciennement faisoyent ce chemin en venant de Rome passant en Asie, & aussi que l'ouurage de ce paué monstre qu'il n'est pas d'un petit compagnon: Car on voit la terre pauce tout droict. Et pour aller chercher les addresses, on laisse maintenant le paué à dextre, l'autre fois à senestre : & en quelques endroicts il entre és bois taillis: & y a des grads arbres entre les pier-Serrium. res du paué, qui sont surcreuz depuis ce remps là. Nous montasmes ladicte montagne Serrium, qui est moult difficile en beaucoup d'endroicts. En laquelle lon voit que le rocher a esté taillé en plusieurs lieux à la poincte du ciseau, & autres ferremens qui Logitude de n'a csté fait sans grande despence. Cet ouurage nous fait penser que legrand chemin de Rome allant à Constantinople, estoit grandement frequenté. Et aussi que Pline escriuant les longitudes de la Grece, les prend toussours à Dirrachium, qui est vne ville aupres de la Vallonne, maintenant nommee Duras: sçauoir est au port ou venoient descendre en Grece, ceux qui s'estoient partis d'Italie, apres qu'ilz auoyent passé le Canal de la mer Adriatique: disant que de Constantinople à Duras, il y a de compte fait fept cens & vnze mille. Et veut que soit la longitude du Propontide à la mer Adriatique. Nous arrivasmes en vn village habité des Grecs sur la summité du mont, ou il fallut prédre deux hommes de pied pour nous guider, pour plus grande seureté, par la Sariette montagne: en laquelle il y a grande quantité de celle herbe mal d'hyuer. nommee en François Sariette d'hyuer, que nous trouuions naif-Amphiteas sante abondamment par les rochers: laquelle auions dessa veue tre de Philips en Crete, & peu de jours au parauant dedans l'Amphitheatre de Philippi: & depuis la trouuasmes dessus les montagnes de Spole-Spolete. teen Italie, en la marche d'Ancone. Mais pource qu'on la trouue Ancone. desia commune en noz iardins, nous dirons son nom ancien, tel Tragoriga= que l'auons aprins des habitans de Crete, & de l'isle Cytharee, qui nous l'ont vulgairement nommee Tragarigani: qui vaut autant à dire comme Tragoriganum.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

De la riuiere nommee Marissa, anciennement Hebrus : & des pil-Chapitre LXIII. leries des Tures.

Ln'y apoint de pont sur la riviere Marissa: parquoy il Marissa. la faut passer par bateau. La coustume du pays est que vn homme & sa monture ne payent qu'vn aspre pour passage: toutesfois nous n'en susmes pas quittes pour

quinze pour nous & nostre guide : car l'auarice des Turcs est tel- Grandes le, que quand ils se trouvent un peu aduantagez sur les estragers, mageries des ils pillent tout ce qu'ils peuvent: & bon gré ou mal gré faut que Tures. la personne paye ce qu'ils veulent auoir. Car les mangeries y sont telles, qu'ils ne pardonneroyent pas à leur pere, quad ils ont quelque petite occasion de prendre. A l'opposite du port, à la distance d'yn quart de lieue nous laissafmes vne belle petite villette, qui s'appelle Vire, affiseen fort beau pays au pendant d'vn coustau, vire qui est fermee de murs antiques. Ceste riviere au iourd'huy ap-Marissa. pellee de tous en vulgaire Marissa, estoit anciennement nommee Hebrus. Les habitans des villages circonuoisins de la riuiere He-Hebrus. brus ont la practique de tirer de grands monceaux de sablon en temps d'esté quand la riuiere est petite, sçachans qu'il y a leans quelque perite quantité de grains d'or: & les recullent affez loing du riuage, à fin que quand elle desgorge, ne les emmeine. Car en or trouté separantl'or, & le lauant d'auec le sablon, ils assemblent des aix auec sablon. trouez pour le lauer auec l'eau de la riuiere: s'ils trouuent que!que petite portion d'or, c'est auec moult grand' peine, despenfe,& longueur de temps: & aussi que sans vif argent ils ne peunet rien faire qui vaille. Les fleuues Strimone & Nesus se rendent en mesme endroict de la mer, l'vn au costé d'embas de l'isse de Tas-strimone. sos, & l'autre au costé d'en haut. Mais Hebrus se va rendre deuat samothrace. l'isle de Samothrace: qui est chose que Plinea dessa notee. La riuiere va si lentement, qu'il semble qu'elle ne se bouge. L'eau en est trouble, toutesfois fort douce, & si froideau cœur d'esté qu'on diroit qu'elle est glacee : & y a beaucoup de Tamarisques par les riuages. Elle se courbe souvent, & se rerourne ainsi que fait la Seine entre Paris & Pontoyse. Il descend tant d'eau des montagnes en hyuer qu'elle en est rauissante, & inonde vne prairie de moult grande estendue, qui a esté nommee Doriscus, en la-

quelle Xerxes nombra fon exercite allant en Grece. Et pour au-Doriscus tant que celle grande prairie est plongee l'hyuer comme vn lieu marelcageux, on n'y bastist nuls villages, mais on y nourrist l'esté grand nombre de cheuaux. Le grand seigneur mesme yen fair: nourrir en temps d'esté plus de mille: & croyons que les particuliers des villages n'y en nourrissent guere moins de cinq cens. La prairie est si nette qu'il ne s'y nourrist Taulpe, Serpet, Souris, Rat, ne Mulot: car l'inondation de l'hyuer les chaffe tous. L'on y voit croistre l'herbe de Cytifus en plusieurs lieux. Les villages qui sont situez au tour des prairies, sont le long des collines: car estant la prairie entournee de toutes parts des collines & montagnes bienarrousces: sone moult propres pour le labourage, & bien accommodees de choses necessaires. Les paysans y sont grandement-Alcions de multipliez. Les orces de la riviere sont en quelques endroi des asfez hauts, ou les Alcions de riuiere, vulgairement nommez Mar-Martinets tinets pescheurs, & aussi les Hirondelles simplement appellees pescheurs Martinets font leurs nids en terre, comme aussi fait l'oiscau no-Merops. mé Merops, ou Apiaster, que les habitans de Crete nomment Melissophu- Melissophago. Ayans eu lieu d'observer lesdits Alcions; trouvasmes qu'ils ne differencen rien de ceux qui sont es riuages de noz fleuues: car leurs nids sont ainsi faits d'arestes & escailles de petits poissons, comme les nostres. Les villageois plus voisins de la riuiere Marissa, font les iardins selon le cours de la riuiere en la susdicte prairie: car ayans grande commodité d'éau, ioin & que c'est moult bonne terre, ils cultiuent des Melons, Copous, Ci-Copous. trouilles, Cougoudes, Cocombres, & autres semblables fruids d'esté. Ils nous ont asseuré que le Colocasse y croist aussi en quelquesendroics: dont ne pouvons rien affermer. Nous commencasmes à trouuer les coustaux, à l'issue de ladicte campagne, & entrer en pays de montagnettes, entre lesquelles observasmes vne espece d'Erable differente à toutes les sortes qu'auions auparauant veues. Ce fut la fixiesme espece entre les differences qu'a-Six effeces uonsremerqué. Elle vient en petit arbrisseau, de la quelle parleros d Erable. ailleurs plus à plain, en descriuant les arbres. Nous trouuasmes Melanicus des baings naturellement chauds en terre ferme à l'opposite de: l'ille d'Imbro : & estions au droict du fleuue nommé Melane, & Melane.

de la plage du mesme nom, qui enferme Galipoli en son cheronefe; dedans lequel est Sestus à l'opposite d'Abydus. Il y a deux

PREMIER EIVRE DES SINGVLA.

campus.

riuiere.

Erable.

OBSERVEES PAR P. BELON. Sources chaudes en ces baings, l'une qui a esté deputee pour les hommes, & l'autre pour les femmes: & comme il ne cousterien à se lauer dedans, tout ainsi n'y a il personne qui les nettoye: aussi font ils moult ords. L'on voit les ruines d'vne ville, & des mu- Macrontirailles de grande estendue, que les autheurs ont nommé Macron-chos. tichos, qui sont ioignant lesdits baings, & enfermoyent le passage contre les ennemis qui endommageoyent la Thrace.

Que plusieurs nations s'en vont hors deleur pays en certain temps de Chap. LXIIII. l'annee, & puis s'en retournent en autre saison.

N continuant nostre campagne, cheminas vers Con-flantinople, trouuions de grands bendes de pauures paysans Albanois, autrement appellez Ergates, qui re- Albanois. cournoyent en leur pays: & venoyent de Turquie, de Ergates. trauailler. Il leur aduient comme aux Lombards & Sauoisiens, qui s'en vont hors de leur pays en certain temps de l'annee, puis s'en retournent en l'autre. Ces pauvres paysans Albanois sortent hors de leur pays en trouppe pour aller viure ailleurs: car leur païs est sterile. Ils vont moissonner les bleds par Turquie en esté pour gaigner de l'argent. Lesquels arrivans es pays fertiles de bleds, comme es plaines de Macedoine, & de Thrace, on bien en Anatolie, sont employez par les Turcs à recueillir les bleds, & en purger le grain. Et apres que la faison est passee, s'en retournent viure auec leurs femmes. Ils ont vne façon de faire en sciant le bled, de plus grande industrie que n'est la Françoise : aussi Jeurs faucilles Faucilles des font quelque peu differentes, pource qu'elles sont plattes, larges, Albanois. & sans dents, & qu'elles sont moins courbees. Ils les tiennent de la main dextre en sciant, ayas vn bois courbé en la main gauche, qui est quelque peu vouté & pointu à l'extremité: dedans lequel il y a trois pertuis pour y ficher trois doigts de la main senestre, sçauoir est le plus petit, le second, & le tiers d'apres. Car ils se referuent le poulce, & l'autre prochain, tous nuds, pour mieux empoigner le bled: & ouurans la main, & empoignans le bled, ils scient beaucoup plus grande poignee. Apres cela ils battent le bled, non pasaux fleaux, comme en nostre pays, mais auec les bœufs, comme par toute Grece: & en ce faisant trainent des aix lardez de pierre de Cassidoine, qui minent la paille, & la rendent de Cassidoifroissee. Et pource qu'auons comparé les susdits Albanois aux ne.

à les voir partir en trouppe, à la maniere des Estourneaux. Les Sauoisiens vont en Italie scier du bois de Pouple, le long du Pau: & des Chesnes verds, c'està dire Ilices par le Friol, comme aussi sont de toutes autres sortes de bois dur par la Foscane & Romaine: Iois de Poumais les Sauoisiens sont en ce contraires aux Albanois, que les Albanois sortet de leur pays au fin cœur de l'esté, puis s'en retour-Sauoisiens. nenten Automne: & les Sauoisiens, au contraire partent en Automne, & retournent au printemps. Car d'autant qu'ils habitent par les montagnes, les neiges les empeschent de rien faire tout Phyuer: & aussi que le bois qu'ils scient l'hyuer en Italie, est dur, ou il faut grandement trauailler, qui est vne besongne qu'ils ne pourroyent pas faire l'esté: & que s'ils demeuroyet en leur pays, ils Sapins. seroyent oyseux tout l'hyuer. Mais en esté retournez en leur pays. Pignets. trouuent des bois de Sapins, Pignets, Meleses, & autres sembla-Meleses. bles bois tendres, qui leur donnent moindre peine à les scier l'esté Lombards. au chaud. Ceux de Lombardie font comme les Albanois & Sauoisiens: Carils se partent par bendes, s'accompagnans en trouppes insques à tant qu'ils soyent hors de leur pays: mais en entrant en Allemagne, France, Flandre, Danemarch, & autres pays plus loingtains, ils se separent, chacun à part soy arrivans au lieu proposé, rammonans les cheminees çà & là l'hyuer. Mais retournas, ils font comme les Cigognes, qui arrivent seul à seul. Voila comment les hommes de diuers pays sont contrainers aller chercher leur vie quelque temps de l'annee en autres regions que la leur. Les Albanois anciennement nommez Epirotes, sont Chresties, & parlent vne langue à part soy différente à la Grecque. Il est bié vray qu'ils suyuent la religion des Grecs: & d'autant qu'ils sont confins de Grece, ils scauent aussi le langage Grec. Et quand ils sont retournez en leur pays, ils viuent tout l'hyuer de l'argent qu'ils ont gaigné l'esté. Ils sont quasi tons nuds pieds, & sont extremement pauures, gens de petite despense, & de grand trauail. Par ce point ils ne faillent iamais à trouver de la besongne tout l'esté aux champs és villages des Turcs: car les Turcs sont pares. feux,& de petit trauail au labourage, lents, tardifs, & qui temporisent grandement en leurs affaires. Suyuans nostre chemin, nous trouuions des pierres de Iaspe de plusieurs couleurs par les cam-

pagnes,& semblablement des pierres de Cassidoine, & mesme-

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. Sauoisiens & Lombards, voulons dire que nous sommes trouuez

OBSERVEES PAR P. BELON. met les murs des maisons des villages en cest endroict sont quelque fois bastis de pierre de Iaspe & de Cassidoine.

Que les arbres nommez Terebinthes , portent une espece de Galles , qui font en grand vsage en Turquie. Chapitre LXV.

Es paysans de Thrace & de Macedoine, sçachans le Calles de grad vsage des Galles du Terebinthe qui croissent par Terebinthes. les collines, les ayans à leur commandement, ne laifof fent perdre l'occasion de gaing qu'ils y pretendent; car ils vont cueillir des pommettes sur la sin de Iuin dessous les fueilles, ou bien au pied du rameau qui porte la semence en grappe, & là trouuent vne petite Galle vague & creuse dedas, de la grosseur d'une noisille: laquelle si on laissoit croistre, deviendroit longue Corne de à la façon d'une petite corne; mais ils la cueillent encor petite, & Terebinthe. la vendent cherement pour teindre les fines soyes en la ville de Bource. Nous continualmes nostre chemin par Thrace: & trouuasmes vne Carauanne, ou compagnies de muletiers venans de Saloniki, qui alloyent à Constantinople; & logeasmes en vn village nommé Aignegic.

Or pour ce que les Grecs ne mangent point les Tortues, non Tortues. plus des terrestres & de mer, que d'eau douce, elles sont si frequézes par les champs de Grece, & principalement de Thrace, qu'on les voit ordinairement par les grands chemins, qui sont fort groffes & grasses. Et n'estoit que les iardiniers les craignent grandement, d'autant qu'elles mangent les herbes qui commencent à profiter, & fur tout appetent les Melons, les Pepons, le Coton, & la Sesame, personne ne les tueroit. Mais quand les iardiniers les trouuent dedans leurs iardins, ils les tuent : puis les empallent à.

quelque haye.

Que les Turcs allans par pays font petite des pense. Chapitre: LXVL.

Eiour ensuyuant continuas nostre chemin, trouuas - Arifologe mes que les champs estoyent moult frequens en Ari-langue. ftologe longue. Nous y trouuions austi de la vraye Explope. Hysiope, de deux especes de Polion, & du Chamæchamedrys.

drys: nous trouuions toutes choses a nous necessaires pour viure

par les villages, comme beurre, œufs, volaille, pain, fourmage, & laictage. Tous les voicturiers & muletiers de la Carauanne se fournirent d'une sorte de lai & aigre, nomé Oxygala, qu'ils portet dedas des sachets de toile pédus aux basts de leurs bestes. Et combien que le dit laict soit grandement humide, toutes sois il restoit enfermé dedans la toille, sans point percer le linge. Les Grecs & Turcs ont coustume de prendre des aux egoussez, & les batre en quelque vaisseau de bois: puis les messer auec de l'Oxygala. C'est vne viande de grand seigneur, tant elle est plaisante à manger: & de laquelle non seulement les voicturiers ont accoustumé manger, mais aussi les plus grands seigneurs de la court du Turc. Et qui ne voudra croire que ce ne soit viande si exquise que disons, l'experience en est facile. C'est vne viande que les Turcs ont en commun vsage, & ont opinion que cela les refraichist en esté, & les rechauffe en hyuer. Nous laissasmes le chemin de Galipoli à main gauche, & prinsmes le chemin vers Rodosto, qui anciennement estoit nommé Perinthus. Nous reposasmes sur iour dessous des Noiers pour refraischir noz montures. Puis reprinsmes le

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

Perinthus.

Que les Turcs sont les gens qui sçauent le mieux charger & descharger bagage en allant par pays, que nuls autres. Chapitre LXVII.

tenir en plus grande seureté: & dormismes là.

chemin: & le soir campasmes en la plaine: & là nous remparasmes des charges des marchandises de la Carauanne, pour nous

Habilleté à charger & à descharger cheuaux.

L nous a semblé bon mettre par escrit vne chose que auons observé chez les Turcs, de laquelle ils sont ouuriers tant en paix qu'en guerre. C'est leur maniere de charger & descharger leurs bagages sur cheuaux, chameaux, ou mulets. Cinq ou six hommes euret deschargé au soir, & rechargé au matin, si habillement toutes les bestes de la Carauanne, qui estoyent en nombre cent cinquante, qu'one ne nous en apperceusmes. Trois hommes sans plus peuvent charger cent cheuaux en moins d'vn quart d'heure, moyennant que le faix soit lié à leur maniere de faire. Il est necessaire que chaque balle soit liee de deux croix par les deux bouts, & que les cordes soyent attachees à la maniere que s'ensuit. Quand deux hommes autont leué s'vne des balles insques dessus le bast, il faut que le tiers mu-

OBSERVEES PAR P. BELON. letier embouele la corde de l'autre balle qui est encor à bas, à l'vne des croix de celle qui est desia chargee sur ledit bast. Il faut ausfi que les cordes de la haute soyent semblablement embouclees de la corde de la balle d'embas, & que l'vn de ceux qui auoit aidé à leuer la premiere balle, aide à leuer l'autre: car vn seul sussit à la tenir sur la beste : & les deux autres prennent chacun vn bout de la corde, dont chacune balle n'en a finon vne, & la repassent par le plus haut de la croix, & l'estraignent & laschent selon qu'ils veulent que la charge soit plus haute ou plus basse, & la laissent longue ou courte comme ils veulent. Ils attachent les cordes par le dehors, à fin qu'elles en soyent plustost desfaites au soir. Les fardeaux sont assis dessus les basts de trauers en croix bourguignonne. Vn homme seul peut à l'arriuee descharger tous les cheuaux de la compagnie, en vn instant, desliant chaque bout de la susdite corde, & peut la laisser cheoirsi egallement de chaque costé, qu'elle descend de mesme balance. Celuy qui les deualle en tenant la corde pourroit les arrester toutes deux en mesme mesure & hauteur, à demy pied de terre. Vn petit enfant pourroit descharger cent cheuaux en moins d'vn quart d'heure, sans que pas une des charges print sault en tombant.

De la ville qui estoit anciennement nommee Perinthus, maintenant Rodosto : & de Heraclée.

Chapitre LXVIII.

Ovseftions entre Perinthus & Galipolis, quad nous Perinthus.

paffafmes vne tiuiere par deffus vn pont, que croyons

eftre la riuiere Arzus. Les Tures la nomment Chiaurt
lie & est tour certain qu'elle va tomber au Proponti
godose de entre Galipoli & Rodosto. Rodosto est vne ville au riuage du Propontide, qui à nostre aduis, anciennement auoit nom Perinthus. Combien qu'il y aye des gens qui pensent que Perinthus fust celle qu'on nomme maintenant Heraclee. Rodosto est fort antique, sans murailles. Suyuans le grand chemin de Constantinople, nous laissasmes la ville d'Heraclee à main gauche: qui n'est pas droictement sur le grand chemin, mais en est essongnee d'un traict d'arbaleste. Heraclee a retenu son nom ancien: lequel nous a sollicité d'enquerir quelle a esté la raison pourquoy le

sçauoir qu'il y a plusieurs Heraclees: mais ceste-cy est en Thrace. Heracleum Nous ne trouuons autre raison, sinon qu'il y a beaucoup de Chamæleon noir par la region, qui fait vne excrescence à sa racine, Chanseleon nommee Ixia, qui est vn pernicieux & dangereux venin, & tue poir. ceux qui en mangent, tout en vn instant. Et si les mousches à miel prennent la matiere de leur miel dessus ses fleurs, nous ne doutos que le miel ne soit vn pernicieux venin à l'homme: toutesfois n'ignorons pas que les Auettes ne prennent aucunement la matiere de leur miel dessus les fleurs, comme plusieurs ont pensé: ains le recueillet de dessus les fueilles lors qu'il s'y est fait une grasse rousce du ciel. Nous continuasmes nostre chemin, & passasmes par aupres de la ville de Seliuree, qui anciennement estoit nommee Seliuree. Selimbria.Quand nous fusmes à deux journees de Constantinoselimbria. ple, arriuans à demie lieue pres de la ville de Seliuree, trouuasmes les excremets d'vn metal sur le grand chemin au riuage de la mer, qui monstrent qu'anciennement il y ait eu des minieres: & combien qu'ayons diligemment consideré ledit excrement, toutesfois n'auons bonnement peu sçauoir de quel metal il estoit. Les vestiges & ruines des edifices qui auoyent esté bastis en ce lieu, font foy qu'il y ait eu autrefois des fourneaux pour fondre du metal. Aussi il y a grands monceaux de Scories, qui est ce qu'on ou excremes dit en Fraçois merde de metal, qu'on y voit en plusieurs endroits. Le temps passé en fondant les metaux on les souffloit par la force de nectal. des hommes, & non par l'eau, comme l'on fait maintenant : toutesfois il y a quel ques ruisseaux là aupres, lesquels à nostre aduis l'on eust pou adapter s'ils eussent eu l'vsage de se seruir d'eau à faire tourner les roues pour fouffler la minière : ainsi que nous aufs de coustume. En cherchant les plantes qui sont au territoire de Seliurce, trouuasmes vne herbe lacticineuse, ayant fueilles sem-Herbe inco- blables au Nerion, & fleurs de mesme, mais en toutes merques plus petite: & à la voir de loing, elle ressembloit au Tragion de дпне. Crete: mais à la voir de plus pres, sembloit mieux à l'herbe de Nerion. de Lysimachia purpurea. Aussi trouuasmes du Cytisus, de la se-Tragion mence duquel cueillismes largement. Partans de ces anciennes minieres, qui sont sur le grand chemin ioignant le bord Lysimachia de la mer, nous vinsmes loger à Seliuree, qui a vn fort beau petit chasteau, affis dessus vn costau. Seliurce ne peut bonnement

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

miel d'Heraclee surnomé Heracleu, estoit venimeux. Or faut-il

148

OBSERVEES PAR P. BELON. estreappellee ville, d'autant qu'il n'y apoint de murailles. Les maisons, les baings, les Mosquees sont au dessous du chasteau. Tout le bourg est situé en pendant: qui est fort semblable à la ville de la Rie en Angleterre, comme aussi est Galipoli. De Seliurce Angleterre. voulans aller au grand chemin de Constantinople, il faut acheuer de monter sur le coustau, & continuer la campagne. La plus grande partie des maisons de Seliuree, sont quelque peu loing du port. Les grands nauires arriuent communément à Seliuree, pour acheuer de se charger des marchadises qui leur sont apportees d'Andrenople, & de terreferme de Thrace, & Bulgarie. En exemple dequoy lors que passasmes par là, un nauire Venitien acheuoit sa charge des marchandises qui luy estoyent apportees, non seulement des pays dessussais aussi d'Anatolie, com-Anatolie. me seroyent laines, cuirs, cotton. Anatolie ou Natolie est de l'au-Natolie. tre part de l'Hellespont: & les Turcs disent Anatoli, qui est un Pinygie. mot Grec, par lequel on signisse le leuant: mais communément Bithynie. lon appelle le pays en Asie on domine le Turc, de ce nom d'Anapont. tolie: car departat l'Europe de l'Asie par le destroit des Bospho-Lydie. res du Propontide & l'Hellespont, tout le pays qui est par delà a Carie. nom Anatolie: tellement que quand les Grecs parlent de l'Ana-Paphlagonie tolie, ils comprennent beaucoup d'autres prouinces, sçauoir est Lycie. toute la Phrygie, Galathie, Bithynie, Pont, Lydie, Carie, Paphla-Magnefie. gonie, Lycie, Magnesie, Cappadoce, & Comagene. Et s'ils veu-Capadoce. lent parlet de quelque besongne ou marchandise par excellence qui foit de l'un des pays dessusdicts, il leur suffira l'auoir dicte estre

Dela trefgrande filence, & modestie des Turcs, allans par pags. Chapitre LXIX.



d'Anatolie.

N ce temps que passasmes par Seliurce, il y auoit vne compagnie de Turcs qui estoyet enuiro quatre mille, logez tant par les Carbacharas & autres lieux de la ville, comme auffi dehors sous les arbres. Tous estoyent gens de cheual, d'vne bande:

qui alloyent au camp du grad Turc contre le Roy de Perse, mais se partirent long temps auant iour d'vne silence si grande, que nous autres, qui en cas pareil auions proposé de nous leuer auant

nous.Ce nous sembla chose digne de recit, que si grande troupe foit peu partir sans faire aucun bruit. H n'y a qu'vne iournee depuis Seliuree iusqu'à Constantinople, tout par pays descouuert, & sans arbres. Il faut passer deux pots de bois trois lieues au deça de Constantinople, desquels le premier est bien petit, mais le secodest beaucoup plus long, qui est nomé Buikchegmeghi. Tout le pays de Thrace se pourroit comparer à Picardie : car il est ainsi sans arbres, ayant de moult grandes plaines, & en aucuns lieux des collines. Il y a un village entre les deux ponts: & d'autant que cest un grand passage, lon y trouue des viures en tous temps pour l'argent. Tous les deux ponts, premier & secod, sont faits de bois dessus des estangs salez, qui entrent de la mer en terre ferme, comme vn goulphe: ou il ya plusieurs basteaux qui seruent à passer d'un village en autre, & aussi à pescher. Il y a plusieurs moulins à vent, selon le riuage dudit lac, que nous laissions à main gauche: & meulent à huit æsses ou bras, comme aussi tous autres moulins à vent en Turquie, & non à quatre comme les nostres. Et come Moulins de . il y a deux ponts à passer, tout ainsi y a il deux lacs qui se conioignent en vn:desquels le reuenu du poisson qu'on y pesche, est de grande estimation. Lon trouue vn logis de plaisance de l'Empereur des Turcs au dela du village de Buikchegmeghy, situé sur vn coustau dedans un bois de haute fustaye, tout enfermé de muraille. Les arbres de ce bois sont Couldriers, Chesnes, Oulmeaux, Erefnes, Saules, Plaranes, & arbres de Lotus, qui ont no en François Micacouliers. A la parfin arriuasmes à Constantinople pour Micacoulier. la deuxiesme fois, & là mismes sin à ce voyage, qui fust vers le comencement du moys d'Aoust.

PREMIER LIVRE DES SINGVEA. le iour, n'en ouysmes iamais rien, combien qu'ils fussent ioignant

Turquie.

Zotus.

De la ville de Pere, & de Constantinople.

Chapitre LXX.

Costatinople.

Vant parler de Constantinople, nous a semblé bon es-A crire premierement de la ville de Pere, qui est à parsoy separce de Constantinople, du trauers d'vn canal, come sont plusieurs autres villes que nous voyons estre vis à vis l'vne de l'autre au riuage de quelque riuiere: come pourroit estre la Cité & Carcassonne, Beaucaire & Tarascon: tellement que pour aller de Constantinople en Pere, il faut passer le

OBSERVEES PAR P. BELON. port. C'est de là quelle a prins son nom : car Pere n'est à dire autre chose, qu'outre, ou de là. Elle est situee en pédant dessus vne colline. Si quelque estrager arriue à Costatinople ou à Pere, par mer ou par terre, il ne trouuera point d'hostelerie pour se loger : parquoy couiet à vn chacun allat par Turquie porter les hardes surquoy il seveut coucher de nuich. Toutefois quad quelque estrangier arriue en Constantinople ou en Pere, il ne peut estre qu'il ne trouue logis en vne façon ou en autre, ioinct q les Carbacharats, Logis publiqui sont les logis publiques de Turquie, ne defaillent iamais par ques de Turque. les villes: & aussi qu'il n'y a homme de quelque nation, au moins quie. pour la plus grande partie, qui ne trouue quelque logis à se retirer: Car communément chasque personne se retire chez celuy qu'il aura entendu estre de son pays. Suyuant cela, sçachant bien que toutes republiques & grands seigneurs d'Europe ont leurs Ambassadeurs à Constantinople, & principalemet quand la paix est vniuerselle entre les princes, & que les Ambassadeurs tat des republiques, que des seigneurs Chrestiens, comme celuy de Frá- Embassa ce, de Venise, de Ragouie, Chio, Florence, Transyluanie, Hogrie deurs loge? & autres, se tiennent communément en Pere, excepté celuy de m Pere l'Empereur, qui est logé dedans la ville de Constantinople, chasque personne se retire par deuers eux. Mais les François particulicrement entre autres nations trouvent communémet meilleut party:car ils font mieux recueillis denostre Ambassadeur, & sont tousiours les mieux venus, que ne sont les autres chez leurs Ambassadeurs: & aussi que les François se trouuans en estrange pays, sçauent supporter les vns les autres, & s'aimer mieux que ne font les autres nations. La liberalité de monsseur d'Aramont Ambassadeur pour le Roy vers le grand seigneur, donne tesmoignage de ce qu'en auons dit: car il a tant aime à faire plaisir à tous ceux de monsseur la nation Françoise, ou qui estoyent du party François, qu'il n'ar-d'aramont. riua one hommeà Constantinople, de quelque condition qu'il fust, s'addressant à luy, qu'il n'ait humainement reçeu, & fait traicter en son logis. Sa liberalité se peut aussi prouuer par le grand nombre d'esclaues Chrestiens qu'il a deliurez de la main des Turcs, à ses propres deniers. Et quand quelques François viennent à Costantinople, outre ce qu'il leur fait donner tout ce que leur est necessaire, aussi les fait reuestir s'ils n'ont des habillemés. D'auantage, sa maison est ouverte à toutes gens. Et quand vn T iiij

monsseur d'Aramont.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. Liberalité de François est ennuyé d'estre en ce pays la , il luy donne de l'argent selon son estat, autant qu'il luy en faut pour retourner en France. Et s'il cognoist qu'il soit de race noble, apres l'auoir traisté honorablement comme foymefme, finablement il luy fait döner montures & autres choses necessaires. Et comme il ne s'ennuia iamais. de la despense qu'il luy ait conuenu faire pour l'arriuee des plus. grads personnages, tout ainsi il ne desdaigna iamais de faire plaisir aux plus peris compagnons. Et l'ayans experimenté en nostre endroict, serions dignes d'estre nommez ingrassin en rendions. tesmoignage: car nous sommes affeurez qu'il n'y a homme quis nous sçache contredire d'vn seul mot de tout ce qu'en auons dit, s'il n'estoit inique,& qu'il ne refusast d'accorder à la verité.

> Description des ruines de Nicomedie, & de ce qui y est maintenant. Chapitre: LXXI.

> > Yans sciourné à Constantinople, partismes pour aller voir les ruines de la ville de Nicomedie, qui n'ont en-

Nicomedie.

corpoint perdu leur nom ancien. Nicomedie estoit situee dessus vn coustau. Le tour de ses murailles estoir Description fort grand, qui commençoit au bas du port, & comprenoit tout des ruines de le haut faiste par dessus vne colline. La ville est totalement ruinee, mais le tour du chasteau est en son entier situé en haut lieu desfus le coustau, comprins dedans le circuit des murailles. Il n'y a pas plus de trois toises de distance d'une tour des murailles du chasteau iusques à l'autre, tant il estoit de grande forteresse : lesquelles sont faites de tuilles cuictes & ioincles de fort ciment. L'assiette est en plaisant lieu dessus la sommité d'une petite montagne. Il y a grande commodité d'eau des fontaines, qui sont cause de le rendre habité, partie de Turcs, partie de Grecs. Les chapiteaux & tronçons des pilliers & grosses colomnes de ce chasteau, monstrent que Nicomedie ait autrefois esté puissante ville. Aussi y auons recouuert de moult belles medalles antiques

Greques & Latines. Nauigant par les orees de la mer, regardane contre terre aux rinages, lon voit les poissons que les Latins ont nommé Pinna, fichez & arrangez de bout, qu'on diroit quasi voir.

vn iambo en terre: aussi est-ce queles Latins l'ont nommé en au-

Pinna

Perna

tre nom, Perna. Estas quelque temps es Islettes qui sont au goul-

OBSERVEES PAR P. BELON. phe de Nicomedie, au dedans du Propontide, observasmes qu'il Demoneses. y en a neuf, qu'on voir bien à clair de dedans Constantinople, qui Proto. anciennement estoyent nommees Demoneses. La premiere est fluta del maintenant appellee des Grecs Proto. L'autre d'apres, Bergus. Corbo. Latierce, Isule del Corbo. La reste des autres, sont petites isles, Proconesus, qui n'ont pas noms propres. Ily en abien d'autres qui sont plus Marmara. bas vers l'Hellespont, mais plusieurs d'icelles ont changé leurs Besbicus. noms anciens: car celle qui s'appelloit anciennement Procone-Calomino. fus, est maintenant nommee Marmara: & Besbicus, Calomino.

Que les nations du Leuant aiment mieux manger du poisson, que de la chair. Chapitre LXXII.

Vant que nous deporter de parler des richesses du Propontide, sçachans qu'il est abondant en toutes es-peces de poissons, disons qu'il n'est de moindre reue-nu, qu'vn pays de terre ferme de bon passurage est en animaux : c'est de là que tout le peuple de Turquie, & de Grece est plus friand de poisson qu'il n'est de chair. Les habitans de terrefermeen nostre France qui ont le poisson en si grand horreur, nous semblent l'auoir plus par opinion, qu'autrement. Nous entendons de ceux qui par opiniastreté manget la chair en cachettes les vendredis, & à peine ont du poisson à manger le dimache. Aussi ne trouvos nous point par les escrits des anciens autheurs, que la chair ait anciennement esté tant estimee, qu'elle ne fust inferieure au poisson. Et les religieux d'Egypte s'abstenoiet de manger du poisson toute leur vie, voulas inferer par cela qu'ils estoiet priuez de telle delice, come pourroit estre en la nostre de ne manger point de chair. Ce mesprisement de manger chair & estimer le poisson, a fait que les anciens Grecs & Latins, ayent moins cogneu les oiseaux q les poissons. Aussi les medecins ont plus parlé des diuerses especes des poissons en leurs liures des alimes, qu'ils n'ont fait des oiseaux & des bestes terrestres: & ne trouvos point que les Empereurs & grands seigneurs Romains ayent estimé les Crine oiseaux en leurs banquets, comme lon fait maintenant, excepté Francolin. quelque Grique & Françolin: car ils auoyent tous poissons en deFaijan.
lices, plus que toute autre maniere de gibbier: tellement que la
Beccasse. Perdrix, Faisan, Beccasse, Pluuier, & autres, qui sont en premier Pluuer,

degrez es friandises des François, n'ont point esté estimee és repas des plus friands anciens Empereurs Romains. Encores diros d'auantage, que le grand Turc mesmes, se predecesseurs, & tous ceux de sa court, mettent plus leur desir à manger du poisson que de la chair: & ne voit lon guere de gibbier au marché de Costantinople. Parquoy estant le lieu abondant en poisson, s'estudient de le prendre en diuerses manieres, comme lon verra cy apres.

Que la maniere de pescher au Propontide, est de moult grand profit.

Chapitre LXXIII.

Vis qu'il vient à propos, nous parlerons presentement de la maniere de pescher du Propontide, &

Pescheries du Propontide.

premierement de celle qui rapporte plus grad profit. La mer de Constantinople est plus abondante
en poissons, que ne sont les autres mers: parquoy
les habitans se rendent plus industrieux à les pescher. L'eau douce qui tombe des grands sleuues en la mer maieur, & qui puis est
messe auec l'eau de la mer, est moult seate à nourrir les poissons
du Pont & Propotide. Ces caux se viennet rendre en la Mediterrance, lesquelles en pussant par le Propontide ne croissent & n'appetissent iamais, n'ayans aucun ressus. Les poissons ont leur saison deputee de passer d'une mer en l'autre, & ont heure de ne

bouger, & heure de se pourmener. Ceste chose estant assez cogneuë des habitans du Propontide, sont comunément plus nourris de possion que de chair. Parquoy ils choisssent les endroicts
en la mer, ou les possions, selo leur aduis, ont coustume frequenter plus souuent, & principalement vers les riuages, en lieu qui
n'est grandemét prosond. Ils dressent deux poutres, hautes comme vn mas de nauire, qu'ils sischent droictes en la mer, de distance l'vne de l'autre enuiron de quarante à cinquate passiur la sommité desquelles lon fait des logettes, a sin qu'yn homme ou deux
ayent lieu a se tenir dessus en faisant le guet au poisson. Ces pou-

tres ont des bastons sichez au trauers pour monter, & descendre.

Les logettes leurs seruent pour les desendre de la chaleur du Soleil, & des pluyes. Estas la haut encruchez, sont comme ceux qui font le guet aux vignes: car s'ils aduisent vne bende de poissons se pourmenans, s'vn compagnon aduertist l'autre de faire bon guet,

Engins à prendre le poi∬on. à fin que les voyans entrer au parquet, chacun tire vne corde de fon costé, qui tient à vn rets qui est dedans l'eau, fait de tel artisice, qu'eleuans le rets qui est au fond de l'eau, enferment les poisfons dedans le parquet. Or pour donner à entendre comme il est ordonné, il faut presupposer que le rets est quarré, & rier attaché auec des cordes aux quatre coings: & que les deux cornieres qui font efloignees des hautes poutres, sont plus aduacees en la mer, attachees à la sommité de deux Paux sichez en terre, lesquels n'apparoissent guere hors de l'eau. & que les deux coings du rets estàs attachez aux Paux, demeurent immobiles. Il faut aussi que les deux autres coings du rets soyent attachez de cordes qui respodent là haut à ceux qui sont dedans les loges à couvert. Le rets ainsi tenu par les quatre coings estant la moitié au font de la mer, foudain que les poissonniers qui faisoyet le guet, ont veu les pois fons, venir vers leurs rets, il s'admonestent l'vn l'autre. Car quand les poissons qui vont en trouppe sont entrez au parquet, ilz tirent leurs cordes: & par ainsi les poissons restent en clos leans par dessous. Alors le poissonnier auant descédre, attache sa corde pour tenir le rets haulsé: puis descéd par les cheuilles qui sont aux deux costez de sa poutre, & là bas trouue sa nacelle attachee au Pau, & fans faire seiour, gasche vers le costé de son compagnon, lequel luy baisse vn peu sa corde, & entre dedans le parquet aues sa barquette ou nacelle, & va en esseuant les silets, commençantà vn sphyrenes.
des bouts, & tousiours continuant insques à ce qu'il airreduit les Lampagnes. poissons à sec en vn coing dessus le rets: puis enleue les poissons pelamides. en son bateau: & de là retourne de rechef à mont attendant d'au-cholies. tres poissons. Ilz prennent indifferemmet tontes especes de pois-Dorades. fons, par tel engin: comme Sphyrenes, que les Prouençaux nom. Dentaux. ment Pelescome: comme aussi des Oblades, Lampugnes, Pela-Salpes, mides, Cholios, Dorades, Dentaux, Salpes, Sargs, Mulets, Rougets, Perches, Surs, Menes, Giroles, & autres semblables: lesquets

Rougets, Perches, Surs, Menes, Giroles, & autres semblables: lesquets

Rougets, Perches, Surs, Menes, Giroles, & autres semblables: lesquets

Rougets ilz peschentselon divers remps, principalement en esté en temps perches. calme, quand la mer est pacifique, & fans vent. Car en tempeste ses. les hommes estant là haut, ne verroyent pas si bien dedans l'eau, Menes. comme ilz font quandla mer n'est point agitee.

الإستادات

OBSERVEES PAR P. BELON.

## De plusieurs autres manieres de pescher au Propontide. Chapitre LXXIIII.

Lyaencor plusieurs autres manieres de pescher au Propontide, qui sont aussi communes à toutes gens,

Escorces de Pins seruans au lieu de liege aux pescheurs.

comme est pescher à la traine, qui est la plus seure, & cogneue des autres nations. Mais pource que tous pescheurs de ceste mer, n'vsent de liege à soustenir leur rets, comme ils fonten la mer Oceane & Mediterranee, quelques vns ont des escorces legieres en commun vsage, desquelles ils se seruent au lieu du liege, comme est celle de l'arbre de Pins & Pignets, qu'ils apportent de la mer maieur. Plusieurs autres se seruent de coucourdes, comme és lacs de Macedoine. Nous sommes souuentefois partis de Constantinople auec les esquiss des pescheurs de Pere, tout expressement pour voir les poissons qu'on peschoit au riuage des isles de Marmara, & de Besbico, & au goulfe de la Motance: car apres qu'ils ont prins beaucoup de poissons ils s'en retournent incontinent, & les apportent vendre à Constantinople. La maniere de pescher à la tratte, c'est à dire à la Traine, est telle: c'est, qu'il faut qu'ils soyent deux bateaux de compagnie, & qu'ils ayent à force de cordage pour leurs rets. Il faut aussi que la plage ou ils vont pescher, soit nette de rochers, & que le lieu ou ils tirent le poisson de la traince, soit bien esgal. Ils iectent leurs rets en la mer espars de leur estendue: chasque batteau attache ses cordes au bout du rets: lors prennent le chemin vers terre trainans & amenans les filets vers la riue. Et quand la corde ny peut arriuer, ils voguent à force de rames: & faut que les cordes soyent de mesme longueur. Ils ont celle maxime de ne tireriamais l'yne sans l'autre. Car quand les deux bouts des cordes sont arriuez au bort, ils descendent de leurs bateaux distans quelques vinges pas l'vn de l'autre, & commencent à tirer, & entendentaux nends des cordes, s'ils font plus aduancez l'vn que l'autre, & se le font à sçauoir, à sin qu'ilz tirent egallement. Et quand les filets s'approchent pres de terre, les poissonniers s'approchentaussi. Et quand ils sont venus iusques au bout des cordes, tous attirent les rets en les emmenant egallement vers terre, puis quad ils sont venus iusques à la poche, ils sont diligence que les poissons n'eschappent par dessous. Et s'ils ont pesche Pourpre. quelques Pourpres, ils leur ouurent les iambes, & auec les dents leur rompent le bec, qui est semblable à celuy d'vn Papegaut. Car quine les tueroit, ils eschapperoyent hors du bateau. S'ils ont prins des Murenes, ils les empoignent auec des tenailles par des- Murenes. sus le chinon du col, & leur rompent les maschoueres auec vn baston, & aussi leur froissent tout le corps: autrement elles les mordroyent, s'ils les prenoyent auec la main: car elles ont les dents grandes comme efguillons, en vn long bec. Et s'ils ont prins des Pastinaces, aussi leur coupent soudainement la queuë: ce que ne font les pescheurs de nostre Ocean, qui nous les enuoyent à Paris, ou à Rouen auec l'esguillon. Et combien que ces Pastinaces Passinaces n'ayent point trouvé de nom François, toutesfois les Parisiens les nomment Rayes, pource qu'elles ressemblent aux Rayes. Ils y prennent indifferemmet qualitoutes especes de poissons, combien que pouvons maintenir qu'ils ne peschent point de Scarus. Le Scarus ne Encor y a vne autre particuliere maniere de pescher au quarrelet, se trouve qui est seulement en vsage à ceux qui sont habitans au riuage en-point au tour Constantinople, & principalement à ceux qui sont à main Propontide. gauche allant au sepulchre de Barberousse: Car tous les esclaues Espagnols, ausquels il dona liberté, qui se sont faits Tures, se sont retirez & habituez aux riuages du Propontide, ou ils ont, sait de beaux bastimens & iardinages sur le riuage: d'autant que le grad seigneur a donné quelques libertez & privileges à ceux qui bastiroyent dessus la coste. Par cela ils ont fait des maisons dessus pillotiz, & sur pierres ramassees iusques dedans l'eau. Car comme auons dit, la mer de ce pays de Pont, du Propontide, & Hellespot, & bonnepartie dell'Egeene croist ne appetisse iamais, mais est vn perpetuel courant. Or faut il entendre que ce rets ne sert sinon à prendre le menu poisson, comme Atherines & Cabassons, Cabassons, & toutes fortes de petits poissons qui cherchent le riuage, & qui ne croissent en grandeur. Par cela ses senestres ou pertuis sont fort deliez. Il seroit semblable à vn truble, n'estoit que la toile en Truble. est moult grande au regard de ceux des riuieres. Elle est attachee au quatre coings à des bastons courbez & croisez, tenans à vn log manche, qui est soustenu d'une poutre droicte cochee à la sommité en maniere de fourchette, sur laquelle est appuyé le manche dudit quarrelet soustenu en balance, en maniere que quand on a

OBSERVEES PAR P. BELON.

l'air, auquel est attachee vne petite corde qu'on tire contre bas, à fin d'enleuer le rets hors de la mer : lors les poissons qui demeuret. de la pesche dedans le quarrelet, restent pendus sur la toille. La commodité du Propone & le profit de la pescherie de ceste met du Propontide a'rendu Constantinople tellement augmenté, qu'on y bastit villages de tide. tous costez. Les Congres n'y sont point frequents, come en l'O-Congres. cean. Aussi la maniere de les pescher n'y est point telle: Car d'autant que l'Ocean se retire en arriere, les poissonniers vont és pays Exoceius. de rochers, ou ils trouuent quelques petits poissons dessous les pierres restez au sec, nommez Exoceti, qu'ils enfilent de leurs haims tenus à deux cordelles attachees aux pierres auant que la mer soit reuenue : car quand le flot de la mer a recouuert les rechers, lors les Congres, Rayes, Chiens, & Chats de mer trouuans leur apast de tels petits poissons, qu'ils auallent ensemble auec Phaim, sont corraincts de demeurer attachez aux rocs. Puis quad la mer s'est esloignee, les pescheurs retournans à leur apast, trouuent les poissons demeurez à sec. Nature feit ce petit Exocetus moult à propos pour scruir à tel apast: car come il aime à demeurer à sec & se contenir sans eau dessous les pierres, tout ainsi les poissonniers le sçauent trouuer pout s'en seruir. C'est la raison Exocetus. pourquoy les Grees l'ontanciennement nommé Exocetus. Les modernes Grecs les nomment Glinos, desquels il y en a au Procresté dessus pontide qui portent la creste sur la teste comme vn Coc. Et pour la tefte. ce qu'ils ont de grands dents, & qu'ils mordent bien fort, les habitans de Comasco, à la bouche du Pau, le nomment vne Vulpe, à Marseille vne Bauccque: mais nostre Ocean ne luy a encor Vulpe. Bauerque. point donné de nom. L'autre maniere de pescher commune à gens de marine, & principalement des Galeres & Nauires estans fur mer, est qu'iceux ne sont iamais sans leurs filers, desquels en ont deux sortes. Les vns sont tendus en l'eau, soustenus de liege, sans estre attachez nulle part: desquels y en a qui sont doubles,\_ ou les poissons allans & venans par la mer, s'empestrent commu-

nement dedans les anneaux, & demeurent prins.

178 PREMIER LIVRE DES SINGVLA. descendu le rets en la mer, l'autre bout du manche est haussé en De la maniere de pescher la nuict au feu, auec le trident : & de plusieurs autres du Propontide. Chapitre LXXV.

A mer de Pont, & celle des Bosphores & Propontide Pescher la sont tousiours en mesme hauteur: ou les habitans ont nuit au vne maniere de pescher la nuict au feu, grandement seu. profitable: qui est faite en ceste maniere. Il faut deux hommes dedans vne nacelle on barquette bien legiere, dont l'vn vogue de deux auirons, vn de chasque costé du bateau: l'autre est à genoux au fin bout du bateau auec du feu flambant fait de bois de Tede, qui ost à costé de luy, pendu en vn flambeau au bord, hors du bateau. Et pource que ledit bois de Tede leur est en si commun vsage pour pescher, il est vendu par les marchez des vil- Bois de Tede. lages, appelle vulgairement Dadi. Ceux qui pelchent au trident, Dadi. ne destrent pas la clarté de la Lune : car d'autant que le temps est plus obscur, d'autant est il meilleur pour le pescheur. Lequel estat Trident des ainsi à genoux, tenant son trident, qui a cinq ou six fourcherons, pescheurs. regardant en l'eau attentiuemet, s'il aduise quelque poisson dormant, il haulse la main pour faire signe à son compagnon qu'il approche ou reculle le bateau, faisant signe de la main ouverte Les poissons ou serree : car par tels signes son compagnon entend, & conduit dorment. le bateau çà ou là. Il ne faut qu'ils parlent l'vn à l'autre: car l'air retentissant dedans l'eau, viedroit insques aux ouves des poissons Les poissons dormans, qui les esueilleroit & feroit suyr: & aussi qu'il y a des oyent clair. poissons qui oyent plus clair les vns que les autres. Parquoy ils conduisent le bateau si bellement, mettans les auirons en l'eau si doucement, que les poissons n'en oyent rien. Il faut aussi que le temps soit sans vent, & que l'eau soit paisible, & que le lieu ne soit trop profond. Les poissons n'ayment à dormir és lieux trop abismez: & en dormantils touchent contre terre, ou sont appuyez à à quelque pierre: & de fait ils ont sommeil ne plus ne moins que les animaux terrestres: dont il y en a qu'on a ouy quelques- Animaux fois ronfler. Car comme ainsi soit que tous animaux qui ont qui ont cerceruelle, ne peuvent viure sans dormir : tout ainsi tous pois- selle, nese sons qui ont ceruelle, ne penuent se passer de dormir. La penuent pestons qui ont ceruelle, ne peuvent le pauler de dormit. La fer de doi quelle chose Pline suivant l'authorité d'Aristote, a mis en escrit.

darde son trident de roideur, seló ce qu'il voit le poisson à sa main estre oblique ou de trauers, pour l'attaindre dessus l'eschigne: & le trident, qui a des haims recrochez, cramponne le poisson frappé, & l'enleue dedans le bateau. Celle maniere de pescher la nuict au feu auec le trident, est moult propre à pescher Pourpres, Tote-Pourpres. nes, Casserons, & aussi indisferemmet toutes especes de poissons Fotenes. qui ontescailles, come Bars, Maigres, Mulets, Dentals, Pageaux. Cafferons. Aussi peschent aux haims ou hamessons en ceste maniere. Ils at-Maigres. tachent deux ou trois cens haims, & les disposent par ordre le log Mulets. d'une corde soustenue de coucourdes, & les appastét de chair ou Dentals. de poisson, & les portent au soir enuiron vne lieue ou demie a-Pageaux. uat en la mer, & les laissent toute nuich, à fin que les poissons qui cherchet à se paistre, comme sont Murenes, Anges, Chats, Rayes, Chiens, & autres semblables, demeurent prins aux haims. Le lendemain matin s'il n'y a tempeste, ils vont querir leurs haims qu'ils cognoissent de bien loing, pource qu'ils les ont merquez auec grades coucourdes qu'ils y ont attachees, & de là rapportet leurs haims,& ce qu'ils y ont prins. Il y a quelques villes en Italie, ou Rescher à la vn homme seul pesche de quatre ou cinq lignes à la fois, qu'il fair ligne à la mode dIta tenir és entredeux des bois de quelque pont: car ce pendant qu'il appaste l'une, les autres quitiennent és joinctures des bois, font autant que si le pescheur mesme les tenoit en sa main: Carains. que le poisson s'y préd, le pescheur a loisir de rappaster les autres. La maniere de pescher les Maquereaux au Propontide, est moult Maque differente à celle de l'Ocean. Car prenat les Maquereaux en l'Oreaux. cean, il faut descendre les lignes trainantes par la mer en tourméte:& d'autant que la tourmente est plus violente, & que la nauire va plus viste, d'autant plus l'on en prendra. Mais les Grecs n'ont point ceste maniere, ains seulement à la traine, ou autremet auec Glanis. Poisson em les rets. Il n'y a poisson qui soit plus commun au marché de Conpereur Glas stantinople que Glanis: mais les Iuifs n'en mangent point, pour ce qu'il n'a aucunes escailles. L'on y trouue ordinairement du dius poisson empereur, que les Latins ont nomé Gladius. Les Turcs, Dauphin, eft Grecs, Iuifs, & toute autre nation du leuant ne mange point du Francois. Dauphin, qui est celuy que nous auons en delices és iours mai-Marsouin. gres, que le vulgaire nommé Marfouin. Mais pource qu'il y en a

de deux

eye.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. Combien qu'Actuarius autheur Grec mettoit l'appetit de dormir en l'estomach. Le pescheur aduisant le poisson endormy,

OBSERVEES PAR P. BELON. de deux sortes, celuy qu'on nomme vne Oye est le vray Dauphin; laquelle chose auons sussissant pronuce au liure des posssons.

L'estrout arresté que noz Celerins sont ceux que les aurres na
Sardines.

Sardines. tions nomment Sardines ou Sardelles. Nous en auons diligem- Sardelles. ment examiné les enseignes au Propontide, comme aussi en l'O-Garum. cean, ou n'auons trouvé différence de l'un à l'autre, sinon en la vinaigres grandeur. Il y eut vne liqueur nommee Garum, qui estoit ancien- Grees & nementen aussi grand vsage à Rome, comme nous est le vinaigre Tures nemapour l'heure presente. Nous l'auons trouuce en Turquie en aussi gent point de grand cours qu'elle fut jamais. Il n'y a boutique de poissonnier Cetary. qui n'en ait à vendre en Constantinople. Tels vendeurs estoyent Harenniers. nommez Cetarij, qui n'ont encor gaigné aucun nom François, piscigarola. qui ne les voudroit nommer Harenniers, & toutesfois ont bientrouué appellation vulgaire en Italie. Car les Romains les nomment Piscigaroli: qui est diction procedente de l'appellation du poisson & du Garum. Les Piscigaroles de Constantinople sont pour la plus part en Pere, qui apprestent iournellement des poissons fraiz, & les exposent en vente desia frits: desquels ostans les tripes & ouyes, & les metrans tremper en la saulmure, la font couertiren Garu. Toutesfois il peut grandemet chaloir de quel poisson il soit fait: car il n'y a guere que le Trachurus que les Venitiens nomment Suro, & les Maquereaux, qui leur puissent ferwir à en faire. Ceste liqueur de Garum estoit anciennement tant surus. estimee, que Pline la nomme liqueur tres-exquise, disant qu'il n'y des Juis en auoit rien de plus requis à Rome. Mais il dit qu'il y en auoit de leur maniere plusieurs sortes. Et de fait nous croyons bien qu'on en peut aussi de wure. faire de poissons ayans escaille. Et pour monstrer que les Juifs. ont de tous temps obserué leur austerité en leur maniere de viure, nous mettrons les mots de Pline, parlant de ce Garum. Aliud verò ad castimoniarum superstitionem (dit-il) etiam sacris Iudais dicatum, quod fit è piscibus squama carentibus. C'est à dire: L'autre sorte de Garum est dedice à la chasteré des superstitions, & aussi aux Iuifs facrez: qui est fait de poissons qui n'ont point d'escaille. Si nous n'eussions sceu qu'ils observent encor pour le jourd'huy de n'vser du commun Garum, nous n'eussions pas dit cecy: Car aussi ont ils quelques apprests particuliers qui sont expressemet faits pour leur vsage: comme aussi est vne sorte de drogue faite d'œufs d'E- caure fturgeon, que tous nommér Cauiar, qui est si commune és repas

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. des Grecs & Turcs, par tout le leuant, qu'il n'y a celuy qui n'en mange excepté les Iuifs: sçachans que l'Esturgeon est sans escaille. Mais ceux qui habitent à la Tana, qui prennent moult grande quantité de Carpes, sçauent leur met tre les œufs à part : & les saler en telle forte qu'ils sont meilleurs qu'on ne pourroit bonne-Cauiarrouge ment penser, & en font du Cauiar rouge pour les Juifs, qu'on véd auffi à Constantinople. Toutes ces choses sont specifiees par le menu en deux liures, ou auons mis les portraices de tous poissons.

> Des antiquitez & plusieurs singularitez de Constantinople. Chapitre LXXVI.

Conflătino= ple situee en fort bo lieu. Rome despouillee par Constantin.

Tana

A ville de Costantinople est situee en vn lieu le mieux à propos pour la grandeur d'vn prince, que nulle autre ville de tout le monde: car elle a si grande commodité de la marine, qu'il seroit impossible à tout homme de chercher lieu mieux à propos. L'on n'y voit rien de plus antique,

que ce que les Empereurs Romains, & depuis les Grees y ont erigé. Bien voulons dire qu'vn seul Constatin 2 plus despouillé Rome de ses ornemens d'antiquité, pour les transporter à Constantinople, que vingt autres Empereurs n'auoyent basty en cent ans. Aussi tout ce qu'on y voit de beau & d'antique, est-ce qu'on y a autresfois transporte de Rome. Entre autres choses est vne colone de Porphire, qui n'est guere loing du temple de saincte Sophie. Il y a aussi vn Hippodrome, qui estoit vne chose sumptueuse & magnifique: dedans lequel on voit deux obelisques, dont l'vn estoit reuestu de l'ames d'erain, puis dorces: aussi n'est il fait que de pierres de marbre lices auec fer & plomb. L'autre obelisque y a esté apporté d'Egypte, qui n'est pas tout entier. Encor y a leans, Serpent fons vn serpent d'erain fondu d'excessiue grosseur, esseu d'enict en madu d'erain. niere de colomne. Constantinople enferme aussi bien sept mon-Trois murs tagnes au circuit de ses murailles, come fait Rome. Elle est ceinentour con- che de trois murailles, mais appert qu'on les a faites à diuerses fois: stantinople. car l'on voit les bouts de plusieurs pilliers de marbre, auoir esté Eglise de S. mis en la massonnerie: qui demonstrent que cela a esté fait à grad haste.L'Eglise de saince Sophie est le plus beau bastimet que nul autre qu'on voye resté debout, qui est bien autre chose que le Patheon de Rome: car tout le dedans de l'Eglise est fait en voute à

S. Sophie. Hippodro= fard

OBSERVEES PAR P. BELON. claire voye par le dessus, & est foustenu dessus pilliers de fin marbre de diuerses couleurs, & y a quasi, &, par maniere de dire, autar de portes que de jours en l'an. Et pource qu'elle est mosquee de Turcs, les Chrestiens n'y osent mettre les pieds : il est bien vray qu'il est permis aux Chrestiens & Iuiss de se mettre tout le corps leans, & la regarder des portes. Quiconque l'aura veue ne pren-Pantheon. dra plus d'admiration de regarder le Pantheon de Rome, qu'on Sainte Manomme en vulgaire faincte Marie Rotonde. Et nous esmerueil- rie la Rotonlons comme l'on fait si grand cas de ce Pantheon, veu que son e-de. dificen est de si grande industrie comme l'on crie: Car chaque petit masson peut bien conceuoir la maniere de sa façon tout en vn instant : car estant la base si massiue, & les murailles si espoisses, ne nous a semblé difficile d'y adjouster la voute à claire voye-Mais saince Sophicest bien autre chose, qui est ouurage fait de tuille par le dehors comme le Pantheon, & aussi reuestu de marbre par le dedans. Mais au lieu que le Pantheon est massif & estoffe de toutes parts, saince Sophie est large, spacieuse, & delice en tous lieux. Ce a esté patron aux Turcs à faire leurs Mosquees à sa semblance : tellement que de demie douzaine de moult excellentes, qui ont esté bastie depuis cent ans, n'y en a aucune qui n'ait esté faite sur le patron de saince Sophie. L'on voit les ruines Palais de d'vn palais moult antique, que le vulgaire nomme le Palais de Conftantina Constantin. Le Turcy fait nourrir ses Elephans, & autres bestes douces. Il y a vn lieu en Constantinople, ou le grand Turcfait garder des bestes sauuages: qui est vne Eglise antique, tout ioignantl'Hippodrome : & à chaque pillier de l'Eglise y a vn Lion attaché, chose que n'auons peu voir sans merueille, attendu qu'ils Lions gardes les detachent & manient, & ratachent quandils veulent, & mef-en Conflanmement les meinent quelque fois par la ville. Expource qu'il ne unaple. for one que les grands seigneurs, quelques barbares qu'ils ayent esté, n'ayét eu plaisir de veoir les animaux singuliers & rarestout ainsi chaque nation du pays ou domine le Turc, ayant pris quelque animal fauvage, l'enuoye à Constantinople, & là l'Empereur le fait nourrit & garder soigneusement. Il y auoit des Loups en-Loups enchesnez, des Asnes, sauuages, des Herissons, des Pors espics, Ours chesnez. cheinez, des Aines, jauuages, des Firmons, des Fosteples, Onces. Loups Ceruiers, & Onces, qu'on nome autremet Linces. Il n'est Linces. pas iusques aux plus perites bestes, comme Ermines, nomees en printes. our programme in the conference model only a funding programme.

Latin Mures Pontici, c'est à dire Rats de Pont, qu'ils ne nourris
Latin Mures Pontici, c'est à dire Rats de Pont, qu'ils ne nourris
fent soigneusement. Il y auoit aussi deux petites bestes, ressemblantes si fort à vn Chat, qu'elles ne nous sembloyent dissert sinó

en grandeur, ausquels n'auons seu trouuer nom ancien. Il sut vn

temps que les pensions estre Linces: car nous prenions les Onces

pour Pantheres: routes sois n'auons seu resouldre quelles bestes

ce fusient. C'est merueille comme ils scauent traicter toutes ces

bestes la si doucement, qu'ils les rendent grandement appriuoifees: comme aussi les Genettes, qu'ils laissent eschapper par la

maison, priuces comme Chats.

Le portraict de la Genette.

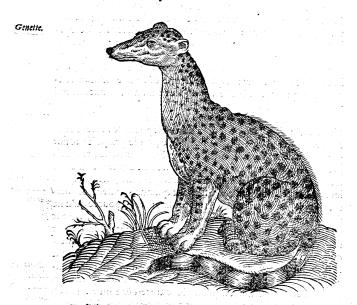

Et d'autant que Pere & Constantinople sont quasi vne mesme chose, & qu'il n'y a que le portentre deux, lequel il conuient

OBSERVEES PAR P. BELON. souvent passer: Lon trouve des passeurs avec les bateaux quasi aussi drus que mouches, qui sont communément pauures esclaues. Ceux qui transportent les fardeaux des nauires es magalins, Portefaiz de font pour la plus part Egyptiens, & ne sont point moins de huict Constantis ou dix pour bende: Car ayans à descharger de moult grandes ba-nople. les pesantes, & gros fardeaux, tels qu'on a accoustumé porter sur nefs:comme aussi à transporter les vaisseaux pleins de vin, ils les portent tous brandis, faisans une voix ensemble & mesmes accens: & marchans tous ensemble vont mesmes pas. Il y a beau-coup de gens à Constatinople qui font diuers mestiers que nous stiers a conignorons: car comme ils n'ont point l'impression, aussi est-ce vne stanzinople. reigle generale que tous escriuent sur le papier bruny. Ilz ne font Polissure du point de papier en Turquie: mais l'achetent des marchas Italies, papier. qui le leur apportent par mer. Ceux qui brunissent le papier, ont vn aix fort bien ioinct, fait de pieces de buis, qui est quelque peu vouté en dedas, sur quoy ilz appuyent le papier, à fin qu'en le frottant dessus il prene lissure: mais pour le lisser ilz encrent vne pierre de Cassidoine ou Iaspe au trauers d'vn baton long d'vne coudec, & tenans les deux bouts, frottent le papier auec la pierre dessus ledictaix de buis. Les Turcs aiment à auoir leurs especs qu'ilz nommét Cimeterres, non pas ainsi luysantes comme les nostres, mais damasquinces : c'est à dire ternies de costé & d'autre : par-Fouroisseurs quoy les armuriers sçauent detremper du sel Armoniac, & verd, de Turquie. & auec du vinaigre dedans quelque escuelle, ou ilz mettent la poincte du Cimeterre: lequel estant tenu debout, laissent couller de ladicte mixture tout le long du iour par dessus: car cela mange vn peu le fer ou acier, suyuant la veine qu'il trouue en longueur, qui luy donne bonne grace, d'autant qu'on le brunist par apres pour estre plus plaisant à la veuë. Les ouuriers qui font les guaines des couteaux & cimeterres, ont aussi l'industrie de rendre le Tures esticuir grené de moult belle façon, dot parleros ailleurs. Les Turcs ment les pieront les pierres fines en aussi, ou plus grande estimation, que nous res fines. n'auons par deçà. Et de vray ilz en ont de plus de fortes que noz Lachoma ioialiers. Et entre autres est celle qu'on nomme de faux nom, La-Cerus. chryma cerui: & vne autre nommée Soulta Meheure: mais nous Soultan en parlerons ailleurs plus au long. Il y a plusieurs boutiques qui Meheure. ne viuent d'autre mestier que de faire des peintures sur les toiles de couleur. Et pource qu'ilz font l'ouurage soudainement beau,

& sans grand' peine, nous en diros cy la maniere: C'est qu'ilz empesent premierement de la toile de coton ou de lin, laquelle ilz tiennent estédue bien roide, soit iaune, ou bleue, ou d'autre couleur, laquelle ilz lissent & polissent premierement. Et ont vne forme taillee en bois, on il y a quelque belle fleurette: laquelle forme ilz frottent de couleur, comme quad lon imprime quelque chofe en moule: la quelle ilz mettent dessus la toille tendue, & la frottet par dessus, faisans que la peinture demenre sur la toile, & ainsi continuans, font de beaux ouurages sans grand' peine. Il y à vne Infrument maniere d'instrument de musique fait de tuyaux de cannes, dont de musique. les Turcs qui en sçauent sonner, ont quasi aussi bonne grace, come s'ilz disoyét d'une fluste d'Aleman. Et de fait un Turc passant par la rue, disant de cest instrument, nous seit peser & à ceux qui estoyent en la sale du logis de monsseur d'Aramont, que ce fust vne fluste d'Aleman, mais regardans par la fenestre, veismes que l'instrument estoit sait de la propre maniere comme sont les pignes ou chalumeaux des sancurs, ayant vingt & quatre canons: les autres n'en ont que dixhuict. Qui ne l'auroit ouy, ne pourroit Emmacheus bonnement croire que d'vn instrumet qui nous est sordide, deust proceder si grand douceur de musique. Quiconque ira voir les res de cou= boutiques des ouuriers qui font les maches des couteaux en Costantinople, trouuera pluralitez de déts & de cornes d'animaux: car mesmement y auons trouvé de celles du Bubalis, des Gazelles, & de plusieurs autres manieres, apportees du contour des riuages de la mer maieur: come aussi deux manieres de dents d'Elephant, & de Rohard: & en trouuera encor d'autres qui n'ont aucun nom vulgaire. Qui voudra recouurer du vray Calamus Amomum. odoratus, il convient aller és boutiques des marchands, & demãder Cassabouserire: & pour Acacia, leur prononcer Akakia: Acacalis, Kesmesen: Amomum, Aamama: Ammi, Ameos: Napellus, Bisch: Succre, Alhasos, Tigala: Armala, Harmel: Racines de Ben Ben album, @ Rubesm. album & rubeum, Behem hamer, & Behen Abias: Car les herbes que nous pensons estre Ben album & rubeum, n'approcherent iamais de la description des anciens. Ilz vendent les semences de Hebulben, que nous n'auons en vsage: n'aussi vne noix grosse come les deux poings, pleine de peris grains par dedans, bons à mãger, doux comme noisilles, qu'ilz nomment Coulcoul, c'est à dire

noix de Coulcoul. Qui voudroit recouurer de ce que nozapoti-

Pignes des

faneurs.

freaux.

Dents de

Robard.

Calamus

odoratus.

Acacia.

Anmi.

Napellus.

Hebulben.

Succre:

Acacalis.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

OBSERVEES PAR P. BELON. caires nomment Calamus aromaticus, il faudroit leur demander Noix. de l'Acoron. Ilz n'vsent pas des Colocinthes plumees, maisende l'Acoron. Hz n'vient pas des Colocinties plumees, mais en-tieres, qui est grand erreur. Tous vendent de la semence verde du Terebinthis. Terebinthe, & de sa resine qui est dure. Ilz vendet le Brion moult Brion different à nostre Mousse: car nous errons pensans que la Mousse Mousse est Vsnea, & eux le nomment Vsnech en le vendat. Les autheurs Absinibe louent l'Absinthe Pontique, laquelle auons veu vendre & vser és Pontique. boutiques de Constantinople, qui est correspondante en toutes enseignes à celle qui croisten noz iardins, excepté que celle de Pont est trouuee sauuage. Nous auons eu occasion de nous esmerueiller, que plusieurs de nostre Europe doutans de ceste Absinche, ne voulans vser de la vraye, ont prins vne meschante petite herbette, espece d'Aurone, en son lieu, qui n'a aucune vertu: & ont delaissé la nostre vulgaire cultiuce, qui est la vraye Pontique, par mesme erreur conforme à celle des Venitiens, qui ont reçeu quelque certaine petite herbette en vsage, naissant en grad' quantité par les montagnes de Frieul, pour la vraye Hyssope, & ont delaissé de ne plus vser de la cultiuee, faisant croistre vne petite erreur deux fois plus grande qu'elle n'estoit. Ceux de Constantinople, qui ont tant de diuersité de drogues en leurs boutiques que c'est confusion, n'vsent de l'Hyssope ne sauuage ne domestique qu'en faute: car ilz la nomment & prennent pour le Thym, & en son lieu vsent d'une petite herbette inutile, que les anciens n'ont point cogneue. Et par consequent n'ont l'vsage du Thym Thym. de Grece:car ilz cueillent la vraye Hyssope: & par erreur la nom-Hyssope. mans Thym, se trouuent sans vraye Hyssope, constituans vne au- Rhapontic. tre en son lieu. Qui vouldra trouuer du Rhapontic, se face mon-Rheubarbe. strer de la Rheubarbe: car ilz ne le sçauent distinguer, ains le noment de nom de Rheubarbe: & qu'il choisisse les racines longues & noires par le dessus, & qui sont semblables à la Centoire par le dedans. Il est manifeste qu'il y a difference assez grande entre la Rheubarbe & le Rhapontic. Et pource qu'en parlerons, tant de I'vn que de l'autre, comme aussi de tous animaux, plantes, & choses medicinales, au commentaire qu'auons escrit en ceste langue sur Dioscoride, nous en tairons pour le present, & ferons sin à ce premier liure.

Fin du premier liure.

X iiij



## AV LECTEVR.

Ource que nous lisons infinis discours des peregrinations de plusieurs hommes, tant de nostre temps que des anciens qui ont voyagé par terre & mer : aussi trouuons que ceux qui se sont voulu mester des choses qui estoyent hors de leur como gnoissance qu'ils n'entendoient pas, sont souuent conuaincus de mensonge. Nous mettons l'exemple de ce qu'on nom-

me maintenant Mumie, de laquelle quel ques vns s'auançans par trop, ionorans les bonnes lettres, & les choses naturelles, ont prononcé qu'elle est faite de corps humains submeroez és sablons mouuans és deserts d'Afrique ou d'Arabie. Mais quand specifierons les choses qu'auos obseruees en Egypte, nous prouuerons la Mumie estre bien autre chose que ce que le vulgaire pense, o que les Grecs o Latins ne l'ont pas ignoree. Parquoy escriuans ce second liure, ne pretendons non plus y en mettre, qu'auons oculairement obferué: ou bien en prenant l'authorité des anciens autheurs, approuuerons cequ'en escriuons en plusieurs choses dont pretendons parler. Et nous sentans auoir liberté de pouuoir plainement escrire les choses qui se sont offertes à nous, selon que les voulions examiner, en auos fait ample discours, sans rien dissimuler de ce qu'il nous en a semblé. Mais pourautant que la faueur 🔗 credit de monsieur du Fumet, gentil homme de la chambre du Roy, à ce faire nous a grandement aidé, dignes serios d'estre notez dinoratitude, si ne confeßions librement luy estre beaucoup redeuables : car nous auons eu l'intelligence de plusieurs choses en ses voyages , esquels il a vse de grandes courtoi-sies en nostre endroiet. Nous le trouuasmes à Constantinople estat pour lors Ambassadeur pour le Roy Hery deuxiesme vers le grand Seigneur,auquel il trouua grande faueur: Carilluy bailla gens expres de sa court pour luy faire escorte, & le conduire seurement en tous les pays & prouinces ou il vouloit aller. Et estant bien accompagné d'honorables Gentils hommes Frangou, & aussi de Genissaires, Chaoux, & droquemans, acheua honorablement de moult grands & laborieux voyages par les pays de Turquie, comme on voirra par cy apres.



## LE SECOND LIVRE

DE PLYSIEVRS SINGVLARITEZ,

observes en divers pays estranges,
Par Pierre Belon du Mans.

Que les voyages faits parmer sont de temps incertain: & le voyage de Constantinople en Alexandrie. Chapitre 1.

Es hommes proposans faire voyages par mer, ne peuuent rien asseurer du temps à la verité. D'autat que les nauigations estans subiectes aux vents, aduient le plus souuent que les vaisseaux tant grands que petis, d'auirons & de voile, galeres ou nauires, qui en temps prospere ayans le vent à propos, auros fait vn voya-

ge en huictiours, en autre temps ne le pourront parfaire en deux mois. Vray est que le marinier faisant discours du voyage qu'il entreprend, peut bien computer le temps de sa nauigation, mais il ne le tient pas pour chose certaine: pource que quand les vents font bien à propos pour aller celle part ou lon a proposé, alors on n'arreste gueres à acheuer son voyage. Il nous est aduenu qu'auons esté rendus en treize iours depuis le destroict du Propontide de Constantinople iusqu'à Venise, auquel voyage son a quelquefois accoustume estre six mois dessus la mer. Maintenant que voulons descrire le voyage de Constantinople en Alexadrie ville d'Egypte, il nous faut faire entendre que les nauires des Arabes, & principalement d'Egypte, ont leur saison deputee pour se mettre en chemin à aller de Constantinople en Alexandrie : & partent communément vers la fin du mois d'Aoust: car les vents Septentrionaux, c'est à dire de Bize, sont de plus longue durec en Septembre, qu'en nulle autre saison de l'annee. Et pour ne laisser perdre si bonne occasion de nauiger, plusieurs vaisseaux se parter sinus Asta=

cenus.

de Constantinople en ce temps là, pour y aller. Mais pour venir de Alexandrie en Constantinople, ilz partent vers le printemps: car les vents Austres, qui sont vens de midy, y cotinuent au printemps plus long temps constamment qu'en nulle autre saison. Nous desployasmes les voiles qu'il estoit dessa vespre, continuans nostre chemin la nuict, & le jour ensuiuant auec bon vent de Bi-Propontide. ze: & ne fusmes plus d'un iour & une nuict sur la mer, que nous Nicopolis siz n'eussions passé tout le Propontide. De tel nom est appellee celle mer, qui est entour Constantinople, laquelle est entermee des deux Bosphores, & a deux profonds goulphes ou sines: I'vn de la Montance anciennement dit le Sine de Nicopolis, l'autre de Nicomedicanciennement nommé Astacenus sinus. Le iour d'apres estans en plaine campagne de mer, ayans le pays de Phrygie du costé gauche, & le pays de Thrace à dextre, passance toute la mer du Propontide qui n'est passance, aussi est elle entournee de montagnes, tellement que quand quelqu'vn seroit au milieu, il ne laisseroit pas à voir terre ferme de tous costez: & plusieurs isles qu'auons nommees par cy deuant. Le matin ensuyuant nous arriualmes à Galipoli, ou nous restalmes, & ancrasmes en la Plage.

SECOND LIVRE DES SINGVLA.

Des villes antiques situees à la riue du Propontide, du costé de Thrace: 🔗 de la ville de Galipoli. Chapitre 11.

Galipoli.



Alipoli est distante de Constantinople quatre bon-nes iournees, qui peuuent estre enuiron trente six lieues, ou il n'y a point de port pour grands nauires. Vray est qu'il ya plage suffisante: & à la verité tout le Propontide & Hellespont pourroit quasi estre

appellé Plage: car lon trouue le fond par tout. Allant par terre de Constantinople à Galipoli, ensuyuant le riuage de la mer du costé de Thrace, lon passe par quatre villes antiques, qui encor pour le iourd'huy retiennét leurs noms anciens, & ne sont murees non plus que toutes autres villes es pays ou domine le grand Turc. La premiere ville est Selimbria, maintenant dicte Seliuree, ou il y a port pour petites barques, & plages pour grands nauires. La seconde est Heraclee, anciennement nommee Perinthus, qui a vn tresbeau port, grand & spacieux pour nauires & galeres. La tierce est Rodosto. La quarte est Galipoli, qui est vn grand village

Selimbria. Heraclee. Perinthus. Rodofto.

OBSERVEES PAR P. BELON. fans murailles, affis sur vn petit coustau: & est l'édroict on le Propontide finit, & ou la bouche de l'Hellespont commence: car depuis Galipoli par le destroict qui dure enuiron deux lieues, infques à la mer Egee, tout cela est appelle Hellespont. Les Tures Couffume ont maintenant telle coustume, que toutes especes de vaisseaux des Tures. de mer, tant grands que petits, de quelques pays qu'ilz soyent, voulans sortir hors de ce destroit, sont contraints de farrester, & parler à ceux de la garde de Galipoli, & prendre leur passeport, & lepresenter au destroiet du Bosphore, à l'vn des deux chasteaux. Vray est qu'vn vaisseau qui aura prins son passeport à Costantinople, sera exempt de le prendre à Galipoli : si est ce pour sortir qu'il le faut presenter à l'vn desdicts chasteaux. Chaque grand nauire qui veut sortir hors de Turquie par ce destroict, de quelque nation qu'elle soit, se doit tenir ancré trois iours durat, à fin que les Tures ayent loisit de faire la cherche pat tout le nauire: & n'en excepteroyent pas vn qui ne soit visité. Les Venities, Anconitains, Geneuois, Neapolitains, & Ragousees y nauiguent Anconicommunément. Et d'autant que c'est vne clef, & l'vn des plus tains. grands passages de Turquie, par lequel les esclaues pourroyent Geneusie fuir, à ceste cause ilz y font bone garde. Quand quelque vaisseau Neapoliestranger entre par ce destroict ayant bon vent dedans ses voiles, ams.
il ne demande point congé; car tous vaisseaux y peuvent entrer ragousses. librement. Ce qu'on ne peut pas faire en sortant hors : car si d'a-? uenture il se trouuoit quelque esclaue, sugitif, caché dedans le nauire, ou autre chose desendue d'emporter de Turquie, il leur conviendroit payer vne groffe somme d'argent. Nous demeurasmes deux iours à Galipoli, & allasmes au monastere d'vn Augustin qui a encor son Eglise à la mode des Chrestiens Latins, chez lequel veismes vn sep de vigne qui est toussours couvert de fruit, tellement qu'ilz nous affeura qu'il porte sept fois l'an, & meurist sonfruict en toutes saisons. On voit quelques sepulchres anti- sepulchres ques des Roys, & Empereurs de Thrace aupres de Galipotien la des Thraces. campagne, faits en maniere d'vne grosse bute ronde, qui resemblentestre perites montagnettes, desquelles rout le pays de Thraceest bossu. On en voit de loing plusieurs autres au dessus des montagnes, tellement que vous diriez estre petites montagnes fur les grandes, faites par artifice, comme aussi sont elles. Le port de Galipolieft hien perit pour nauires, mais il estaffez grad pour.

Maonnes. Hippagi.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. Fustes, Galliotes, Brigantins & Maonnes, qui sont celle maniere de vaisseaux que les Latins ont appellé de mot Grec Hippagi, & qui seruent à passer-cheuaux & chameaux d'Europe en Natolie. De telles nauires dictes Maonnes lon en void tous les matins grand nombre arriver à Constantinople, qui coustumierement sont conduictes par les Genissaires du grand seigneur. Elles sont ouuertes par le derriere: parquoy le cheual ou chameau entro là dedans comme en vne estable, sans aucune difficulté. On void les Galeres tirees à sec au port de Galipoli, le long du riuage dessus des Pilotis, couvertes de Limandes & merrein, fait en maniere d'arfenal. Lon y trouue toutes fortes de vintes au marché, comme à Constatinople. La ville est habitee de Grecs, Iuifs, & Turcs. C'est vn fort grand passage d'Europe en Natolie. Quand nous eusmes esté deux iours à Galipoli, nous feismes voile pour continuer nostre chemin: quand nous fusmes aux Chasteaux, nous ancrasmes pour la seconde fois. Car nul nauire (comme auons dict) estranger ou Turc, ne descend par ce destroict qu'apres auoir ancré à Galipoli, ne luy conuienne s'arrester de rechef au destroict des Chasteaux: si le vaisseau, nauire, ou galere chargé de marchandiscestestranger, il luy convient demeurer trois iours continuellement attendant sa depesche. Mais si le vaisseau est Turc, & que le vent soit à propos, ilz ont cela de priuilege, pour n'auoir occasion de perdre temps, qu'on le depesche des le pre-

Description du Bosphore de Thrace: & des Chasteaux nommez Sestus & Abydus: & des ruines de Scamandria. Chaptre III.



E destroit des Chasteaux est large peu moins d'un demy quart de lieue. C'estoit anciennement & encor est le lieu ou sont situez les Chasteaux de Sestus & Abydus. Et est le lieu dont les Poëtes ont prins leur argu-

ment de deferire la fable de Hero & Leander. Le Chasteau du coste d'Asie nomé Abydus, est refait de nouveau en forme quarree, situee en lieu marescageux. Le circuit de la muraille du Chasteau entourne vne haute tour quarree, faite à l'antique, qui est encore en son entier, que les Tures ont rehausee à la formuiré, & garnie d'artillerie par dessus. Il y a quarre petits bouleuers bien

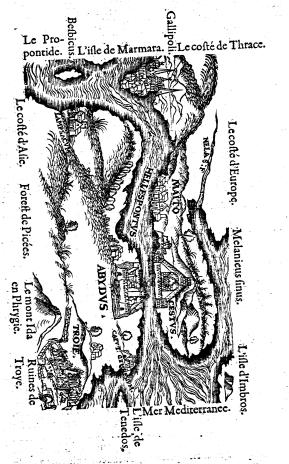

foibles, aux quatre coings de la quarrure du tour des murailles. Et semble que chasteau, pour estre vne elef de Turquie, n'est gueresfort. La pierre dequoy ils l'ont fortifié, a csté prinse des ruines scamandria, d'une prochaine ville, que nous croyous auoir esté anciennement nommee Scamandria, qui est situec en terre ferme d'Asse mineur, & n'est qu'à demie lieue de la mer, & à demie petite iournee des chasteaux. L'on y voit vne sumptueuse ruine de bastimens magnifiques de fort beau marbre blanc, & des colonnes taillees en toutes fortes d'ouurages : aussi plusieurs beaux & spacieux chapiteaux quarrez. Elle est situee dessus vn haut, ayant vne tresgrande campagne, large, spacieuse, & belle prairie, qui l'entourne par les deux costez. Le lieu est marescageux en l'hyuer: mais est tout sec en esté. Nous y auons veu vne grosse pierre taillee en relief, à la perspectiue d'vn personnage vestu d'vn haubert à l'antique, vne armure à la poictrine, vn morion emplumé, bridé par dessous la gorge: vn bouclier long & enleué, vne espec courbec en façon de cimeterre, non saincte par le corps, mais pendante au colen escharpe, fait d'excellent artifice. Nous croyons que ce bastiment estoit vn temple magnifique, dedié à quelque Dieu: & maintenant les Turcs emportent les pierres à la mer, pour les porter au susdit chasteau, dont en ont fait la forteresse. L'autre chasteau de Sestus est en Europe, assis au Cheronese de Thrace, ioignant vn. moult grand village habité de Grecs, nommé Maito. Sestus est situé au bas d'une montagne, en saçon de Tressle. La premiere du chasteau tour du milieu du chasteau, est en façon de trois demis cercles ioincts l'yn à l'autre. La seconde entourne la premiere de mesme façon, en sorte que l'une enferme l'autre. L'entour de la muraille est triangle, duquel l'vn des coings regarde iustement la montagne, ayant vne tour dessus le haut, qui defend le chasteau de la montagne. De ceste tour descendant en la mer, deux ælles de fa muraille viennent enfermer la tour au dedans, en forte que les murailles des chasteaux qui s'estendent le log du riuage tant d'vn costé que d'autre, sont garnies de bones pieces d'artillerie, prestes à deschargers'il estoit besoing, pour arrester les vaisseaux qui s'en voudroyet fuir sans cogé, ou entrer en l'Hellespont par force. Le chasteau qui est du costé d'Asie, nommé Abydus, est garny rout de mesmes pieces d'artillerie: toutes sois pource qu'il est de plus grade cosequece, aussi est il plus fort, & beaucoup plus songneuse-

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

seftus. Maito. deseftus.

OBSERVEES PAR P. BELON. sement gardé. Celuy qui est en Europe, est foible au regard de la montagne qui luy domine. En passant par l'Hellespont, on voit les montagnes reuestues de belle forests de Pins sauuages nommees en Latin Piceæ: les habitans prennent de son bois nommé Teda: qui estant allumé esclaire de soymesme comme une chan-teda.

Portraiet de l'arbre Picea , autrement



delle: duquel ils font la Poix noire. poix noire, & la Cedria, Cedria. que les François appel- Quodran. let du nom Arabe Quodran, ou Quatran, & en Auignon du Cade cerbin: & pource qu'on la vendà bon marché, les nauires estrangeres qui arriuent là, en emportet grande quătité, & quelquesfois s'en charget & garnissent. Les Turcs la mettent dedans des oudres, ou de brebis, ou de cheures: carelleest forc liquide. Chasque oudre ou peau plaine, ne couste plus d'un demy du-cat. Elle est beaucoup plus liquide que celle qu'on apporte dedás des barils des montagnes de Bordeaux. C'est la chose dont anciennemet ceux du pays d'Egypte se seruoyent pour conseruer les corps morts; dont est. faire celle de drogue que nous appellons Mumie, de laquelle parleros plus Mumie.

amplement cy apres. Les mariniers se servent maintenant du dit Quotran à oindre les cor-

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. des des nauires, & à messer auec la Poix de terre, appellee Pissa-Pissaphaliu. sphaltum: que l'on prend au dessus de Ragouse dedans terre, pour les fondre ensemble, à fin que le Pissasphaltum ou poix de terre devienne plus molle, & plus du ctible: car d'elle mesme elle est fortseiche. Et ne pourroit seruir sans estre messee aucc le Cedria, qu'auons dit estre fait en Phrygie. Et à fin de faire entendre quel arbre est celuy que nommons Pignet sauvage, nous en auos. cy deuant mis la portraicture, ja soit que l'ayons amplement descrit au liure Latin des arbres coniferes.

Les rivages de la mer de l'Hellespont & du Propontide, iettent tresgrande quantité d'Alga latifolia, qui est vne herbe crois-

trouuans au riuage, la tirent & deseichent pour s'en seruir. Ils la messent auec de la terre graffe, à sin d'en couurir leurs maisons, car elle est longue, large & obeissante, faisant bonne mixture de torchis, aussi que leurs maisons sont counertes en terraces. Ceste bouche de mer court fort impetueusement : dot advient qu'elle apporte plusieurs excremes à bord, qui ne sont pas du tont inuticouvertes en les: comme est la cinquiesme espece d'Alcionium, dont Diosco-

ride a fair mention, lequel les habitans de Samothrace, Imbro, &

sant par la mer, comme le foing dedans vn pré. Les habitans la

Maisons des Alcionium. Lemno, appellent en langage vulgaire, Arkeilli: duquelil y afi

Arkeilli.

grande quantité en l'isle de Besbico, qui est vne des isles du Propontide, quelque peu au dessous de Marmara, qu'on en pourroit auoir à charger nauires; qui toutesfois est vendu bien cher par les boutiques des drogueurs de Venise, & d'autres nations. Mais ont spuma mas laissé de le nommer par son nom ancié, car pource qu'il est legier, & ressemble à vne escume, ils le nomment vulgairement Spuma

Antipates. maris. Aussi y auons trouué de l'Antipates. Particuliere description du chasteau d'Abydus, qui est l'une des cless de Turquie. Chapitre 1111.

> E Chasteau de Sestus, qu'auons par cy deuant descrit en Europe, est de moindre importance: aussi n'est il pas grandemet fortisse : mais celuy d'Abydus est quel-que peu plus fort. Et pource que nous entrassmes dedans, dirons briefuement ce que nous y auons veu. Il est de forme quarres, & a fossez à l'entour, mais non à fond de cuue. Ses mu-

OBSERVEES PAR P. BELON. railles sont foibles, & ne cotient grand pays. Il y a vne haute tour Description au milieu, faite en maniere de dongeon: qui est celle mesme qui du chasseau estoit quand les Turcs prindrent le chasteau sur les Grees. Les artilleries qui sont leans, ne sont pas montees sur roues, ains sont cotre terre, appuyces d'vn fort mur par le derriere, tellemet qu'elles ne se peuvet ne reculler n'aduacer: & sont toutes d'yne regee en nombre de vingt & sept, regardans à fil d'eau dessus la mer. Il ya vn village ioignant chasque chasteau, tant à Sestus qu'à Abyya vn village ioignant chaique chaiteau, tant a seitus qu'a AoyRetour des
dus:mais celuy d'Abydus est le plus grand. Auquel lieu estant le cigoignes en mardy vingt & huictiesme iour d'Aoust, veismes voler vne grad leur pare bende de Cigoignes, qui au iugement de plusieurs estoyent de trois à quatre mille. Elles venoyent de la partie de Russie, & Tartarie: car elles trauersoyent le canal de l'Hellespont en croix Bourguignonne. Lesquelles quand furent comme au dessus de l'ille de Tenedo, alors tournoyerent longuement en limasson, suiuans les vnes les autres: & se mirent en vn rondeau ou cercle: & de là se distribuerent par petites bendes, auant que de s'eslongner de la bouche du Propontide : & ainsi esparses feitet plus de vingt bendes, partans les vnes apres les autres, tirans instement au midy. Les champs d'Abydus sont bien peuplez de Chamæleo noir, Chamaleon comme aussi sont les riuages de l'Hellespont. Les habitans y font noir. comme aussi sont les riuages de l'Helleipont. Les nabitaits y sont Lepidon: leurs balais de l'herbe de Lepidon, que les Grees nomment vul-sarapidi. gairement Sarapidi. Il y auoit plus de cent Turcs passagers dedas nostre nauire, qui alloyent de Constantinople en Egypte: Car le voyageest beaucoup plus bref par mer que par terre, comme ferons apparoistre par cy apres. Chasque passager est quitte de son passage, payant vn ducat pour voicture. Les marchads d'Egypte, ayans vendu leur marchandise à Constantinople, ne voulans s'en retourner vuides en leur pays, enleuent grand nombre de passagers, pour mener au Caire, & autres lieux d'Egypte. Nostre nauire estoit ancré au port d'Abydus, attendant que tout nostre cas fust appressé. Ce pendant nous pourmenans le long de quelques petits ruisseaux salez, trouuasmes vne espece de serpent terrestre, serpent terqui se nourrist communement tout le jour en la mer, tout ainsi refire qui deque la couleuure en l'eau douce : mais il vient dormir la nuict sur est mala terre. Il est quasi de couleur rouge, mais il y a d'autres couleurs rin. de gris mellees parmy.

## PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

Qu'on peut voir les ruines de Troye clairement de la mer.

Chapitre

O v s partismes des chasteaux au matin auec bon vent fauorable, que les mariniers nomment Maistre tremontane, & commençasmes à sorrir hors du destroi & de l'Hellespont,& entrer en plaine campagne de mer

Mediterrance, qui n'est qu'à trois lieues d'Abydus, laissasmes le cheronese à gauche, dedans lequel est un promontoire que les anciens appelloyent Mastusia, ou estoyent le tombeau d'Hecuba, & le sepulchre de Protesilaus. Peu apres l'isse d'Imbros, qui est L'ife d'Imquelque peu moindre que celle de Lesbos, mais ses montagnes font plus hautes: nous la laissasmes à costé dextre: Car elle est fort pres du riuage de Thrace. Puis quand nous eusmes aduancé plus outre, nous estions affez loing en la mer, quand comméçafmes à veoir l'isse de Lemnos, qui est plus auant que celle d'Imbros: laquelle pour estre basse, & n'auoir nulles hautes montagnes, ne nous apparoissoit que bien peu. Entrans plus auant en la mer Mediterrance auec bon vent maistral, nous tenions nostre chemin plus pres de terre du costé d'Asie à main senestre. Car si nous custions prins le chemin à dextre, nous custions laissé le chemin du Canal de Chio, ou il falloit aller. Approchans à la poincte de terre ferme, appellée Cauo de Genissari, anciennemét nommee Sigæum, nous vismes d'assez pres les ruines d'vn chasteau anciennement nommé Caput Gymneseum, qui mostrent qu'il est fort antique, lequel nous apperceusmes d'assez loing: car il est enleué dessus promontoire. La muraille de ce chasteau estoit faite de brique, & de fort ciment. Il y a leans de tresgrandes cisternes, & de grandes caues, lesquelles fusmes veoir lors qu'allasmes à Troye: nostre nauire passa entre l'isse de Tenedo, que nous laissasmain dextre, & les ruines de Troye, que nous anions à main senestre.

Cauo de Genissari. Sigaum. Caput Gym

bros.

Tesbos.



Description des ruines de Troye.

Chapitre VI.

VANT aux ruines de Troye, on les voit d'affez loing: Ruines de

Car les murailles de la ville sont en quelques endroits Trois. encores toutes droictes. Et pource que les auons esté voir par terre, en diros ce qu'o en voit de reste: & suyuant nostre nauigation dirons aussi ce qu'on en voit de la mer. Qui y voudroit aller de Constantinople par mer, il faudroit descendre à Abydus au destroict des chasteaux : Car il n'y a que demiciournee. Et apres les auoir veues, pour veoir de beaux pays, & Olympe il faudrois retourner par dessus le mont Ida, en Phrygie, & aussi en phrigie. par dessus le mont Olympe & Orminium, suyuant le grand che- Le mont Semin ordinaire qui va en la ville de Bourse. Le mont Olympe est nu. quasi aussi haut que le mont Senis: toutesfois il mest dechemin tant difficile. Et qui ne voudroit passer par ces lieux là, l'on pourroit prendre la voye de Galipoli, & retourner à Constantinople Description par terre ferme sur le riuage de Thrace. Troye est situee en pen- des ruines de dat sur vn coustau, qui apparoist bié à cler de la mer. Car aussi est Troye. elle le long du riuage. Estas entre Tenedo & les ruines de Troye, Cauo sancta passasmes droict entre deux poinctes : l'une est au bas par de la Maria. Troye, deuat l'isle de Metelin, laquelle poin ce ils nomet mainte-larganum. nat Cauo sancta Maria, & anciennemat Iarganu. L'autre està la fin de Tenedo. Entre lesquelles poinctes nostre vaisseau se trouua sans vent, Nous veoyons des arches qui font encores debout, fabriquees à l'antique, au pied d'une petite montagne ou promontoire, faictes de ciment & de brique. Veoyons aussi les ruines des deux chasteaux du promontoire au riuage de la mer, plus bas au dessous, qui estoyent enceinces dedans la ville. Les habitans qui sont entour Troye, sont partie Grecs, partie Turcs, partie Arabes: tous lesquels nomment le territoire vulgairement Troada. Ce n'a esté sans raison que la magnificen- troadice & grandeur de la ville de Troye, estant si grande qu'elle est, a esté celebree des Poetes anciens. Les ruines des bastimens qu'on y voit encores pour le jourd'huy, sont si admirables à regarder, que bonnement on ne pourroit exprimer leur grandeur sinon par beaucoup de langage. L'entour des murailles rend suffisant tesmoignage de la gradeur de la ville: lesquelles

Æ∏os. Flos Asia Petra.

tours ruinces, qui estoyent és mesmes murailles. Il ne faut pas adiouster foy à ceux qui disent que toutes les ruines sont demolies. Les fondemens des murailles du circuit de la ville apparoifsent encores, qui sont renforcez en quelques endroi às de pilliers ceux qui pe- & esperons larges de deux toises. Nous fusmes quatre heures à set que Troye l'entour, tant à pied qu'à cheual. L'on y voit des grandes sepultune ait efté en res de marbre hors le circuit des murailles, faites à l'antique, toutes d'vne pierre, en maniere d'vn grand coffre, dot les couuercles demarbre de sont par tout entiers : lesquels sont au descounert sur les plus grands chemins passans. Les ruines des deux susdits chasteaux,

Le pied d'un phanal de Troye.

Des Chas faits de belle pierre de marbre, se voyent encor en leur entier, & fteaux d'Ilio. ne les sçauroit on ruiner & abolir du tout. Celuy qui est au riuage de la mer au plus bas lieu de Troye est estendu en longueur en maniere de deux plates formes: duquel les murailles sont merquetees de marbre rouge & blanc. L'autre chasteau est au sommet de la colline de l'autre costé de la muraille dedans l'entour de la ville. De ce haut chasteau regardant contre bas, on voit quasi toute la ville, & aussi quasi toute la plaine capagne : duquel les murs sont quelque peu aduancez hors le circuit des murailles. Apres qu'eusmes entourné les ruines des murailles, commençasmes à regarder le dedans de la ville, qui ne font que ruines confuses: entre lesquelles on y voit une grande baze de plate forme quarree, faite de pierre taillee de tresgrande estosse: & croyons auoir esté le pied de quelque haut phanal ou lanterne, qui monstroit le feu la nuict aux nauigans. D'auantage il y a plusieurs cisternes en leur entier, ou l'eau de la pluye estoit reseruce, d'autant qu'il n'y avoit en tout ce territoire, que bien peu d'eau de fontaine, sinon vne qui est là bas aupres du port. L'on voit encores les ruines des Eglises qui furent basties du temps que les Chrestiens y habiterent, desquelles grandes parties des murailles sont demeurees debout: & entre elles on voir des croix entaillees dedans les pierres de marbre. Ellea esté tant de fois ruince, qu'il n'y est demeuré edifice entier: aussi est maintenat du tout deshabitee,& n'y a personne qui s'y puisse tenir, à cause de la sterilité de la terre,

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. estoyent faites de larges pierres, rares, & fort spongieuses, noirastres, dures, taillees en forme quarree, qu'on tiroit des pierreries d'vn prochain promontoire, nommé Assos. Dont le salepestre a

esté anciennement nommé Flos Asia Petra. On voit encor les

plusieurs fois

OBSERVEES PAR P. BELON. & la grande incommodité de l'eau. Il n'y a village ne maison à plus d'vne lieue à la ronde, tant lépays est sterile & sablonneux. Il y croist peu d'arbres fruictiers. Ceux d'Esculus sont d'assez grad Arbres de reuenu pour le territoire: desquelz les habitans du contour cueil- Esculm. lent les grands auec leurs coques estans encores tendres, & les abatent auec des perches, à la façon de ceux qui abatet des noix: puis ilz les laissent descicher dessous l'arbre, n'ayans peur que les pourceaux les leur mangét, d'autat qu'ils n'en nourrissent point. Et quand ils sont secs, ils les amassent, & les portent vendre par Diuerses chofachees sur les chameaux aux prochaines villes, comme à Bour- à conroyerles se, ou à Galipoli. Ils en preparent les cuirs, tout ainsi que nous les cuirs. tannons d'escorce battue, & en Egypte des siliques d'Acacia, en siliques d'A= Italie des fueilles de Myrthes, & en Grece de Sumach. En ceste cacia. grade espace de la susdicte ruine, il y a vne belle campagne & spacieuse, où maintenant on seme du Cotton, & de la Sesame, qui est vne herbe de grad reuenu: car de la Sesame ils font leurs huilles en Turquie. Outre plus ils y sement une espece de Melons, qui croissent sans estre arrousez, & sont de telle nature, qu'ils se peuuent garder tout vn hyuer fans se corrompre aucunement. Et toutesfois ils sont vrais Melons, qu'on peut bien manger à la façon des autres dés l'heure qu'on les a oftez de leur plante:mais ils sont en ce differens, qu'ils se conseruét tout l'hyuer, & quasi tout l'esté ensuyuant. Et pour monstrer que ce sont vrais Melons, osons asseurer que l'herbe est de semblable façon, & le goust n'est gueres different à ceux que nous auons pardeçà : aussi en ont ils bien des nostres. Ils y semet une autre sorte de fruict, qui de nom Arabe est appellé Copous, commun par toute Turquie & Gre-Copous. ce: mais les Grecs qui suyuent l'antiquité, le nomment Chimoni-Chimonichia cha, les Latins d'vne certaine appellation Greque, Anguria, les Anguria. Arabes, Napeca. Ceste diction Anguria luy est donnee improprement : car Anguria n'est autre chose sinon le Cocombre que nous cognoissons. Lonvoit de grands Colosses dedans Troye, couchez par terre, taillez à l'antique, & y a vn endroi d'assez pres du Chasteau, de la mer, ou il y a vn moult grad amas de marbres: & croyons que quelqu'vn les y ait mis par curiofité: car cela ne s'est peu faire sinon par grande despense. Encor y a quelques portes au circuit de la muraille, qui pour le jourd'huy sont presques entieres, & principalement vne qui est sur la collineau coste du

PREMIER LIVRE DES SINGVEA.

tong bras de Chasteau par laquelle lo sortoit allat en la plaine. Aussi y a vn log muraillebors bras de muraille fort haute, enforcee desperons par derriere, qui fort hors du circuit, & s'en va ioignant la campagne vers le mont Ida. L'autre portail qui estoit ounert du costé des prairies, & qui descendoit vers les baings chauds, est encore entier. Les autres portes qui sont du costé de la marine, sont grandement ruinces, & n'y a que bien peu de vestiges. Nous trouuasmes vn pilier de marbre blanc fiché en terre, mais au demeurant à demi couché, qui au oir ceste inscription ainsi ordonnee, tant d'un costé que d'autre: Imperator Casar Mar. Aur. Antoninus Pius Felix Particus Maximus, Germanicus Maximus. Trib.P.I. Imp.Po. XV. Maximus Imp. Cos. III. prouinciam Asiam per viam & flumina pontibus subiucauit. Toutes lesquelles parolles estoyent d'un costé du pilier, tat confumces d'antiquité, qu'à peine les pouuions lire. De l'autre costé du pilier estoyent escrites autres parolles, desquelles le commencomentest, Imp. Casar Aug. Diocletiano regnante. Nous n'en auss peu lireautre chose.

Xanthus. Simois.

Quant est des sleuues de Simois & Xanthus, tant celebrez par les Poetes, qui arronsoyent les prairies de Troye, n'en rapportons autre nouvelle, uno q ce sont si petits ruisselets, ou à peine se peut nourrir ne Loche ne Veron : car ils sont en esté à sec, & en hyuer vne Oye à grand' peine y pourroit elle nager dedans. Si auons efmeu doute sur ces sleuues, ce n'est pas chose nounelle : car des le temps d'Aristote on ne le seauoit trouuer. Et qu'il ne soit vray, qu'on lise le douxiesme chapitre du tiers liure de l'histoire, en ceite forte: Scamander etiam amnis flauas reddere oues creditur: quamobrem Xanthum pro Scamandro nuncupatum ab Homero autumant. Quasi cõme si Aristote vouloit dire, qu'Homere a prins Scamander pour Xanthus: car Xanthus est à dire, flavus. Soit doc mis en question, àscauoir si Xanthus & Scamander est vne mesme chose. Le chemin de Troye pour aller aux baings chauds regarde l'Occident, & a lon le visage vers l'isse de Lesbos, qui n'est pas distante à deux lieues de là. Tenedo en estaussi fort prés, tellemet qu'il n'y a qu'à passer le Canal d'entredeux. Les baings naturellement chauds, ne sont qu'à demie lieue de Troye: ou il y a tant de sepulchres sur le chemin, qu'il en est bordé, tellement qu'ilz y sont encores plus frequens, que ceux de dessus le chemin venant de Philippi à la Caualle. Les sepulchres semblent estre des Grecs: car on y vois

OBSERVEES PAR P. BELON. des lettres Greques: combien qu'il y en ait aussi des Latins, comme il appert par les lettres Latines. Estans plus pres des baings chauds, nous veoyos de sumptueux edifices magnifiquemet raillez à l'antique: en l'vn desquelz on lit, Iulio, en vn autre, Magistratus. Ce bras qu'auons dit sortir du circuit des murailles, est citenduen longueur, lequel n'auons fuyui finon entour Troye. Toutesfois noz guides disoyet qu'il est long de vingt mil. Quoy qu'il en soit, cest quelque chose de grand, & croyons que c'estoit vn fort qui tenoit contre terre ferme. Il s'estend deuers le costé du mont Ida, qui n'est guere qu'à deux ou trois lieues de Troye. Auf si disoyent qu'il ne prenoit fin sinon au goulphe de Satelie. Vray Satelie. est qu'il ne continue pas en sa hauteur, & qu'on le voit abatu à demy quart de lieue de Troye: mais que plus loing de là, il est aussi haut come il est pres de Troye. Ces baings chauds ont trois sources salees, dequoy on pourroit bien faire du sel, comme on fait des autres sources salees. Laquelle chose lon peut bien cognoistre par leurs ruisseaux, lesquelz le Soleil rend en esté tous congelez de sel. Ce sont ceux dont Pline a parlé au liure trente-sixiesme, chapitre sixiesme, ou il dit: Larissa Troade: car le lieu ou ilz sont Larissa situez est nommé Larissa. Les voutes fabriquees à l'antique, faites de ciment & de brique, sont encore debout, à l'vne desquelles on ne se baigne point: car la muraille a comblé la fontaine: mais y a vne petite maison de leger edifice à l'une des sources, ou lon se baigne. La susdicte voute n'est pas edifice si sumptueux, qu'est

celuy qu'on voit és baings du mont Taurus.

Our retourner au propos qu'auios laisse, & reprendre les arres de nostre nauigation, il faut entendre que nous estions en la mer à l'opposite de la susdi- Caus santa de poincte, appellee Cauo sancta Maria, ancien-Maria. nement Sygeum, ou nous veoyos l'endroit des ruines d'yn chasteau ancien, que croyons estre celuy d'Achilles, Et

De l'iste de Metelin, & du Promontoire. Chapitre VII.

de fait on y voit encores vne grosse butte de terre en maniere d'une petite motagne, qui possible est le tombeau d'Achilles, que ceux de Metelin feirent faire en son honneur. Nous ne seismes autre chemin tout ce iour, sino depuis le destroi à des Chasteaux

SECOND LIVRE DES SINGVLA. iusques à l'opposite de l'isse de Metelin: car le vent nous poulsoit lentement. La nuict ensuyuant fut aussi sans vent ne pour nous. ne contre nous. Le iour d'apres nostre nauire estoit encor vis à visdu Chasteau de la ville de Metelin, qui est la plus grade ville qui foit en l'isse de Lesbos, de laquelle ville toute l'isse a prins ce nom. Elle est habitee de Turcs. Mais les habitans de la campagne qui Vin de Mes cultiuent les champs & les vignes, sont quasi tous Grecs. Le vin telin. de Metelin entre tous autres est bien reçeu à Constantinople, & est quasi rout clairet. Et à sin de le rendre plus coloré, ilz sçauent mettre de la semence des hiebles, selon la doctrine que les Iuiss leur ont aprins. Les autres vins qu'on apporte de Chio, & autres isles Cyclades à Costantinople, ne sont pas vendus à si grand pris, Metelin. que celuy de Metelin, lequel on peut discerner au goust d'auec les autres. Metelin est vne isse contre Phrygie, moult fertile. Elle nourrit de forts Cheuaux, qui sont bas & trappes. Elle est de gradrenenu, tant de formages que de bons fourmens. Desquelz lon fait moult grande quantité de deux sortes de drogues, dont les Turcs se seruent en leurs potages, qui s'appellent en Turc, l'vne Trachana, & l'autre Bouhourt, qui ont esté anciennement appel-Truchana. Boubourt. lees Crimnon & Maza. Les Turcs en vsent pour l'heure presen-Crimnon. te, tant en paix comme en guerre: comme aussi faisoyent les exer-MaZa. cites Romaines de Maza. Nous ne feisines pas grand iournee, & estions à l'opposite du rocher en la mer Egee entre Chio & Te-Mer Egee. nedo:lequel pource qu'il semble à le voir de loing, à vne cheure, semblablement toute icelle mer a prins son nom de ce rocher: car ce que les Grecs appellent Æg2, vaut autant à dire comme Le iour d'apres vn vent Grec à la quarte de Tremontane commença à nous favorizer: & pour autant qu'il estoit lent, il nous faisoit seulement costoyer l'isse de Metelin, que nous auions à se-Chafteau de nestre. Nous veoyos son Chasteau de bié loing: car il auoir esté reblanchi de nouueau, aussi qu'il est esseué dessus vn coustau. Il est firué au costé de l'Occident, regardant l'isse de Tenedo. Er est

fait à la mode antique, & par consequent n'est moult fort. La ville est pres du port, qui est tresbeau, & grand, & bien seur pour toutes nauires. Le vent ne se changea point tout le iour, & estions desia assez loing de Metelin, quand nous veismes l'isse de Psara, que nous laissasmes à costé dextre. C'est une petite isle prochaine

du Cauo

Metelin.

Pfara,

OBSERVEES PAR P. BELON. Cauo de Mastichi, ou se nourrissent des Asnes sauuages, disserés à ceux qui sont par les campagnes d'Assyrie, & ne penuent viure ailleurs:car ilz meurent s'ilz sont transportez hors de là: & laissafmes de plus voir Cano Mastichi, anciennement nommé Phanæ. Car le mesme vét quelque peu plus gaillard se renforça sur le vespre, lequel nous rédit à nuict close bié pres de Chio. Nous passafmes vn destroict en ce canal de Chio, qui est entre l'isle & la poincte de Magnesie, dont nous estions si pres, que nous eussions peu iecter vne pierre de nostre nauire iusques en terre. Ceste Magnesie n'est pas celle qui est arrousee du fleuue Meander en Thessalie Magnesse. du costé de Grece à quinze mille d'Ephesus: mais est ioignant Chio:laquelle nous restoit à nostre main gauche, & Chio à dextre. L'yne des montagnes de Chio estoit moult haute au deça de Pelleneum, nous, qui se nomme Pelleneum. Nous arrivasmes à Chio, & ancrasmes au canal enuiron la nuict en attendant le jour.

Succincte description de ce qu'auons obserué en l'isle & ville de Chio: & qu'on ne trouvele Mastic, que là.

Chapitre VIII.

Lappert par les iournees, qu'auons ey dessus racom-

ptees, qu'il ne faut que deux sours de pontemps...
nir des Chasteaux de l'Hellespont à Chio: car nous y Chio tribuaarrivasmes le troissesme sour alles voir la ville, qui Turc. ptees, qu'il ne faut que deux iours de bon temps à vetoit qu'il fust iour, nous descendismes pour aller voir la ville, qui Turc. est petite, situee au riuage de la mer, du costé de Natolie, au pied d'vne montagne exposee au leuant. Elle est tributaire au Turc, & paye douze mille ducats paran, pour les maintenir en leurs libertez. Mais ne leur est permis de la fortisser. Le port est petit, mais assez bon pour Galeres & autres sortes de moindres nauires,& grandes barques. Les plus grands nauires trouuent lieu à s'ancrer dedans le canal sans entrer au port. La seule isse de Chio entre toutes les autres baille le Mastic, combien que Galien au Mestic. second de Glaucon loue le Mastic Egyptien: toutesfois sçauons que pour le iourd'huy il n'y en a qu'en Chio, ou les arbres de Len-Lenifques. risques y sont cultiuez auec telle diligence, qu'il n'y font moindre despence & labeur en les cultiuant, que font noz vignerons aux vignes. Et d'autant que la principale richesse des habitans de

AA.

Terra Chia.

Theodotion.

Femmes de Chio font

courtoiles.

terre verde en l'isle de Chio, qui represente grandement la couleur du verd degris, qu'on nomme par Turquie terre de Chio: toutesfois ce n'est ceste cy qu'on entendoit anciennement pour Terra Chia: car ceste terre verde a esté nommee par Vitruue, Theodotion. Il n'est autre ville ou les gens soyent plus courtois, qu'ils sont à Chio. Aussi est ce le lieu de la meilleure demeure que sçachions à nostre gré, & ou les femmes sont plus courtoises & belles. Elles rendent vn infallible tesmoignage de leur antique beauté: car comme vne nymphe en l'isle de Chio surpassant la neige en blancheur, fut appellee de nom Grec Chione, c'est à dire neige, tout ainsi l'isle prenant le no de la nymphe sut surnommee Chio. Les homes aussi y sont fort amiables. Et combien que elle soit isse Greque, toutes fois pour la plus part lon y vit à la Frake, c'est à dire à la façon Latine. Neantmoins plusieurs d'eux sont Grecs, & veulent viure à la Greque, tellement qu'il est loisible à vn chacun de choisir &eslire telle maniere de viure qu'il vouldra. Les observations des deux religions sont grandement differentes. Car ceux qui sont vrais Grecs, s'ilz voyent quelcun des leurs manger du poisson ayant sang en quaresme, ilz s'en scandalizeront grandement. Commét (diront ils) n'es tu pas Romeos? voulans entendre par cela, comme s'ils demandoyent, Et toy n'es tu pas Grec? Car ceux qui se gouuernent selon la façon Greque, y font nommez Romei: & ceux qui obeissent à l'Eglise Latine, sçauoir est au commendement du Pape, sont surnommez Franki. Et d'autant qu'il est defendu aux Grecs de manger poisson qui ait sang en leur quaresme, ils trouuent mauuais si vn de leur reigle en mange. La religion en leur nation est fort bien obseruee. Mais ceux de Chio estans partie Geneuois & Italiens, partie Grecs & tributaires au Turc, viuent en toutes libertez accoustumees que le Turc leur maintient. Auant que la seigneurie de Chio tombast

ceste isle, est constituee en Mastic, par cela ilz ont en grande recommandation de prendre grand soing à accoustrer less dicts arbres de Lentisques. Et comme les Oliviers & autres telz arbres
fruictiers veulent estre observez & accoustrez semblablemét les
Lentisques ne donneroyent guere de gumme qui n'y prendroit
soing, ainsi qu'il est requis. Les Lentisques qui croissent par le
Languedoc, Provence, & Italie, sont tels que ceux de Chio, toutessois ne rendent point de Mastic. Il y a vne particuliere mine de

Romei. Eranki. OBSERVEES PAR P. BELON.

fous la puissance du Turc, elle estoit absolument en la puissance des Geneuois. Mais depuis qu'elle fut au Turc, elle ne leur est pas tant subjecte comme elle souloit. Car elle fait maintenant son regiment & gouvernement à son appetit, & non pas comme ceux de Gennes veulent. Comme aussi fait la seigneurie de Ragouse, qui est semblablement tributaire au Turc. Leur parler est partie Grec, partie Italié corrompu, comme est le Geneuois: aussi leurs habillemens & maniere de viure sont à la Geneuoise. Le reuenu du Mastic de ceste isle est si grand, qu'ils en baillent au Turc pour Reuenu du la somme de quatre ou cinq mille ducats par an, en deduction de Mafic. la somme de leur tribut: & luy vendent le quintal au pris de cent & cinq ducats. La reste ils la reseruent pour eux. Les marchands François voyás qu'il est tousiours à vn pris, pensent & dient communément que quand ilz en ont recueilli vne certaine quantité, ils en iectent la reste. Mais cela est faux : car, comme nous auons dit, ils font grandes despenses à accoustrer & entretenir les Lentisques. Mais pource qu'ilz en deliuret au Turc pour quatre mille ducats par chacun an, seroit leur ruine s'ilz haulsoyet ou diminuoyent son pris. Apres que le vent Austral qui auoit esté quelque temps contraire, fut cessé, nous feismes voile, partismes de Chio, & nauigasmes auec vent Grec assez bon, cotinuans nostre chemin vers Alexandrie. La premiere isle que nous aduisasmes de loing, fut Icarie, qui est maintenat nommee Nicarie, que nous learie. laissafames à costé dextre: & ne susmes gueres sur mer que nous ne Nicarie. veissions l'isle de Samos, qui nous apparoissoit de bien loing: Car Samos, il ya de moult haultes montagnes en icelle. C'est vne petite isle du ressort de la seigneurie de Chio, qui n'est pas large, mais est estendue en longueur. Elle n'a gueres hautes montagnes, aussi n'a gueres de bois, mais il y croist beaucoup de bled, & bons pasturages pour Brebis, dont ilz font à force formages. Ceste isle 2 bons ports: & n'estoit la peur des Coursaires, elle (comme aussi plusieurs autres islettes deshabitees)seroit redue mieux cultinee. Car quand le moindre Coursaire de mer y vient, faisant quelque peu d'effort sur eux, ils les prennent esclaues, & les mettéten Galere pat force. Quelque peu plus auant en la mez nous veoyons 105. Fifle d'Iosentre Icarie & Naxie, en la quelle on dit Homere auoir de Homere. clté enscuely.  $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1$ 

De l'isle de Samos.

Chapitre IX.

'Isle de Samos encor qu'elle soit grande, toutes sois elle est maintenant quasi deshabitee. C'est grand

chose qu'vne isle comme Samos, qui a cinq cens quatre vingt huict milles de tour, doine rester dederte, veu mesmement qu'elle fust anciennement si celebree & puissante, qu'elle faisoit teste à la force des Athenies, La craincte des pirates fait qu'elle soit deshabitee, en sorte que maintenant il n'y a pas vn seul village, & par consequent il n'y a point de bestial. Elle est plus ronde que longue ou large: & est separce de la terre d'Asse d'un seul Canal, qui n'est gueres large. La partie de l'isle qui regarde le Septentrion, & l'Occident, a vne moult haulte montagne de tresapres rochers, laquelle montagnefut nommee de nom propre, Cercecius: & sont lesdicts rochers quasi inaccessibles. Nous auions vn marinier Grec en nostre nauire, qui auoit esté par l'isle de Samos, qui disoit y auoir veu plusieurs ruisseaux: car nous ne la veoyos que de la mer: vray est que n'en estions guere loing. Samos est grandement abondante en bois de moult haute fustaye, dont les Coursaires en bié peu de temps se peuvent armer de fustes, pour aller piller & courir fur la mer.

Cercecius

Discours pour diffinir que c'est que Coursaire. Chapitre. X.

Coursaire.

Pirate.

atédu és regions Mediterranees, & que nous sommes trouuez entre leurs mains, nous en voulons maintenant donner l'intelligence. C'est tout vn maintenant donner Interngence. Et pour de-de dire Coursaire, ou Pirate de mer. Et pour deciarer en peu de parolles qui le maintient en estre, & dont il préd son commencement, il nous faut presupposer que trois ou quatre hommes duicts à la marine, & hardis se mettent à l'aduenture, qui des le premier commencement sont pauures, n'ayans que quelque petite barque ou fregate, ou quelque brigantin mal equippé:mais au reste ont une boete de quadran à nauiger, nommee le Bussolo, qui est le quadran de marine: & ont aussi quel-

Ais pource que ce mot de Coursaire n'est bien en-

quelques liaces d'aux & oignos, vn peu de sel, qui est pour la prouisson d'vn mois. Apres que cela est fait, ils se mettent à l'auan- Finesse des ture, vogans celle part ou pretendent du profit. Et si le vent les Courfaires. contrainct de se tenir en port, ils tireront leur barque en terre, qu'ils couuriront de rameaux d'arbres, & tailleront du bois aucc leurs coignees, & allumeront du feu, auec leur fusil, & la feront vn tourteau de leur farine, qu'ils cuiront à la mesme maniere que les soldats Romains saisoyent le temps passé en guerre, qui portoyent vne tuile ou lame de cuyure, ou de fer batu, qu'ils appuyoyent dessus deux pierres, puis faisoyent du feu dessous, ayans Habilité des mile la Paste dessus: & comme la lame s'eschaussoit, ainsi soldars Roa donnoit la chaleur à la paste, dont en cuisoyent du pain. Ce pen-mains. dant ayans ainsi fait leurs appareils, il ne peut estre qu'en vn mois ou deux ils ne facent quelque bon butin. Et si fortune leur permet qu'ils puissent trouuer vne bonne rencontre, ils seront en peu de temps grandement soulagez. Quoy qu'il en soit ils ne peuuent gaigner chose tant soit elle petite, qu'elle ne les esseue bien haut. Et pource que c'est vne peste si contagieuse qu'elle prend en vn iour d'Asse en Afrique, il n'y a celuy qui ne la craigne grandement, & s'en donne de garde. C'est vn mal public, qui rend les gens de terre ferme contraincts les espier en la mer, & les obseruer en la maniere que dirons: C'est, qu'il n'y a sommet de motagnes és isles de la met, ou aux riuages de terre ferme, ou l'on ne mette des gardes le long du iour, qui font le guet, espians s'ils verront de tels Coursaires nauigans par la mer. Et s'ils voyent

quelque vaisseau, ils iugeront & cognoistront facilement la façõ

grade fumee. Et s'ils iont pluneurs vaisseaux, ils font de la fumee en diuers endroicts: car pluralité de fumee signifie qu'ils voyent

OBSERVEES PAR P. BELON. que peu d'appareil de guerrre, sçauoir est, quelques armes legieres, pour combatte de plus loing. Pour leur viure ils ont vn sac defarine, & quelque peu de biscuit, vn bouc d'huile, du miel,

du vaisseau, s'il est de Coursaire ou non: car ils ne peuuent tenir si bonne mine qu'on ne se dessie d'eux. Par cela ils vont tousiours signes pour fe cachas & mustans çà & là, pour prendre quelque chose à la del-descourre pourueue. Si les espios ont veu quelques tels vaisseaux en mer, ils les Coursais lument du feu auec leur fusil. Mais d'autant que le feu ne se peut res. voir de sour, ils ont expressement appressé quelque chose qui red

diuers vaisseaux. Partel signe tous les habitans des prochains

ports en sont aduertis, & s'en donent de garde. Et les autres guetteurs qui sont dessus les autres montagnes, encor qu'ils n'ayent veu que la fumee, neantmoins ne laisseront pourtant de faire le semblable. Et quand viendra sur le faillir du jour, ils font du feu clair, qu'vn chacun regarde. Car la coustume des mariniers est telle, que quand le iour commence à s'obscurcir au soir, tous regardent vers les lieux ou l'on fait le guet, sçachans que les gardes font tous les soirs vn seu clair en signe de seureté: & appellent cela, que la coste ou bien que la mer est nette: comme au contrairequand ils voyent plusieurs seux, que la coste est trouble. Et si la garde de la montagne a fait deux feux, cela signifie qu'il a veu deux vaisseaux ennemis: le semblable est de trois, de quatre, & ainsi des autres. Mais s'il en monstre plusieurs sans nombre, tout ainsi les vaisseaux qu'il aura veu, seront tant qu'il ne les a sceu copter. Ce signe de seu se fait autant en temps de paix qu'en guerre, en tous endroicts. C'est vne chose d'aussi bonne invention que nulle autre qui ait iamais esté trouvee par l'vtilité publique. Car il ne faut qu'vn espion à vne garde pour en aduertir tout vn pays: quin'est pas invention nouvelle. Et les gardes se respondans de I'vn à l'autre, font tellement que celuy qui en est bien loing, aduertit aussi bien celuy qui est encor plus loing, comme si luy mesme l'auoit veu: & se l'entresont à sçauoir en mesme heure d'vn mesme iour à plus de cent cinquante lieues loing. Herodote recite que les habitans de Schiro peurent aduertir les Grecs de trois galeres que Xerxes leur auoit prinses de plus de trente lieues loing. Telle maniere de feux est tout ainsi obseruee en Angleterre, principalement en temps de guerre, comme és isles de la mer Egee. Car à vn seul signe de seu, qu'ils sont sur la prochaine montagne, ils amasseront toutes les contrees voisines en armes en moins de trois heures, & chacune sçachant ou il se faut rendre pour repoulser les ennemis, ne les laisse prédre terre en leur pays. Toutes lesquelles choies les Coursaires ne ignorent pas : Aussi vont ils communément de nuich, & prennent terre quelque part ou ils sçauront le lieu estre bon pour eux, à fin de couurir leur fregate de rameaux. Pendant que leur fregate est tiree à sec, ont loifir de guetter quelqu'vn qui viendra des villages, soit pour garder

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.

des Coursai= rc.

le bestial, ou pour aller à l'eau, ou faire quelque autre negoce : lequel ils prendront, & mettront à la chaine pour seruir à voguer.

OBSERVEES PAR P. BELON. S'ils sont gens d'esprit, & qu'ils ayent seulement regné deux mois, ils zurot bien peu mené les mains, s'ils n'ont gaigné quelque douzaine d'hommes esclaues, lesquels ainsi multiplians d'vne fregate viendront à vn brigantin, d'vn brigantin à vne fuste, d'vne fuste à vne Galiotte, & d'vne Galiotte à vne galere. Et si de fortune ils se Alliance des trouuent deux bendes de Coursaires ensemble, lors se allians se Coursaires. trouuent grandement asseurez: car aussi bien sont ils ennemis, tant de leurs amis mesmes que des plus estranges du monde: car s'ils trouuoyent de leurs parens mesine, ils ne les espargneroyent pas. S'il se trouue seulement deux Coursaires de compagnie, ils oseront bien entreprendre d'assaillir une Squirasse, une Marcilia- squirace. ne, vn Luc, & autres tels petits vaisseaux de marine. Mais ils n'o- Marciliane. feront entreprendre d'assaillir une grand nauire, moyennat qu'el- Luc. le ait quelque peu d'artillerie. Voila donc comme les Coursaires pillent fur mer, & petit à petit le font plus puissans & formidables à toutes gens qui habitent és isles, tellement que les pauures paifans sont en vne craincte plus grande, que n'est loyseau sur la brãche : car quand on ne songe pas en eux, on les a à la queuë. Et mesmement les pescheurs estans au riuage, & toutes especes de petits vaisseaux, quelque part qu'ils soyent, sont quasi tousours en crainte. Et pour en amener vn exemple, nous estans en l'isle de Paxo, anciennement nommee Ericusa, pres Corfu, pendat qu'e-Ericusa. stions auec nostre guide, cherchans quelques plantes, les Coursaires emmenerent les passagers qui nous auoyent amené là. Vne autresfois vn grand nauire Venitien, nommé la Priola, estant ancré en vn port d'une isle de l'archipelago, maintenant nommee-Zia, & anciennement Cio, attendant qu'il feit bon vent pour aller à Constantinople: vne barque sortie du port de l'isse d'Andro auec bon vent, & vint en nostre port, ou elle arriua bien tard, laquelle vne autre barque de Coursaires suyuoit, & sust entree dedans le port quant & quant elle, sinon que les Coursaires y veirent nostre nauire, & par cela ils allerent se cacher en vn autre port qui estoit derriere l'isse : car il estoit desia nuict. Mais le lendemain auant le jour, les pirates qui estoyent huict en nombre, de compagnie : se vindrent cacher dedans les roseaux, attendans le poinct du jour, esperans entrer en la barque qu'ils trouueroyent au riuage, & l'emmener par force auec ceux qui est ayent dedans. Et certainement l'eussent fait,

1.10.13

estoyent en la barquese cogneurent estre surprins, les hommes plus forts se ietterent en la mer, pour eux sauuer en nageant:mais les autres qui estoyent restez, auec les semmes & enfans, demeurerent prisonniers. Ces Coursaires estoyent si hardis, qu'ils osoyét entreptédre de les emmener hors du port en nostre presence, qui estions en grand nombre. Mais le patron de la Priola destascha vn fauconneau, & feit apprester les arquebusiers sur le bord du nauire,& de rechef leur tira vne couleurine, qui les contraignit de laisser la barque. Car aussi pour sortir du port, ils eussent esté Les Coursain contraincts d'approcher assez pres de nostre nauire. Et par ce sures ne tuent rent forcez de retourner en leur barque. Ces pauures gens qui vepas les home noyent de l'isse d'Andro, eussent esté faits esclaues des Turcs, sans nostre aide. Iamais les Turcs ne tuent les hommes qu'ils pren-La Valeur nent, soit sur mer ou sur terre, mais les vendent. Si c'est quelque d'un esclaue belle ieune femme, ils la vendent quatre vingts ou cent ducats: Les nauires, vne vieille vaudroit trente ou quarante ducats, quelque ieune pefont armees, tit garçon, s'il est de belle corpulence, vauldra de quarante à cinquante ducats. Si c'est vn homme robuste de bonne quadrature & bien fourny, il vaudra soixante ducats. Voila la raison pourquoy les nauires vot tousiours armees, & pourquoy les vaisseaux qui ne sont point armez, sont toussours en craincte. Ayans assez parlé des Coursaires, retournerons à parler de nostre nauigation. Le vent Grecestoit celuy qui faisoit pour nous, qui nous cotinua toute nuict, en sorte que laissafmes Samos à Senestre, & passafmes le destroict d'entre l'isse de Samos & Nicarie. Il estoit encore grandiour quand nous passasses aupres de deux petits rochers, qui sont tant renommez entre les mariniers, nommez les fourneaux, pource que c'est un tresdangereux passage, lesquels ont prins leur nom vulgaire des Grecs, qui les ont anciennement nomez Ipni, c'est à dire Furni: mais les anciens n'entendoyet pas de ceux cy, ains d'autres rochers qui sont à la bouche du fleuue Peneus, aupres de Thessalie. Ceux cy sont grandement à craindre, mesmement quand il les faut passer de nuich. La carte à nauiguer les marque du nom de Fourneaux. Et pour autant qu'il faut palser par là, ou bien prendre un moult grand tour en la mer, un chacun de nous auoit grand peur : car il est souuent aduenu que quelques nauires y font peries en tourmente. Continuans nostre

PREMIER LIVRE DES SINGVLA. sans le secours que nous leur donnasmes. Et si tost que ceux qui

Les four neaux. Ipni, Peneus

chemin, nous passaffast aupres d'une autre isle nommee Gaide-Gaideres roniso, qui est à dire l'isle des asnes: & tout ainsi qu'elle est desha-niso. bitee, aussi n'est elle en aucun renom.

3 O v s auions l'isle de Pathmos ( ou fainct Iean l'Eg uangeliste fut en exil, & escriuit son Apocalypse) à Pathmos.

De l'isle de Pathmos.

Chapitre XI.

main gauche, en laquelle les montagnes sont moult hautes: car on les voit de bien loing. Elle est vulgairement nommee Parmosa, & est habitee de Chrestiens Grees. Aussi est bien auant en la mer au de là de l'isle Icarie. Les habitas parmosa de ceste isle viuent en toute liberté Chrestienne à la Grecque, come aussi font tous autres des isles de Grece, qui payét le tribut au Turc. Il est bien vray que les magistrats & chefs des villes sont communément Turcs. Le port de Pathmos est assez grand pour fustes, galeres, & petits nauires. Toute l'isse est fertile en grain, & y a abondance de toutes fortes de legumes, aussi y a vn monastere de Caloieres Grecs, auquel on voit la main d'vn trespassé, à laquelle les ongles croissent comme ceux d'vn homme viuant, & combien qu'on les luy rongne, neantmoins ils reuiennent grads au bout d'vne espace de temps. Les Turcs ont eu occasion de dire que ceste main est d'un de leurs prophetes. Mais les Grecs diet que c'est la main de saince Iean qui escrinit leans l'Apocalypse. Continuans nostre chemin le vent Grec, visines l'isle de Lipsos à Lipsos. dextre assez auant en la mer, qui est petite, & deserte. Bien tost apres passasmes l'isse de Pharmaco: mais est du tout deshabitee, laquelle on nommoit anciennement Pharmacusa. Ce fut pres de ceste isse ou les Coursaires prindrent Cæsar esclaue, lors qu'il alloità Rhodes estudier pour ouyr Apollonius Molo. Ayans pascesar sur
fe Pharmaco, nous arrivasmes en vne isse qui estoit anciennemet prinsessame appellee Ireon, maintenant on la nomme Lero. Elle est habitee Ireon. des Chrestiens Grecs: & est droictement à l'opposite d'une poin-Lero. cte d'Asie, bien aduancee en la mer, que la carte à nauiger appel. Caus corle Cortolo. On y voit des chasteaux antiques situez sur les col-tola. lines, & petits coustaux. Les montagnes de Lero, sont beaucoup

plus hautes que celles de Samos: & est fort bion cultiuce par les

Turcs & Grecs Chrestiens. Nous passasmes outre, & vinsimes à

194 SECOND LIVRE DES SINGVLA.
à vne autre grande Isle nommee Calimno, habitee de Grees Calimno. Chrestiens. Passans outre nous arrivasmes en une autre isle no-P∫ermo. mee Psermo, en laquelle y a deux ou trois villes, & plusieurs villages. La terre est cultiuee par le labeur des Chrestiens Grecs. Le smyrne. Nous auions la ville nommee le Smyrne, à main gauche, qui est pour le iourd'huy l'vne des villes la plus riche, & du plus grand moult grosse trafic de marchandise de tout le pays de Natolie, qui auoit anville en A cionnement nom Smyrna. Il nous falloit passer vne poincteà l'opposite de l'isse de Psermo, qui sort de Natolie, & entre bien Erithris. auant en la mer, que la carte à nauiguer nomme maintenant Ca-Cauo rosso. uo Rosso, & anciennemer Erithris, qui signific chef rouge. Nous eusmes grande difficulté à la passer : car le temps estoit obscur, & aussi que c'estoit enuiron l'heure de minuict. Le mauuais temps contraire nous surprint, tellement que nous n'allions que d'vn des costez de la voile à l'orce. C'estoit un vent maistral si fort impetueux, qu'il auoit rendu la mer esmeuë, & courroucee. Le lendemain au matin nous commençalmes à entrer au canal de l'isle de Co, qui est à costé de terre ferme, appellé le pays de Halicar-Halicarnaf nasse: & n'est que de cinq lieues de large. La mer qui est entre Samos & l'isle de Co, est tant pleine de petites isles, qu'on ne les fe. pourroit bonnement nombrer sinon à grand' peine: toutes lesquelles estoyent anciennement appellees Sporades.

Deliste de Co, pays d'Hippocrates.

Chapitre XII.

Co. Stancou Pais d'Hip= posrates.

dans le canal, nous veoyons bien à cler toute l'isse de Co, qui est le pays dot estoit Hippocrates. Les Turcs la nomment Stancou. Ses montagnes nous apparoifsoyent plus hautes que de nulle autres des isses que nous eussions encor veues: car elles ne sont gueres moins hautes que celles de Crete. La ville de Co est toute habitee de Turcs, & en toute l'isse n'y a que deux villages habitez de Grecs. Le Chasteau & ville de Co. la ville de Co sont pareillement appellez Stancou. Il est assis en

haut lieu, fait à tours rondes, plus grandes que celuy de Metelin, ou de Tenedo La ville est en bas lieu, situee au riuage dessous le chasteau. Ceste iste est bien fertile & abondante en animaux,

🗽 V and leiourfut venu, estans ja bien aduancez de-

OBSERVEES PAR P. BELON. & est plus longue que large. Nous la costoyasmes moult long temps auec vent fauorable, en nauigant auec toutes les voiles: car la tempeste nous auoit cessé. Lors mismes tous les adioustemens pour accroistre la voile. Laissans l'isse de Co à main dextre, entrasmes au canal de Rhodes. Encor estions bien loing de la ville, que nous la veoyons dessus vn perit coustau assise en vne poincte bien aduancee: & pource qu'il y a des hautes tours, & fanals Fanal. ou lanternes qui esclairent pour addresser les nauires à bon port: nous la veoyons de plus loing. Quand nous commençasmes à approcher, trouuasmes ce que l'on dit auoir esté l'ancienne ville de Rhodes, situee dessus vne petite butte ronde, pres le riuage de la mer, distante deux lieues de la ville de present: & dit on qu'il y auoit vn conuent pour les cheualiers de la religion: & qu'outre ce qu'il y a beau logis, que le lieu est en bonne forteresse, & qu'il est maintenant songneusement gardé par les Turcs. Estans à la parfin arriuez à Rhodes, ierrasmes les ancres, & descendismes en terre, & allasmes voir la ville.

## Singularitez obseruees en Rhodes. Chapitre XIII.

A ville de Rhodes est partie dessus vn coustau en pendodes. dant, partie le long du riuage. La plus part des habitás abodes. dant, partie le long au muage. La print penuent bien des villages de l'ifie, font Grees, qui penuent bien la ville, & apportient penuent en la ville, & apport entrer & venir le jour besongner en la ville, & apporter védre leurs viures au marché, & ont congé d'y demeurer tout le iour: mais les Tures ne leur permettent y coucher la nuict, tant pour le souspeçon qu'ils ont de reuolte, que de trahison. Nous ne voulons entendre qu'en toute la ville il n'y couche bien quelques Chrestiens: car mesmement plusieurs de leurs esclaues sont Chrestiens. La seigneurie de Venise y entretient un facteur pour le trafic de la marchandise, qui ne s'en dessoge point la mateur pour nuich, combien que tous ceux de sa famille soyent Chrestiens. les renitiens Le grand Turc y tient ordinairement cinq galeres forcees, en Rhodes. dont le capitaine est commis pour purger la mer des in cur-Galeres fortions qu'ont accoustumé de faire les Coursaires par les isses ces du Tura. Cyclades, Sporades, & autres lieux de Grece appartenans au Turc, & aussi pour tenir la mer Mediterrance en subjection,

B.B. ij.,

qu'ill'air trouué. Tous les bastimens des cheualiers de Rhodes, tant François que d'autre nation, sont encor par tout en leur en-Les Tures ne tier: Carles Turcs n'otrié ofté des armoiries, peinctures, sculptudemolissent res, & engraueures, & escriteaux qu'ils y ont trouué. Et encor pour le jourd'huy s'en peuuent lire plusieurs inscriptions tant en François qu'en Italien. Nous disons en outre que les Turcs ont

tousiours eu ceste coustume, que quelque chasteau ou forteresse qu'ils ayent iamais pris, est demeuré au mesme estaten quoy ils l'ont trouvé: car ils ne demolissent iamais rien des edifices & engraueures. Le iour ensuyuant nous allasmes voir quelques prochains villages hors la ville, & fusmes à la messe des Caloieres

PREMIER LIVRE DES SINCVLA. & tout le reste de Grece en seureté. Car il fait ordinairement des courses auec les susdites galeres : & s'il y a quelque nounelle de Courfaire qui soit en pays, ledit capitaine ne cesse iusques à tant

Grecs, & vismes leurs iardins moult bien cultiuez de Grenardiers, Orangers, Iniubiers, arbres de Sebestes, dont ils ont tresgrande quantité, & font la gluzauec son fruict. Aussi y a des Figuiers, Amadiers, & Oliuiers. Leshabitas des villages de Rhodes, viuet selon la religion Grecque, & gardent encor les vocables des

Rhodies Vi= choses ayans noms propres. La garde que les Turcs font de nuict à Rhodes, & autres chasteaux en Turquie, est faite à haute voix: car ils se respondent les vns autres, & non pas au son des cloches nuit à Rho\_ Comme l'on fait és villes d'Italie, & à Ragouse. Les murailles de Rhodes font au mesme estat en quoy elles estoyent quand ils les

forcerent des mains des cheualiers: & n'y a esté depuis augmenténe diminué, renforcé, n'affoibly. L'on y trouue à acheter de beaux ouurages de soye faits à l'eguille, & principalement des pauillons de licts. Ils font leurs ouurages de diuerses couleurs, en maniere de poinces croisez. Le portraice est de fueillages, & est different à l'ouurage Turquois, & à celuy qui est faict à Chio, &

cn Cyprc.



Arbres de Sebeftes. uent à la Grecque.

des.

Modestie des soldats Turcs : & d'un serpent nommé Iaculus : & de l'oiseau nommé Onocrotalus. Chapitre. XIIII.

Ous y veifines vn oifeau priué, nommé Onocrota-lus. Il alloit par la ville: duquel obseruans la gran-deur, trouuasmes qu'il n'estoit du tout si grad que est le Cigne. Il est tout blac, & beaucoup plus gros qu'vne Oye. Ses iambes sont comme celles des Cignes, & le pied de mesme façon, mais sont de couleur cendree, couuerte de dur cuir. C'est vn oiseau gay, hetté, & vioge, qui tiet sa teste droicte & esleuce. Son bec est large & canelé, poinctu & recroché par le bout. Il porte des plumes sur sa teste par le derriere, qui luy font quasi vne creste comme à vn Vanneau: & quand il vole, va battant des ælles comme vn Cigne. Il se paist aussi bien fur l'eau salce, qu'en l'eau douce. Nous prouuerons en autre œuure, ou auos mis le portraict des oiseaux, que cestuy est le Pelica, Pelican. dot nous taisons pour ceste heure, à cause de briefueté. Entre les choses singulieres de ceste isle, auons veu le serpent nommé Iaculus, moucheté de petites taches dessus le dos, ressemblantes à des petis yeux, tout ainsi que sont les taches de dessus le dos d'yn Tremble, nommé en Latin Torpedo. Nous le trouuasmes des-Torpedo. sons vn Caprier espineux hors la ville, celle part ou le Turc auoit planté son artillerie quand il assiegea Rhodes. Les Grecs le nomment maintenant en leur vulgaire Saetta, c'està dire Sagit- saetta ta, & les Turcs Ochilanne, les anciens Acontias. Il a trois paul- Acontias. mes de longueur, & n'est plus gros que le petit doigt. Sa couleur est cendree tirant sur la couleur de laict, & est totalement blanc desfous le ventre, ayant des escailles desfus le dos, & tablettes desfous le ventre à la maniere des autres. Il est noir dessus le col, & taché de deux lignes blanches, qui commencent des la teste, & suyuent tout le long du dos insques à la queuë. Les taches dont il est moucheté, ne sont plus larges qu'est vne Lentille. Mais estant son dos cendré, les taches noires sont rondes, entournees d'vn cercle blanc. Nous parleros de son anatomie ailleurs plus à plain, en descriuant tous serpens par le menu. Toutesfois ayans eu son naif portraict, l'auons mis en ce lieu.

BB iii

Le portraiet du Iaculus , autrement dit Acontius.



Storax rou= ge. Mauroca= pno.

Nauigateurs
par mer ne
peuuet beaucoup Voir.
Obeisfance
des Soldats
Furcs.

Paysans de Rbodes.

Aussi veismes descharger vn brigantin dessus la riue du port, plein d'une drogue propre en medecine, appellee Storax rouge. Les Grecs la nomment maintenant Maurocapno. Et nous a lon dit qu'il croist en l'isle : mais pource que ceux qui font voyages par mer, ne peuvent s'absenter loing de leur vaisseau, n'auons eu loisir de nous escarter pour aller voir son arbre: car quand les mariniers ont le temps à propos, ilz ne retarderoyent pour homme viuant. Nous voulons inferer par cela, que ceux qui ont suyui les nauigations dedans les galeres ou nauires, n'ont peu beaucoup voir de la terre, attendu qu'ilz sont tousiours subiects d'atendre leur vaisseau. Ayans pris garde aux soldats Turcs qui font le guet aux portes de Rhodes, auons eu occasion d'escrire la grande continence & obeissance des gens de guerre du Turc: car combien qu'il yeust vingt ou trente hommes aux portes de la ville, qui les gardent soigneusement, toutesfois c'estoit auec si grande silence & modestie, qu'on n'y oyoit non plus de bruist, que s'il n'y eust eu personne: & sembloit plustost que ce sussent artisans, que gens de guerre: mais auec ce tiennent grauité de Senateurs. Et de yray ilz sont si paisibles en toutes leurs affaires, qu'il n'y auoit aucu d'eux quieust aucune armure, non pas seulement une espee. Il n'y a maintenant que deux grandes portes ouuertes en Rhodes, l'vne est sur le port, l'autreau costé de terre ferme, & vne sause porte fur le iardin du grand maistre. Les paysans de l'isse venas au marché vendre leurs Cheureaux, fromages, beurre, & autres telles prouisions, sont acoustrez de mesme façon que sont les paysans de Crete. Ilz sont noirs & ridez par le visage, ayans les cheueux longs, pendans jusques dessus les espaules, & portent de gros bon-

OBSERVEES PAR P. BELON. nets doubles. Leur pourpoint est de cuir sans manches : la chemise pendante deuant & derriere, & portent des botes de cuir, qui leur montent si haut, qu'ilz les attachent au pourpoint. Ilz ont des brayes de toille dessus chemises. Celuy qui n'auroit acoustume les voir, penseroit que ce fussent ges masquez, ressemblans totalement à ceux qui iouet les matacins:car ilz sont acoustrez comme sont ces gens masquez qui vont faisans les bousons au temps de Caresme prenant, à Rome & Venise. Ilz vendent leurs hardes aux Turcs, qui les payent comptant, sans leur en faire aucun tort. Lon peut facilement aperceuoir par les ruines de dehors la ville, qu'il y a aurresfois eu de grands fauxbourgs entour Rhodes, qui furent totalement dessaits au siege du Turc, & Fauxbourgs encor n'ont esté rebastis. Toutesfois il y a quelques villages qui de Rhodes. ne sont gueres plus loing des portes, qu'à la portee d'vn arc, & sont habitez de Grecs & de Turcs : & ou les Caloieres ont vn monastere.

Voyage de Rhodes en Alexandrie.

Chapitre X V.

Yans ja seiourné quelques iours en Rhodes & expedié les affaires, retournasmes pour suyure nostre nauigation: & eusmes vent maistral, & nous fallut aller long temps à l'orce, c'est à dire sur le costé du nauire: car il nous conuenoit gaigner vne poince

que l'on appelle Cauo del Bo, insques là haut au dessus de Rho- cauo del Bo. des. C'est le lieu ou les galeres Turquoises arriverent premierement, lors que le Turc print terre en l'isle, quand il assiegea la ville. Quand nous eusmes gaigné celle poincte, lors vn vent de tremontane, c'està dire septentrional, nous donna en pouppe moult fauorable,& tournasmes la proüe droi& vers Alexandrie, choifissans nostre chemin de droict fil: & ayans le vent à propos, furet mis rous les adioustemens à la voile. C'est ce que les Italiens ap- Nauger à pellent nauiguer à voile Françoise: & semble qu'ilz ayent faict Voile Frans ceste difference pour le regard de la Latine, qui est triangle, atte- çoise. du que la Françoise est quarree: & aussi que le Bourdon est appel-lévoile Latine. Le bon vent nous sut fauorable toute la nuich: & finommee quand il sut jour, nous estions dessa si auant en la mer, que nous sourdon. auions perdu l'isle de veue: lequel vent continua insques à midy.

Vai ∫eau

rond.

voulusmes sçauoir en quel endroict pounions estre. Nous cogneusmes par la carte à nauiger que nous estions dessa à la moitié du chemin:car lon va auec bon vent de Rhodes en Alexadrie en moins de trois iours, & trois nuicts. Quand les mariniers se trouuent sans vent en plaine mer, le vaisseau ne se remue no plus que s'il estoit dedans vn port. Alors chacun se met à jouer, à pescher, & à se baigner, ne faisans difficulté de se iecter en la mer, & faire le plongeo, passans d'vn costé à l'autre par dessous le nauire. C'est Vaisseaulig. lors que les mariniers ont peur des Coursaires: car en temps calme il n'y a petit vaisseau long, c'està dire d'auirons, qui ne face grande peur à vn bien grand nauire rond. Mais quand il fait ver, les petis vaisseaux n'ont pas seulement peur des galeres:car ils eschappent tousiours à la voile. Le vent de Siroc commença petit à petit, & se renforça sur le vespre, insques à estre moult impetueux: lequel nous contraignit plier toutes les voiles, & nous cotenter d'vne petite, qu'il nous conuint descendre iusques à mymas, & la renforcer de bonnes gommenes & gros chables. Le sufdict vent se changea en vent de ponent : qui sut assez bon, & qui continua toute la nuich. Mais sur le poinct du iour, le vent de tremontane retourna nous fauoriser: lors commençasmes à despecher grand chemin, faisans pour le moins de quarre à cinq lieues pour heure, aussi est-ce le plus viste qu'on puisse aller sans tourmente. Les mariniers appellent cela aller en fortune. Le discours de ceste nauigation est tel, que depuis le destroict de Constantinople pour aller nostre droid chemin, il falloit que la pouppe de nostre nauire regardast le Septentrion, & que la proue fust virce au Midy: car allant de Constantinople en Alexandrie, lon va de droicte ligne de Septentrion à Midy. Or puis que fommes entrez fi auant en ce discours touchant la nauigation, il nous a semblé bon ne nous en deporter, que n'eussions premierement parlé de celle des anciens, qui estoit beaucoup plus discommode qu'elle n'est maintenant, comme il apperra en ce suyuant chapitre.

SECOND LIVRE DES SINGVLA. Lequel ayant cessé, & estat la mer en bonasse, & le temps calme,

Que les mariniers nauigeoyent anciennement fans l'aiguille & quadran, & sans auoir vsage de la pierre d'Aimant. Chapitre XVI.

n'en paix, n'en guerre ilz n'auoyent adresses, sinon de la coniecture de l'Orient, Soleil couchant, Septentrion, & Midy:ou des estoilles & Soleil qu'ilz veoyent de jour & de nuict, & le plus souvent ne perdoyét point la terre de veue. Mais maintenant que tout le monde a cogneu la vertu de la pierre de l'aimant, la nauigation est si facile, que deux hommes ofent s'auenturer à tous propos auec vne petite barque, à tous heurts, aux plus impetueux vens, & trauerser la mer: ce que les ancies n'eussent osé faire n'y entreprédre en plain iour, lors q ilz n'auoyent l'aiguille & quadran frottee auec la pierre d'aimant. Ceste est la pierre autrement nommee lapis Herculeus, ou Magnes, & Sideritis, & en Italien Calamita: en laquelle lon trouue Magnes. vertus contraires: car l'vn des bouts fait que l'aiguille regarde en sideritis. tout temps la partie de Septentrio, & l'autre bout le Midy. Nous Calamira. trouuons que celuy qui inuenta premierement l'vsage de ladicte pierre, auoit nom Flauius. Mais le premier qui ait escrit telle ver- Les anciens tu, est Albert le grand: lequel ayant trouué qu'elle estoit en vsage n'ont cogneudes son temps, pensa que la practique en sust antique, & qu'Asi- d'imane store eust entendu ceste vertu. Toutefois, ny Aristore, ny ceux valust à la qui vindrent long temps apres luy, n'en cogneurent one la vertu, marine. & que l'vn des bouts feist que le fer se tournast vers Septentrion, & l'autre bout feist le contraire. Aristote cogneut bien qu'elle attiroit le fer: mais il n'entendist one qu'elle servist aux navigations. L'affinité de ceste diction d'aimant a donné couleur à quel-ques Alchimistes d'en inuenter des tromperies, promettas quel-ques substitutes en els fonts. ques subtilitez en choses d'amour, monstrans que comme elle peut attiret le fer, elle attiroit aussi les amoureuses volontez des personnes: mais cela est faux: & à cesaire ont beaucoup plus loué la blanche, sçachans qu'elle est plus difficile & rare à trouuer, que la commune qui est de couleur de fer. Lon trouve maintenant

grande quantité de cest aimant en vne iste de la mer Mediterranec, nommee Erba, & anciennement Ilna, fituce à l'opposite de

Esanciens auoyent plus grande difficulté en leurs pierre d'Ais nauigations que nous n'auons maintenat: car lors mant.

Erba. Ilna. Plombin.

SECOND LIVRE DES SINGVLA. Plombin, au territoire de Florence, ou elle ne couste pas beaucoup. Encor en parlerons d'auantage en la vie de Mahomer.

Qu'il n'y a que deux grandes bouches du Nil nauigables, ou les grands vaisseaux ronds puissent entrer. Chapitre XVII.

> N Sacre lassé de voler se vint asseoir entre Rhodes & Alexandrie, dessus l'entemne de nostre nauire,

AZants.

Zacinthus. Megroponte.

Onocrotales au lac de Mantoue.

Bouche Au Nil de Da= miate.

Egypte est basse.

ou il demeura bien deux heures. Plusieurs Cailles qui venoyent de deuers Septentrion, tirans au Midy, furent aussi prises dedans nostre nauire. Cela nous bailla asseurance que les Cailles sont passegeres: car desia au parauant en auions obserué d'autres au printemps, lors que pasfions de l'iffe nomme Alzante, autrement dice Zacinthus, allas à la Morce, autrement nommee Negroponte. Là veismes aussi que les Cailles venans de la partie du Midy, alloyent au Septentrion pour y demeurer tout l'esté; lors en veismes prendre grand nombre aucc autres diuerlitez d'oiseaux passagers, qui s'estoyent semblablement rendus là dedans nostre vaisseau. Encor veismes vn autre oiseau incogneu à tous ceux du nauire, qui estoit gros comme vn Coqu, tirant à la couleur d'vn Mauuis. Aussi veoyons voler des Onocrotales venans du costé de Septentrion, qui alloyent vers le Midy: qui sont oyseaux qu'on ne cognoist aucunement en France n'en Italie, sinon quelque fois qu'on en voit au lac de Mantoue:mais ilz s'en retournent l'hyuer. Toute la journce fut sans vent, comme aussi grande partie de la nuice ensuyuat. Le lendemain eusmes assez bon vent de Grece, & continuas nostre chemin, entrasmes en vn endroict de la mer, que l'eau du Nil venant de la bouche de Damiate, auoittroublé & peinct d'autre couleur que son naturel, tellement que la mer en estoit blanche. Cefut vne merque qui enseigna aux mariniers qu'ilz n'estoyent gueres loing de la terre d'Egypte, laquelle ne nous apparoissoit encores point. Car tout le territoire d'Egypte est en lieu bas, n'ayant aucunes motagnes qui se puissent voir de la mer. Il estoit desia bien tard quand nous entrasmes en ceste eau trouble, & ne faisoit pas grand vent: par cela nous ancrasmes en plaine mer à nonante toiles d'eau. La coustume des Maures, c'est à dire Egy-

OBSERVEES PAR P. BELON. ptiens, venans de Constantinople, est quand ilz se trouuent bien Egy tard en icelle eau trouble, ne sçachans s'ilz sont trop bas, ou haut maridu port d'Alexandrie, ou de la bouche du Nil, de iecter l'anese en la mer, insques au lendemain marin, à fin qu'ayans assez de iour, ilz puissent recognoistre le lieu & l'endroit ou il leur faut aller prendre port. Et s'ilz cognoissent qu'ilz ayent monté trop haut, ilz pourront auec le temps baisser pour regaigner le port. Nous passasmes la nui ct, estant la mer en bonasse, & le lendemain ayans tiré les ancres du profond de l'eau, & desployé les voiles, sortis hors de l'eau dudict courar, nous nauigalmes peu par la mer, que n'entrassions pour la seconde fois en vne autre cau du courat du Nil venant de la partie de Rosette. Ces deux eaux sont les plus grands courans du Nil, dot le dernier auoit tein à la mer de verd en iaune paillé, qui ne nous dura plus de demie lieue de largeur, que nous n'entrassions en la mer cerulee. La chose qui nous apparut premiere en Egypte, fut le Chasteau de Rosette, qui est une Chasteau de iournee & demie au dessus d'Alexandrie. Estans encor en plaine Rosette. campagne de mer, regardans qu'elle chose nous apparoistroit la Palmiers. premiere, ne veoyons que les Palmiers & Sycomores, & la haute Colomne de colomne de Pompee, qui est sur le Promontoire, au dessus d'A-Pompee. lexandrie: Car d'autant que la terre est si basse & sans montagne, elle n'apparoist poinct de loing. Il estoit dessa tard quand nous entrasmes au port, qui fut cause que nous ne sortismes point du nauire pour ce iour là...

Sommaire du chemin de Constantinople en Alexandries.

## Chapitre XVIII.

N peut cognoistre par l'observation des journees de ceste presente nauigation par mer, qu'on de Constanpeut commodement acheuer le voyage en quinze tinople en
journees, moyennant qu'on airle vent fauorable de de comme nous l'ensmes. Et pour repeter nostre chemin par journees, si nous ne sussions point de meurez à Gallipoli au destroict des Chasteaux, autrement dit le Bosphore, & à la
ville de Chio, n'à Rhodes, nous eussios parfait tout ce voyage en
huict jours. Car de Rhodes en Alexandrie nous ne susmes é trois.

CC il

SECOND LIVEE DES SINGVLA. iours & trois nuicts, & de Chio à Rhodes il ne fallut que deux iours & deux nuicts, & de Costatinople à Chio peut on venir en deuxiours & trois nuicts. Voila comme on depesche beaucoup de chemin en peu d'heure, moyennant que le vent soit sauorable.

Des deux villes d'Alexandrie, une en Egypte, & l'autre qui estoit Colonie des Romains en Phrygie. Chapitre XIX.

Diuerses Alexan= dries Alexădrie en Phrygie,

Elendemain matin nous descendismes du nauire, & allasmes en la ville d'Alexandrie. Auant que parler d'Alexandrie, dirons premierement qu'il y a eu diuer-ses Alexandries: mais sur toutes y en a eu deux renomees: Car mesmement des le temps des Romains la ville de

d'Egypte. Mareotisla=

Troye la grande ayant esté refaite par eux, & y ayans enuoyé des colonies Romaines, la nommerent Alexandrie, dont Pline fait mention, comme aussi Anneus Seneca en la mort de Claudius Cælat: Quero (dit-il) sororem suam stulte studere, Athenis dimidium, licet Alexandria totum annum: Car c'estoit lors vne estude pour les Latins: & est celle dont Galien a souventessois parlé, lequel n'a iamais entendu finon de ceste Alexandrie, ou estoit Troye, & no Alexandrie de l'Alexandrie d'Egypte: laquelle chose on peut assez cognoiftre par ses escrits. Il suffist pour le present traider succinctement les choses exquises concernantes nostre observation: car d'escrire de la ville d'Alexandrie par le menu apres tant de grands personnages, ce ne seroit que redicte. Elle est situee en pays sablonneux dessus vne poincte, car d'vn costé elle à la mer Mediterrance, & de l'autre costé est le grand lac Mareotis, de moult grande estendue. Les mesmes murailles qu'Alexandre le grand feit anciennement edifier, sont encor en leur entier, mais le dedans de la ville n'est pour la pluspart que ruine des anciens bastimens. Elle fut expressement ruinee quand le Roy de Frace auec le Roy de Cypre forcerent le Soldan de la laisser : lequel voyant ne la pouvoir garder, la feit demolir. Mais depuis on y a reedifié des maisons peu à peu, selon qu'on y a voulu habiter. Et n'estoit que les marchands Chrestiens y tiennent quelques hommes pour le traffic des marchandises, elle seroit bien peu de chose. On y ap-Pain d'Egy= porte toutes fortes de viures, tant du pays d'Egypte, que de Cypre, & des autres lieux voifins. Le pain qui est fait en ce pays là,

OBSERVEES PAR P. BELON. & en Syrie, est formé en torteaux, applaty en fouasses, dessus lequel ilz ont coustume semer de la nigelle franche. Parquoy on trouue telle semence en vente à grandes sachees par les marchez, & és boutiques des marchads. Il y a de toutes sortes de vins qu'o apporte par mer de diuers lieux : car mesmement Cypre n'en est gueres loing. Les chairs, tant de Mouton que de Cheureau, de Veau, & Bœuf, y sont moult sauoureuses. Ils ont grande quantité d'especes de Cheures, qu'on nomme Gazelles, lesquelles ancien- Gazelles. nement les Grecs nommoyent Origes, qu'ilz tuent à la harquebuse par les campagnes: carelles y vont en trouppes. Lon y trouue aussi des poulles & des œufs. Alexandrie est situee en lieu abodant en poisson, ou nous auons recogneu des Bremes de mer, Bars, Maigres, Dentauls, Mulets, Rayes, Anges, Chiens, Gournaux. Mais encor y en a plusieurs autres qui leur sont apportez du Nil, tant frais que salez. Ilz ont aussi des Grenades, Mouses, Emists d'Al-Limons, Oranges, Poncieres, Figues de Figuier, & Figues de Si-lexandrie. comores, & Carrubes, & plusicurs autres sortes de fruists, que Mouses, nous n'auons point. Ilz ont aussi de toutes sortes de legumes, des Carrubes. quelz le renom est grand. Aussi sont ilz opulens en toutes sortes de bleds, comme Riz, Orge, Far, autremet dit Epeautre. La plante appellee des Grecs Dolicos, y porte la fleur faune. Aussi ont ils grande quantité de la semece d'vne espece de pois, que les Grecs Latyri. nommet Latyti, les Venitiens Manerete, les Romains Cicerchie, Manerete. & les François des Cerres. Quiconque voudes scauoir quelle Georgie. & les François des Cerres. Quiconque voudra sçauoir quelle Cerres. chose abonde le plus en vne ville, aille se pourmener par les places aux iours des marchez ou lon vend le gibier, le poisson, herbages, le fruictage, & autres hardes: & il comprendra en peu de temps les choses dequoy les habitans ont le plus: chose qui nous a esté manifeste en Alexandric. Les Egyptiens ne font guere de Repus des repas qu'ilz n'ayent vne maniere de racine, nommee de la Colo-Alexadrin. casse, qu'ilz font cuire auec la chair. Elle est de grand reuenu à contre l'avent a co toute Egypte : aussi est-ce la chose qu'on y vend le mieux par les marchez des villes & villages. Or puis que sommes en propos d'Alexandrie, suyuant nostre observation, auons cy retiré la figure d'icelle, pour la representer au naturel.



Lac d'eau douce de moult grande esterdue,

De la beste anciennement nommee Hyana, & maintenant Ciuette. Chapitre X X.

E consul qui estoit lors en Alexandrie pour le fait des Florentins, auoit vne Ciuettess priuce, que se iouant Florentins, auoit vine ciucton product le nez, les aureilles, auec les homes elle leur mordoit le nez, les aureilles, & les leures, fans faire aucun mal : car ils l'auoyent

nourrie dés sa naissance du laict des mammelles de femme. C'est chose rare à voir qu'vne beste si farouche & malaisee à appriuoiser, deuienne si priuce. Les anciens ont bien cogneu la Ciuette: Ciuette pris ter, deutenne il priuce. Les anciens ont bien eoglieu la Chiette. Les prouuerons bien par leur authorité, qu'elle doit estre nommee Hyana. Hyana, combien qu'ils n'auoyent iamais apperceu qu'elle rendist. Patere bodos vn excrement de si grand odeur : toutesfois l'on trouve bie qu'il riferante. y ait eu vne espece de Panthere odoriserante. Les autheurs ont parle de Hyena comme de beste sauuage du pays d'Afrique: qui nous fait penser que la Ciuette en ce temps là n'estoit point gardec en cage. Mais nous l'ayans appriuoisce, nous est de plus grad reuenu qu'elle n'estoitanciennement. Aussi le nom dont nous l'appellons, est emprunté des autheurs Arabes: car nous auos de-Bedouaut. laisse son ancien. Elle est trappe comme vn Bedouaut ou Taisson, Taisson. mais de plus grande corpulence: & sçachant qu'elle a vn coduict, outre celuy de sa nature, dont on tire la Ciuette, plusieurs lisans l'histoire de Hyæna, pensoyent que Hyæna fust vn Blereau, Bedouaut, ou Taisson, qui est tout vn. Mais les anciens & Aristote Blereau. ont nommé le Blereau, Throcus. Elleporte les crins noirs deffus le col, & le long de l'espine du dos, lesquels eile dresse quand est courroussee, tout ainsi que fait vn pourceau les siens. C'est de là que le poisson nommé Glanis a aussi esté nommé Hyæna. Son Glanis. museau est plus poinctu que celuy d'un char, & a semblablement de la barbe. Elle a les yeux reluy sans & rouges, & a deux taches noires sur les yeux. Ses aureilles sont rodes, approchates de celle d'vn Blereau. Elle a le corps moucheté, sçauoir est que le chap est de blanchastre, surquoy sont assises des taches noires: come aussi ses iambes & pieds sont noirs, comme ceux d'vn Ichneumon. Sa Ichneumon. queue est longue, noire par dessus, ayant quelques taches blaches par dessous. Son pasturage est chair : & est de corsage agile. Voi-la la description de la Ciuette. Maintenant qu'on la confere auec celle de Hyana: & par là on voirra que ce que nous nommons maintenant Ciuette, est le Hyana des anciens.

Le portraiet de la Cinette qu'on nommoit anciennement Hyana.

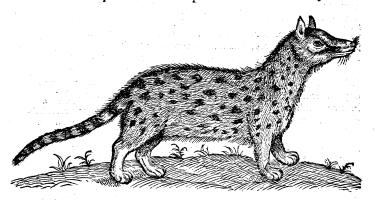

Discours de diuerses choses d'Alexandrie: & des obelisques, & gros colosses des Egyptiens. Chapitre XXI.

Haute Co= lonne de Pō= pes.

Eiour d'apres allasmes voir la haute Colonne de Pompee, hors de la ville, dessus vn petit promontoire, à demy quart de lieue d'Alexandrie. La Co-Ionne est d'admirable espoisseur, & de desmesuree hauteur, plus grosse que nulle autre qu'ayons ia-

baique.

mais veue. Les Colonnes d'Agrippa au Pantheon de Rome n'approchent en rien de son espoisseur & grosseur. Toute la masse tat de la Colone, du chapiteau, que de la forme cubique, est de pier-Fierre Thes re Thebaique, de la mesme pierre dont surent saits tous les Obelisques qui ont esté retirez d'Egypte. L'o dict que Cesar la feit eriger là pour la victoire qu'il obtint contre Pompee. Ceste Colonne est si grosse, qu'il seroit maintenant impossible de trouuer vn ouurier qui par engins la peust transporter ailleurs. Quand on est dessus ce promontoire, l'on voit bien loing en la mer, come aussi en terreferme. Tournant le visage vers le midy, on voit le lac-Marcotis large & spacieux, enuironné de forests de palmiers. D'Alexandrie au susdict lac n'y a pas demie lieue. Les campagnes

Lac Mareo: 115.

COBSERVEES PAR F. BELON. font pour la plus grande partie de sablon mouuant, qui seroyent steriles n'estoit qu'it y croist d'une herbe nommee Harmala, & aussi des Capriers sans espines, qui portent celle maniere de grosses capres qui nous sont apportees da ce pays là. Cat les petites Capriers non capres viennent és Capriers espineux, qui perdent leurs fueilles espineux. en hyuer. Mais les Capriers sans espines d'Egypte, & ceux qui Tamarifsont Arborescens en Arabie, ne perdent point leurs sueilles. Les ques Tamarisques ayment grandement à croistre par les sablonsen ce Harmala. territoire, & toutes fois ailleurs ils ne cherchent que les lieux humides. La susdite herbe de Harmala est moult semblable à Moly. C'est une espece de rue sanuage que les Arabes, Egyptiens & Turcs ont à present en diuers vsages. Ils ont coustume de s'en parfumer tous les matins, & se persuadent par cela qu'ils dechassent tous mauuais esprits. Cela a donné si grand vsage à telle herbe, & à sa semence qu'il n'y a si petit mercier qu'il n'en tienne en sa boutique, comme si c'estoit quelque precieuse drogue. Apollodorus autheur ancien a attribué au Souchet ce qu'auons dit de me. Harmala, disant que les Barbares ne sortent iamais de leur mai- souchet. son, qu'ils ne soyent premierement perfumez de Souchet. Cela nous à quelque fois fait penser que l'vsage en est ancien. Entre les choses singulieres que nous auons veu en Alexandrie, sont deux Aiguilles, autremet appellees Obelisques, qui sont pres le palais d'Alexandrie. L'vne est droicte, & entiere : l'autre est couchee & obelique. rompue. Celle qui est droice est beaucoup plus grande que l'au- d'Alexantre qui est couchee. Elle pourroit estre comparee en grosseur à drie. vne qui est à sainct Pierre à Rome. Quand parlons d'vn Obelisque, nous parions d'une des choses de ce monde qui est de la plus Divers olegrande admiration, & dont l'on est en doute, pour quoy elles ont lifques. esté taillees si estranges. Si l'on n'en voyoit que trois ou quatre, l'on auroit raison de dire qu'ils ont esté taillez par la curiosité de quelque Roy: mais voyans qu'il y en a plusieurs, dont les vns font moult grands, comme sont ceux qu'on voit derriere la Minerue à Rome, & en vne place pres le Pantheon, & là haut à Araeceli, & que les autres sont moult grands, comme ceux que l'on voitau Populo, & au palais du Pape: sçachant aussi qu'ils sont entaillez de caracteres Egyptiens ou lettres Hieroglyphiques, pouuons conclure qu'ils ont esté anciennement taillez pour mettre sur les sepulchres ou estoyent confiz les corps en leurs sepul-

SECOND LIVRE DES SINGVLA. tures au pays d'Egypte, & non pas pour dedier aux temples.Plu-Lettres Hie sieurs voyans vne pierre toute d'vne piece massiue, si grande, si loroglyphi gue, si grosse, & si bien polie, ne peuvent croire qu'elle ne soit faite de mixtion: car tous Obelisques sont entaillez de pierre The-Fierre The baique, qui est toute grence de diuers grains, ayans deux ou trois couleurs, comme la poi drine d'vn Estourneau. Qui est la raison pourquoy les Grecs la nommerent iadis Psaronium: car Psaros en Grec est à dire vn Estourneau. Mais ils pensent mal : car sa griuelure ou granelure luy procede de la nature du rocher, qui est de telle couleur. Ce qui rend les Obelisques si admirables, est de les voir faits toute d'vne seule pierre, come qui imaginereit une tourelle quarree faite toute d'une seule piece. Tous les Obelisques q on voit maintenant à Rome, estoyent ja entaillez en Egypte, auat que Romulus eust mis le pied en Rome. Le rocher dont ils ont esté prins, est tellement continué sans y avoir aucunes veines, que l'on y pourroit trouver la pierre sortable à tailler vne tour d'une piece, plus grosse & plus longue que ne sont les tours nostre Dame de Paris, s'il estoit possible qu'on la peust remuer: car l'on voirra vne montagne de deux lieues de long toute de pierre massiue sans aucune veine, de laquelle taillant les Colosses ou Obelisques de telle longueur & grofseur qu'on voudra, l'on trouuera la matiere. Il y atrois petites montagnes dedans le circuit des murs d'Alexandrie, qui sont nommees les montagnes des balieures, comme ce qu'on nomme à Paris les voiries. Les beaux Ruines d'A= conduicts d'eau, les grandes cisternes, & les puis ou se vient rendre le Nil, sont vrayement choses dignes de voir, lesquels ont esté faits de si bonne estoffe, & si sumptueux, qu'ils sont encor en leur entier: aussi estoyent ils necessaires. Les habitans d'Alexandrie les remplissent d'eau vne seule fois l'an, quand le Nil a inondé Egypte, dont il leur convient boire tout le long de l'annee. Elle entre par vn grand canal, qui remplist premieremet les cisternes de la ville, ou elle se purifie, & rend claire. Toute la ville d'Alexadrie est bastie dessus belles cisternes & voutes. Elle fur anciennement bastie de forte massonnerie de pierre & de tuille, d'autant qu'il ne Bois de Pal- croist que bien peu de bois en Egypte, sinon de Palmiers, qui y sont frequents: mais ils ne valent rien à en faire ouurage de charmiers. Palmiers penterie. Les paysans d'Egypte vont par les campagnes cherchas les Palmiers auortez, aufquels ils coupent la sommité, & là trou-

.P aronium.

Voiries.

uent vne blanche mouelle, qu'ils portent vendre en Alexandrie, laquelle ils mangent crue: & a le goust d'Artichaut. C'est ce que les anciens ont nommé Mouelle ou cerueau de la Palme, & les Mouelle de Grees Encephalon. Mais il faut entendre qu'il y a de plusieurs Palme, fortes de Palmes: car mesmement en auons observé vne autre Cerebrum espece espineuse en Crete, distierente à celle que les maxiniers ap-Palme. Portent d'Espagne par mer, nommee Cephaloni: qui sont ces pe-Encephaloni: tites Palmettes que les grossiers & espiciers de Roüen & Paris vé-dent toutes fresches en leurs boutiques, qui ne coustent que quatre ou cinq sols la piece.

Que l'Ichneumon est encorpour le iourd buy gardé priué en plusieurs maisons d'Egypte: & le combat d'un autre qui est aussi nommé Ichneumon Vespa, auec le Phalangion. Chap. XXII:



Es habitans d'Alexadrie nourrissent vne beste nomee Ichneumon, qui est particulierement trouuce Ichneumon en Egypte. On les peut appriuoiser és maisons tout ainsi comme vn Chat, ou vn Chien. Le vulgaire a cessé de plus le nommer par son nom ancien: car ils

le nomment en leur langage Rat de Pharaon. Or auons nous veu que les paysans en apportoyent des petits vendre au marché d'A-Rat de Pharachtie, ou ils sont bien recueillis pour nourrir és maisons, à raon. cause qu'ils chassentes Rats, tout ainsi que fait la Belette: & aussi qu'ils sont friands des serpents, dont ils se paissent indisferément. C'est vn petit animal qui se tient le plus nettement qu'il est possible. Ceux qui l'ont fait peindre à discretion sans l'auoir veu, ne l'ont peu bien exprimer, comme on peut voir par ce present portraid: car les peintures qui en ont esté faites à plaisir ne retiénent rien du naturel: mais faut entendre que la queue soit adiou-stee au portraid comme l'on peut vooir cy apres.



Le portruét de l'Ichneumon, que les Egyptiens nomment Rat de Pharaon.



Ichneumon steau, lequel auoit prins vne Poulle qu'il mangeoit. Il est cauteleux en espiant sa pasture: car il s'elene sur les pieds de drriere: & Pasturage de quand il a aduisé sa proye, il va se trainant contre terre, & se darde Tichneumo. impetueusement sur ce qu'il veut estrangler, se paissant indifferément de toutes viandes viues, comme d'Escharbots, Lezards, Chameleons, & generalement de toutes especes de Serpens, de Grenouilles, Rats, & Souris, & autres telles choses. Il est friant des oiscaux, & principalement des Poulles & poullets: & quand il est courrousse, il se herissonne faisant dresser son poil, qui est de deux couleurs, c'est à sçauoir blachastre ou iaune par internalles, & gris par l'autre, rude & dur, comme vn dur poil de Loup. Il est de corpulence plus longue & plus trappe que n'est vn Chat, & a le museau noir & pointu comme celuy d'vn Furet, & sans barbe. Il a les aureilles courtes & rondes, & est de couleur grisastre, tirant sur le jaune paillé, tout ainsi que celuy des Guenons nommees Cercopitheci. Ses iambes font noires, & a cinq doigts és pieds de derriere, dont l'ergot de la partie de dedans est court. 

OBSERVEES PAR P. BELON. Sa queue est longue, & est grosse en iceluy endroiet qui touche au rable: & a la langue & les dents de Chat. Il a vne particuliere marque qu'on ne trouue point és autres animaux à quatre pieds, & qui a fait penser aux autheurs que les masses portassent aussi Deux con= bien que les femelles: c'est qu'il a vn moult grand pertuis tout en-duicts de tourné de poil, hors le coduict de l'excrement, ressemblant quasi l'Ichneumo. au membre honteux des femelles: lequel conduict il ouure quad il a grand chaud. Mais le conduict de l'excrement ne laisse pourtant estre fermé, en sorte qu'il a vne cauité leans. Il porte les genitoires comme yn Chat, & craind grandement le vent. Combien que ceste beste soit petite, toutes sois elle est si dextre & agile, que elle ne craint à se hazarder contre vn grand Chien: & mesmemét si elle trouue vn Chat, elle l'estrangle en trois coups de dents. Et pource qu'elle a le museau si poinctu, aussi a peine de mordre en vne große masse, & ne sçauroit mordre la main d'vn homme ayat le poing clos. Les autheurs en ont dict plusieurs autres choses, & principalement de la guerre qu'il a contre l'Aspic, & aussi qu'il destruict les œufs du Crocodile, & qu'il est moult vigilant, luy attribuans beaucoup de vertus singulieres, que n'auons mis en ce lieu pour euiter prolixité, pensans satisfaire d'en bailler sa description. Mais pource qu'il y a encore vne autre petite beste, qui est schneumon espece de mouche guespe, nommee aussi Ichneumon Vespa, qui Vespa meine guerre mortelle auec le Phalangion, & pource qu'auons Phalangion. veu leur combat, nous a semblé bon la descrire en ce lieu: Cest Combat du vne espece d'insecte sans sans, ayant le corsage d'une auette ou phalangion guespe: qui est moult semblable à un bien grand formy ælse, de pe, moindre corpulence que la guespe & fair aussi son persuite en cere un la guespe de sans la guespe de sa moindre corpulence que la guespe, & fait aussi son perruis en ter- Ichneumon. re comme le Phalangion. Et toutesfois & quantes qu'elle trouue le Phalangion, elle en est superieure: toutes fois l'assaillant en son creux, s'en retourne souvent sans rien faire. Aduint en ce cobat que l'Ichneumon Vespa trouuant le Phalangion à l'escart hors de son pertuis, le trainoit aprés soy par force, ainsi comme le formy fait vn espi de blé: & le conduisoit par tout ou il vouloit combien que ce ne fust sans grande peine. Car le Phalangion se retenant auec les crochets de ses pieds, faisoit grand' resistence: mais l'Ichneumon le piquoit en diuers endroicts de son corps auec vn aiguillon, qu'il tire à la maniere des Auettes, & estant lasse de le trainer, se mit à voler çà & là, quasi à la portee d'vue ar-D'D iii

SECOND LIVRE DES SINCVLA. baleste: & reuenant chercher son Phalangion, ne le trouuant en l'endroict ou il l'auoit laissé, suyuoit ses pas à la trace, comme s'il les eust sentis à l'odeur, comme les Chiens apres le Lieure. Lors il le repiquoit plus de cinquante fois: Et se remettant à le trainer, le conduit à sa fantasse, & là acheuoit de le tuer. Voyans les mar-Peaux d'Au= chandises qui sont en reserve és magasins d'Alexandrie, drogueries, & autres singularitez, nous auons trouné des peaux d'Autruches, auec leurs plumes en moult grand quantité. Car quand les Ethiopiens les ont tuces, ilz les escorchent. De la chair ilz en viuent, mais troquent les peaux à l'eschange auec toutes les plumes pour d'autres hardes : lesquelles puis les marchands apportent vendre en Alexadrie, & de là sont distribuces en diuers lieux Panaches des de Turquie: car les Turcs ont aussi bien vsage d'en faire panaches, & les porterà leur turbant, comme en France és armets, morions, & acoustremens de teste. Les iardins d'Alexandrie, & de toute Egypte, hors mis au riuage du Nil, sont malaisez : car il faut incessamment tirer l'eau par engins auec les bœufs pour arrouser la terre. Leur Iosuim est different au nostre: car celuy là a Iosumiaus sa fleuriaune, moult odoriferente. Les roses aussi y ont la fleur iaune, mais fans odeur.

> Des mœurs des Turcs Alexandrins, & des déserts de sainct Macario & de plusieurs autres choses d'Alexandrie. Chapitre. XXIII.

S.Macario.

truches.

Cißites.

Inq iournees au delà d'Alexandrie tirant vers Afrique, il y a des delerts qu'o nomme les deserts de sain de Macario, qui sont és confins de sain et Antoine, ou has. aniboine. Ditent des Caloieres Arabes, qui conviennent en la

religion aucc les Grecs: & y a plusieurs monasteres meslez d'Arabes auec les Grecs. Estans en Alexandrie trouuasmes quelques Gentils-hommes Venitiens qui en estoyent n'agueres retournez Tamarindes dont les uns par curiosité au oyent rapporté des rameaux & sieurs Pierres d'ai de Thamatindes, qui eroifient là. On y trouve aussi sigrande quatité de pierres d'Aigle, qu'il en ya à charger nauires: desquel4 les les marchands apportoyent anciennement de ce lieu là à Ro-

me. Car Pline escrit que la pierre Aquiline surnommee Cissites Pour trouuer estoit trouuee naissante en Egypte prés la ville de Copto. Les anciens nous ont laisse vn secret par escrit pour esprouuer vn lar-

OBSERVEES PAR P. BELON. ron auec la pierre d'Aigle, qui dure encor pour le iourd'huy entre les Grecs, & duquel Dioscoride a fait speciale mention; mais ilne le declare pas totalement. Quand les Grecs veulent cognoistre le larron, il faut qu'ilz assemblent tous ceux qui sont souspeconnez du cas,& à ce faire s'accordent de s'y trouuer. Il y a grandes ceremonies: car les Caloieres font cela en disant plusieurs parolles. Faisans une paste sans leuain, ilz forment des petis pains de la grosseur d'vn œuf: & faut que chacun de l'assemblee mange ses trois pains, chacun en vn morceau, & les aualle sans boire. Nous sommes trouuezà en voir faire l'experience: & celuy qui auoit commis le larrecin, ne peut onc aualler son troisses me petit pain: & se cuidant efforcer, s'estrangla quasi: ains ne le pouuant aualler, le recracha. Les religieux de Grece gardent cela comme pour vn secret: & ne le veulent dire. Nous au os entendu que c'est au ec la pierre de l'Aigle, de laquelle mettant vn peu de poudre parmy la paste en forment leurs pains. Le lieu que Casar nommoit Pha-Pharus. tus, qui lors estoit isse, est maintenat en terre ferme, & y a vn chasteau mal aisé, & fort incommode: car il y faut porter l'eau chaque iour par Chameaux, prinse des cisternes d'Alexandrie. Tous les bastimens d'Alexadrie sont couverts en terrasse, comme aufsi font communémet tous ceux de Turquie, d'Arabie, & de Grece, ou les habitans se mettét la nuict pour dormir au frais en tout ce, ou les habitans le mettet la Italia pour doffin avrais et Empriens temps, tant en hyuer, comme en esté. Les Egypties & Arabes sur dormet sans toutes autres nations dorment en tout temps au descouuert sans Lid. aucun lict: & moyennant qu'ilz ayent seulement quelque petit manteau ou councrture par dessus eux, ilz ne se soucient: & n'ont aucun vsage de licts, sçachans que la plume leur seroit fort dangereuse. Ce n'est donc pas de merueille files gens de ce pays là, ont peu obseruer si exactement le cours des estoilles : car ilz les voyent à toutes heures de la nuict, tant quand elles se leuent, que quand elles se couchent: ioinct que le temps n'y est point couuert. Le naturel des Alexandrins est de parler Arabe, ou More: parler des mais les Turcsestans meslez auec eux, vient de lagage beaucoup Alexadrms different: & aussi pource qu'il y a plusieurs Iuifs, Italies, & Grecs, lon y parle divers langages. Autresfois ont seeu parler Gree: car quand Alexandre gaigna l'Egypte & bastit Alexandrie, il est à presupposer qu'en y laissant des colonies de son pays, la langue Greque y estoit messee: & de fait il y a des Caloieres, Iacobites,

DD iii

SECOND LIVRE DES SINGVIA. & Grees, qui y ont vn logis pour Patriarchat auec leur Eglise, en l'endroi à ou anciennement estoit le corps de sain à Marc, auant que les Venitiens l'eussent enleué pour l'emporter à Venise. Les Latins & les Iuifs aussi y ont semblablement leur Eglise à part. Entre les singularitez que le consul des Florentins nous mostra: voyant que cherchions les drogueries, nous feit gouster d'vne racine que les Arabes nomment Bisch: laquelle causa si grande chaleur en la bouche, qui nous dura deux iours, qu'il nous fembloit y auoir du feu. Plusieurs modernes ont presque meurdry les aucteurs Arabes pour ceste racine: & leur ont tant donné de desmenties, & fait d'iniure à tort, qu'il seroit honte de le dire: & toutesfois eux-mesines ne la cogneurent iamais. Elle est bien petite, comme vn petit naucau. Les autres l'ont nommee Napellus, qui est si commune aux drogueurs Turcs, qu'il n'y a celuy qui n'en vende.

Napellus.

Bisch.

## Voyage de la ville d'Alexandrie au grand Caire: Chapitre. XXIIII.

Pres auoir demeuré quelques iours en Alexandrie, feismes noz apprests pour aller au Caire. Lon y peut aller par deux chemins, l'un est plus long, par le Nil-& l'autre plus court, par terre. Mais pour autant que le

Nilauoit inondé l'Egypte, nous allasmes à Rosette pour nous ambarquer sur le Nil. Quand nous susmes à demie lieue hors la ville d'Alexandrie, entrasmes en vne spacieuse campagne sablonneuse, en laquelle croissent diuerses herbes, entre les quelles y en a vne que les Grecs nommét Anthillis, & les Arabes Kali: laquelle ceux du pays font deseicher pour brusser, d'autant qu'ilz n'ont que bien peu de bois: & en cuisant la chaux auec ceste herbe, ont double gain, l'un est qu'ilz portent vendre la chaux en Alexandrie, l'autre est qu'ilz gardent soigneusement les cendres de l'herbe que nous nommons de la soulde, qu'ilz vendent aux Venities. Elles s'endurcissent comme pierres, & en font grand amas, tellement qu'ilz en peuvent charger les nauires des marchands, qui les viennent acheter pour porter à Venise, pour en faire les verres de Cristallin. Ceux qui sont apporter de Pauie par le Tesin:

Antbillis. Kali.

Cendres de Jouldes.

Caillóuxde Paule OBSERVEES PAR P. BELON.

lesquelz proportionnez auec la cendre, font la paste du plus sin verre de Cristallin. Mais les François ayans n'a pas long temps sablon d'Ecommencé à faire les verres Cristallins, ont fait seruir le sablon d'Estempes au lieu des cailloux du Tesin : que les ouuriers ont trouvé meilleur que le di caillou de Pauie. Mais ils n'ont encores sceu inuenter chose qui puisse seruir au lieu de la susdicte cendre, ains faut qu'ils aillent en acheter en Prouence. Ceste chose nous fait penser que ce soit la mesme qu'ils apportet de Syrie par la mer. Vray est qu'en Fraçois elle est nommee de la Soulde, prenant son appellation d'vne autre herbe nommee Soldanelle, la-soldanelle. quelle brussee fait cendre de mesme vertu, & de laquelle son peut vser en defaut de la Surienne.

Des choses singulieres trouvees entre la ville d'Alexandrie, & la ville de Rosette. Chapitre XXV.

Ous trouuions les pasteurs sur les chemins par les champs à deux lieues d'Alexadrie, paissans les Cheures à trouppeaux, qui ont les aureilles pendantes si longues, qu'en outre ce qu'elles leur trainent par terre, d'auantage les ont recrochees plus de trois doigts contre mont. Leurs pasteurs ne voulans perdre temps, en la campagne ventent le sable, cherchans des monnoyes antiques. Car il advient quelquefois qu'ilz trouvent des medalles & monnoyes d'or fin & d'argent. Le pays que nous auions au costé dextre, estoit spacieuses campagnes sablonneuses, ou il ne croissoit si- Medalles de non quelques Capriers, & de la susdicte herbe de Kali, & de Har-fin or. mala. Le pays qui nous estoit à main senestre, estoit quelque peu Kali. plus cleué, ou nous veoyons des grands villages espandus çà & là Harmala. entre les forests de Palmiers. Quand nous eusmes cheminéenuiron trois lieues, nous trouuasmes de l'eau douce bonne à boire, qui sembloit vne fontaine, mais ce n'estoit sinon vne cruche remplie de l'eau du Nil, qu'on auoit apporté là sur Chameaux dedas des oudres, dont quelque Turc entretenoit le remplissage pour l'amour de Dieu: Car ilz estiment grande aumosne, & merite de mettre de l'eau sur les grands chemins pour abbreuuer les pasfans. Cartant s'en faut qu'on y puisse recouurer du vin, que mesmement és villes c'est beaucoup de trouuer de l'eau fresche. Les

SECOND LIVRE DES SINGVLA. Palmiers en cest endroict, & quasi par toute Egypte, sont moult Vingt baut hauts:desquelz y en a qui sur vn seul trone portent vingt gros ar-Palmiers fur bres separez les vns des autres, ayans tous vne mesme origine defsus le pied d'vne souche. La nuict nous surprint en chemin : parquoy fusmes long temps à cheminer à l'obscur, suyuans le riuage de la mer Meditertance, que nous auions à main gauche: & ne nous arrestasmes iusques à tant que fussions venus à l'eau douce d'vn des premiers ruisseaux du Nil: lequel nous passasmes à gué tout ioignant le bord de la mer, ou nous trouuasmes seulement vne loge de pescheurs, en laquelle il n'y auoit que du sel pour saler les poissons, & aussi les Botargues qu'o fait des œufs des pois-Botarques Mulets. sons nommez Mulets, que les ancies appelloyent Cephali. Nous Cephali. capalmes là, & passasmes la nuictau serain auec noz Chameaux & montures. Ce premier ruisseau du canal du Nil, n'est celuy qui Canopicum fut nomme Canopicum, Nili oftium: & n'auons sceu quel nom 04/ium. il auoit anciennement. Il n'est pas moult parfond: car nous l'auons passé à gué, & mesmement du temps que le Nil auoit inondel Egypte. Nous partismes le iour ensuyuant dudit ruisseau, cheminans par campagnes sablonneuses, esquelles ne croissoyet Tamarisques, qui viennent en grande hauteur, & portent des Galles, que les Arabes nomment de no pro-Chermasel. pre moderne Chermasel. Lesquelles le temps passé estoyent grãdement en vsage de medecine, & en cours de marchandise. Nous suyuions la mer,& trouuions des peris Myrthes noirs, qui ne s'esleuent pas fort haut de terre: car le vent marin les tourmente incessamment. Les Myrthes aiment à naistre le long de la mer, qui est cause qu'ils ont esté dédiez à Venus, suyuant la fable des Poëtes, qui disent qu'elle a prins sa naissance en la mer. Apres auoir die Livenus. long temps suyui la mer, nous entrasmes en vne campagne de sable mouuant, ou nous veoyons des petites montagnes de sable menu que le vent auoit assemblé. Ceste campagne estoit sterile, tellement qu'en quelque sorte que ce fust, il n'y croissoit vne seu-Rosette. le herbe. Nous arrivasmes ce soir à la ville nommee Rosette, que Raschit. les Mores appellet Raschit : qui est situee sur le riuage pres d'une des grandes bouches du Nil. Les habitans de ceste ville sont di-Muses. ligens à bien cultiuer les iardinages, esquelz croissent des Muses Papier. de l'herbe de Papyrus, des Canes de fucre, de Colocasses, des Sy-Cannes de comores. Les Sycomores sont arbres de verdeur si exquise, que fucre,

. OESERVEES PAR P. BELON. fans contredict ilz vainquent tous autres en verdure. Ilz y culti-Colocasses. uent aussi vne sorte de racine que les Italiens nomment Dolce-syconores. guini. Les Cameleons se trouvent frequens dessus l'espece d'arRhamnus albrisseau, qui est nommé Rhamnus altera. Lequel Cameleon se tera. transmue en plusieurs couleurs. Communément il est verd, tirat Cameleon. fur le iaune, quelque fois sur le bleu. Cela est cause qu'on ne le Nourriture peut facilement apperceuoir: car estant assis dessus les rameaux du Cameleo. qui sont reuestus de verdeur pareille, combien qu'on regarde cu-Nature du ricusement, toutesfois lon a peine à le trouuer. Il se nourrit de Cameleon. Mousches, Chenilles, Escharbots, & Sauterelles, viuant à la maniere des Serpens, qui mangent toutes sortes de petites bestes infectes, lesquelles auons souuer trouve regardas en son estomach, quand en faissons l'anatomie. Aucuns ont dit que les Cameleos viuentsculement de vent. Or est il qu'vn Cameleon demeurera vn an en vie sans rien manger, qui n'est pas chose difficile à croire: car nous auons veu des Serpens de diuerses sortes viure l'espace de dix mois, sans leur donner aucune chose à manger. Vray est qu'il faut leur bailler quelquefois vn peu d'eau à boire.

De la ville de Rofette à la bouche du Nil , nommee Ostium Canopicum. Rosette. Chapitre XXVI.

Osette est vne belle ville, sans murailles. Les Veni- officier pour

tiens y tiennent vn officier nommé vn Consul, ou les venimes bien est autrement appelléus Roillé bien est autrement appellevn Baillé, qui leur sett en routes pour le traffic de la marchandife. Les grands naui-villes d'E-res peuuent aborder dedans le Nil, insques à ioin-Dyre. dre les maisons de la ville. Il n'y a ville au pays du Turc sur les haures, tant soit elle petite, ou les Venities n'ayent quelqu'vn pour les admonnester des marchandises, tat aux ports des fleuues, que de la mer, ou en terre ferme : qui est vn grand bien pour eux, & dont il aduient qu'ilz ont nouvelles de toutes les parts du monde. Aussi sçauent ilzen quel pris sont les marchandises des nations loingtaines, qui est la cause qu'ilz passent toutes autres republiques és choses de traffic. Et s'ilz scauent qu'il y ait quelque marchandise à enleuer de quelque port, lors ilz expediront leurs gens, à fin qu'ilzen puissent auoir le gain. Il y a vn petit Chasteau assez pres du Nil, joignant Rosette, situé du costé de deuers Ale-EE ij

SECOND LIVRE DES SINGVLA. xandrie. Il n'y a pas bonnement deux lieues depuis la bouche du Nil iusques à Rosette. On y parle Arabe, comme partoute Egypte. Plusieurs Iuiss y habitent, qui se sont si bien multipliez par tous les pays ou domine le Turc, qu'il n'y a ville ne village qu'ilz n'y habitent & ayent multiplié. Aussi parlent ilz toutes langues: chose qui nous a bien serui, non seulement à nous interpreter, mais aussi à nous racompter les choses comme elles estoyent en ce pays là. Nous trouuasmes de telle maniere de viures au marche de Rosette qu'en Alexandrie. Les forests de Palmiers sont vmbre à la ville. Les maisons sont faites tout ainsi qu'elles sont au Caire. Ilz ont grande commodité du bois qu'ilz rapportent de Constantinople en leurs nauires: Car allans à Constantinople, ont toussours leur charge: & pour ne venir à vuide se chargent de bois pour bastir en leurs pays: car il n'y en a point qui vaille en Bestes d'Egypte. Les animaux d'Egypte pour l'abondance du pasturage, & la bonne nourriture des herbes arrousees du Nil, & la temperature du Climat, sont de grande stature. Les Beuffles, Bœufs, Chameaux, Cheuaux, Asnes, Moutons & Cheures y sonr moult grands. Les Moutons y sont fort gros & gras, qui ont la queuë trainante iusques en terre, fort large, & espoisse. D'auantage il leur pend vne peau le long du col, tout ainsi que fait le fanon aux bœufs, qu'on appelle en Latin Palearia, & sont reuestus de laine noirastre.

Moutes d'E= gypte.

Des pescheurs du Nil.

Chapitre XXVII.

Sac d'ono= crotalus.

Lya plusieurs gens à Rosette, qui ne viuent que du gaing qu'ilz font, peschans le poisson du Nil: & ont ceste chose particuliere, qu'ilz vsent en leurs barques & nasselles des sacs qui sont sous la gorge des oiseaux

que Plinea nommez Onocrotali, qui tiennent quasi emmanchez au bec de l'oiseau à la forme d'vne raquette, dont se seruent à esgoutter leur bateau. Et quand telz bees sont liez deuers la partie de la teste, font come vn cercle en rondeur: car quad l'oiseau estoit en vie, il vsoit de cesac come d'un second estomach : à fin que quad il auoit beaucoup auallé des coquilles & moulles,& elles sentas la chaleur s'estoyet ouuertes, il y eust leas plus grad espace, & les ayas renomies, mageaft leur chair separces des coquilOBSERVEES PAR P. BELON.

les. Ce sac est de telle nature, que l'humidité ne le peut corrompre: parquoy il dure long temps aux pescheurs. Pour Onocrotapre: parquoy il dure long temps aux perencurs. Pour Onoctous Boues tauri. lus nous n'entendons pas nos Butors, qui ont nom en Latin Bo-Pales. uestauri, & font vn cry comme vn Bœuf: ne aussi des Pales, qui Pelecanes ont le bec large à l'extremité: mais de ceux qu'Aristote nomme cignes. Pelecanes. Ils nagent sur l'eau à la maniere des Cignes & Oyes, & Oyes. font gros & corpulens, come yn grand Cygne, & sont tous blacs, ayans les iambes & pieds larges, entre cendré & noir.

Voyage par eau, de Rosette au Caire : 🖅 de plusieurs choses qui font sur le Nil. Chapitre XXVIII.

O v s motasmes en barque dessus le Nil pour aller au Caire, & auec bon vent de Tremontane sauorable, qui nous donnoit en pouppe, expediasmes bien tost nostre chemin. Le Nil descend du Midy au Septentrion, & nous falloit aller contre le courant de l'eau. Quand nous fusmes quelque peu auancez, & qu'eusmes passé à l'autre riue, chacun se mist à terre pour cheminer le long du Nil. C'estoit vn moult grand plaisir de voir le pays si herbu. Ceux qui suyuent le courant du Nil allans au Caire, ne vont pas par le plus court chemin, à raison de ses destours. La plus grande partie des beaux vilpillages d'Egypte, sont bastis le long du Nil, tant pour la commodigypte. té de l'eau douce qui inode la terre, que pour arrouser les iardins. On en voit aussi quelques autres à costé, essongnez du Nil: mais ont faute d'eau, grande partie de l'annee. Nous arrivasmes à vn village nomé Anguidie. Plus outre en trouuasmes vn autre plus Anguidie. grand, nommé Mahatelimie: puis allasmes à Dibi, & de là à vne Mahatelis petite ville, à demic iournee de Rosette, appellee Nantubes, qui Dibi tient les deux riuages du Nil, comme peut estre Beaucaire & Ta-Nantubes. rascon. Le Nil en cest endroict n'est point plus large en son ca- Elminie, nal, qu'est le Rosne à Lion. Plus outre nous trouvasmes le village nommé Elminie. Nous depeschasmes beaucoup de chemin ceste iournee : car nous auions bon vent à propos. Les iardinages de ce lieu & les terres estoyent ja inondees du Nil, & enuironees de forests de Palmiers de tous costez. Aussi les terres y sont separees par hayes faictes de l'arbriffeau de Rhamnus, different à no- Rhamnus stre Groiselier. Aussi trouuios des Tamarisques chargez de leurs EE iii

Groifelier. Galles. Les champs en plusieurs endroicts estoyent ensemensez Ri7 de Riz, Papyrus, & Muses, & és autres endroicts de Colocasse. Et Muses pource que ceste Colocasse est aussi nommee Lorus, & Febue Colocasse. d'Egypte, avas veu qu'ils ne nous auoit de rié seruy faire diligéce Lotus. Febre d'E. de chercher de ses seméces, & que mesme ceux du Caire s'en sont mocquez, voulans inferer qu'elle n'en a point: auons eu occasion gypte. d'enquerir la raison pour quoy les autheurs anciens l'ont nomee Febue d'Egypte, sçachans bien qu'elle ne produit aucunes Febues. Nous maintenons qu'il en croist par les ruisseaux de Crete: car nous y en auons trouué de sauuage: mais les Egyptiens la cultiuent diligemment. Et à la parfin auons trouvé la source de l'erreur. C'est, qu'Herodote tres-ancien autheur a parlé de deux sortes d'herbes venans au Nil, dont l'vne auoit la racine ronde qui est la Colocasse: l'autre porte quelques choses en vne teste, qui ressemblent à noyaux d'Oliues. Les autres autheurs quisont venuz depuis luy, suyuans les enseignes l'vn de l'autre, en disent ainsi que bon leur semble. Car mesmement quand Theophraste dit que sa racine est espineuse, il se trouue autrement. Dioscoride a dit quasi mesmes parolles que Theophraste, descriuant la Febue d'Egypte. Et Pline l'ayant traduict d'eux, dit semblables choses. Parquoy serons bien d'opinió que pour Faba A Egyptia nous entendions les vrayes Febues à manger, nees en Egypte. Galien mesmes nous semble auoir entendu des Febues communes, auliure des aliments, quand il parle des Febues d'Egypte. Et pour esclaircir ce que Pline dit que les Egyptiens sont diuerses sortes de vaisseaux auec ses fueilles, faut entendre qu'elles sont larges, & par celails troussent & plient comme vn cornet, en sorte qu'ils Paisseaux de peuvent puyser de l'eau du Nil,& la boire : car apres qu'ils en ont

> l'eau, excepté qu'il y a des digues en aucuns endroicts, esseuces pour aller d'vn village à l'autre. Les habitans pour obuier à l'inodation du Nil, sont contrainces faire les maisons des villages és lieux plus eminents, desquels l'on en voit grande quantité: car le pays est plat: & les maisons estans basties de grasse terre du lieu, ayans la couverture en appoinctissant en façon d'une rusche à

miel, apparoissent de bien loing. Ils en couurent aussi en terras-

ses, en saçon de plate forme, qui est une mode commune à toute

SECOND LIVRE DES SINGVLA.

Faba Egy= pria.

fueilles de beu, ils les iettent. A la fin nous arrivas mes à vn grand village no-Colocasse. mé Berimbal. Le pays d'Egypte nous apparoissoit tout plongé en

Berimbal.

**V**ndation du Nil

OBSERVEES PAR P. BELON.

Grece & Turquie. Ils ont si grande discommodité de bois & de pierre, que leurs maisons ne sont que petites logettes: Car il n'y a non plus d'espace leans, qu'en vn petit tect à loger les oyes. La raison est qu'ils dorment, boiuent, & mangent ordinairement dehors au descouvert dessous les arbres, ou bien pour euiter la vermine, ou pour chercher la frescheur: car il n'y fait point de pluyes l'hyuer. Et l'Esté ils ne cherchent point la frescheur en leurs loges, ains dessous les Palmiers. Les Tamarisques croissent en Egypte indifferemmet, tant en lieux humides, qu'en pays sec, tellemet qu'on en voit des petites forests és lieux arides, tout ainfi que sur les rivages humides. Lesquels Tamarisques sont si chargez de l'excrescence qu'auons nommee Galle, que peu s'en faut que les branches n'en rompent. Ce nous sembla chose fort nou- Castor uelle de voir ce mois de Septembre vn oiseau de riniere, lequel ofean. les François (pource qu'il fait dommage és estangs, comme vn Bieure. Castor) le nomment vn Bieure, & les Latins Vulpanser, pourmenant ses petits nouvellement esclos dedans le Nil.Les oiseaux de riuiere, qui communément se retirent des pays Septétrionaux en temps d'hyuer, se vont rendre en Egypte, & là couuent leurs perits, & s'en retournent l'Esté, fuyants la violente chaleur du soleil, qui leur seroit intolerable.

Des grandes villes & villages d'Egypte, situez sur le Nil,le long des riuages, pour la commodité de l'eau.

Chapitre XXIX.



Assans par Berimbal, plusieurs petits garsons Egyptiens se iettoyent dedans l'eau au courant du Nil, pour pescher du pain qu'on leur ierroit expressement du bateau, à fin d'en auoir le plaisir de les voir si bien nager. Ils ne font non plus d'estime de se mettre en l'eau, que seroyent petits Canards,

Continuans nostre chemin auec vent de Tremontane, arrivasmes en vn grad village nommé Sindou, & à main dexcre est Diuruth. Et tant filmes q nous vinsmes loger à vne grade ville nomee sindou, Fouz. C'estoit anciennemet vne ville grade come le Caire: & encor pour le jourd'huy il n'y a aucune ville en tetre ferme d'Egypte EE iiij

SECOND LIVRE DES SINGVLA. apres le Caire, qui soit plus grande que Foua. Elle est beaucoup plus grande que Rosette. A l'opposite de laquelle y a vne grande isse cultiuce de cannes de succre, de Sycomores, Palmiers, Colocasses, & toutes sortes de legumes & bleds, & de riz, qui entre autres choses est de grand reuenu à Egypte. Nous passasmes la nuict à Fouz, attendans le iour: & encore que nous eussions bon vent, les mariniers ne se vouloyent sier à nauiguer de nuict en ces endroictslà, d'autant qu'il y a plusieurs destours ou le Nil est fort rauissant. Il a son cours quasi aussi viste que la riuiere de Loire, ou peu s'en faut. Il y a des endroicts ou il va quelques fois droictement, & ou l'on peut nauiguer la nuict à voile desploye auec bon vent sans auoir point de craincte: car il y est plus lent que là où il prend ses destours.

Que le Nil mis en comparaison, est quasi semblable à la riuiere Chapitre XXX.

> Peine pourroit on trouuer riuiere en nostre Europe mieux approchate du Nil, que le Pau, au moins

Riviere du

Coire.

Tibre.

Tibre.

depuis Ferrare insques à la mer: car l'on y peut facilement monter à voile desployee contre le courant de l'eau: chose qu'on peut aussi faire en Loire, comme au Nil, & au Pau. Mais celle de Loire n'est pas profonde. Toutes les manieres des barques & vaisseaux du Nil, sont dissemblables aux bateaux & barques des autres riuieres : aussi est ce chosegenerale que les bateaux sont differents en tous lieux, selo la nature des fleuues : car les hommes s'efforçans d'approprier les vaisseaux, selon la nature du lieu, ensuyuent proprement le cours de la riuiere. Car comme la riuiere du Tibre est moult rauissante, ayant son lict & canal moult profond, & les riues moult hautes, faut que quandils branslent à la riue, ou se garrent, si le vaisseau n'auoit les deux bouts aussi haut que les orees du Tibre, il fau-Bateaux du droit qu'ils eussent une eschelle, parquoy les vaisseaux y sont estroicts, ressemblans à un croissant: Car les proues & les pouppes font treshautes, se terminans en poinctes esseuces contremont. Faut aussi que les gouvernaux soyent emmanchez à quelque logue perche, & que le gouverneur soit bien haut: autremet celuy qui conduit le bateau, ne pourroit voir son chemin, s'il n'estoit encruché

OBSERVEES PAR P. BELON. encruché bien haut. Mais le Nil ayant les bords à fleur d'eau, por-profonds, couverts, rondelets: & ont leur gouvernail au costé, Bateaux du comme aussi ceux du Tibre, & du Pau, qui peuvent descendre Pau. en la mer, & aller iusques à Venise. Les bateaux qui sont de long Bateaux de corsage, & qui n'ont l'eau profonde, comme en Loire, ont le seine. gouvernail derriere en timon, & en Seine. Les bateaux du Nil ne sont pas communément moult grand. Ceux qui ont prins occasion de dire qu'il y a des caux qui peuuent porter plus grands bateaux & plus pesants fardeaux les vns que les autres en mesme profondeur: mais mettans la riviere d'Aise en exemple, qui estat Riviere plus estroicte que Loire, porte trois fois plus de charge, attribuas a sige cela à l'eau, & non à la profondeur, semblent n'auoir sussifiant argument. Mais pource que cecy ne gist qu'en l'experience, ce doute est bien aisé à verisser. Quand le Nil est grand inondant tout le pays, alors il est tresgrand, & porte de tresgrands bateaux, qui n'y nauiguent sinon durant l'inondation: car quand le Nil est tary, l'on monstre certains endroicts ou vn homme estant à cheual le peut passer à gué. Le Nil est nauigable à la voile. Car ne les motaignes ne beaucoup de forests ne luy ostent le vent non plus qu'au Pau. Et comme les Pouples naissent au riuage du Pau, qui ostent le vent aux mariniers en quelques endroicts, tout ainsi est des Palmes sur le Nil. Les pescheurs du Nil ont cela de commun pescheurs de auec ceux du Pau, que tous deux ont de l'eau au fond de leur bateau, marchans toutesfois par dessus vne claye tissue, ainsi demeure leur poisson au fons du tout en vie, & marchent sur leur claye sans auoir les pieds mouillez. Continuans nostre chemin, & estas quelque peu au dessus du village de Sindo veoyos l'entree du Ca-sindon. nal qu'Alexandre feit encauer pour conduire l'eau en Alexadrie, lexandrie pour réplir les cisternes, puis, & fontaines de la ville : lequel nous laissasmes à main gauche. La terre qui en fust ostee en faisant son fossé, se voir encore de costé & d'autre aux bords du canal, & n'est ladite entree qu'à vn quart de lieue dudit grand village nommé Sindon. Le pays que nous descouurions à main dextre, estoit quelque peu plus esseué que n'est celuy du costé de senestre : aussi. est il plus sablonneux, & par consequent d'autant que le Nilne touche pas insques là, en est plus sterile. Mais le costé du senestre qui est bas & plat, inondé de l'eau du Nil, est rendu fertile & her-

SECOND LIVRE DES SINGVLA. oiseaux d'E- beux, ou les oyseaux de riviere se retirent l'hyuer, desquels on en gypte. voit les champs & prairies blanchir, & principalement de Ci-Cigognes. gognes, que les Egyptiens à bon droict ayment, d'autant que les grenouilles s'y engendrent en si grande abondance, que sans elles on n'y verroit rien de plus frequet, & aussi qu'elles destruisent les serpents d'Egypte, & les auallent tous entiers. Mais de l'autre co-Vautours. sté sablonneux eleué, on y voit les Vautours, Sacres Egyptiens, Sacre Egy= Milans, & autres sortes d'oiseaux de charongne: entre lesquels ptien. celuy que nommons Sacre Egyptien y est plus frequent que nul autre, ayant le corsage de Corbeau, la teste de Milan, le bec entre Corbeau & Aigle: car il est un peu croché par le bout. Sesiambes & pieds entre le Corbeau & l'oiseau de proye. Nous trouvos vn oiseau de tel nom és escritures d'Herodote, & autres anciens: & semble que c'est celuy qu'ils nomment Accipiter Aegyptius. Il est de la couleur d'vn Sacre: mais on en peut observer de diverses couleurs. Nous mostrerons son portraidt au liure des oiseaux. Bouffles Les Bouffles sont en l'eau durant l'inondation iusques au ventre, L'Egypte. paissans l'herbe contre terre, mettans la teste en l'eau iusques aux espaules: & quand ils ont paissu l'herbe, ils tirent la teste hors l'eau, puis maschent l'herbe, & l'auallent en l'air: car nul animal ayat poulmo, non plus les oyseaux & bestes à quatre pieds, n'aussi les Baleines, Dauphins, & tous autres qui maschent, ne peuuent Expeis bis aualler leur mangeaille dedans l'eau : de telle maniere sont nournageurs riz durant l'inondation. Il est impossible de troquer meilleurs nageurs que sont les Egyptiens: & est necessaire qu'ils le soyent. Car des Egypties. il leur convient souvent nager d'vn village à l'autre, durant l'inodation, pour les affaires qu'ils ont les vns auec les autres, & pour ceste necessité ils sont aussi vestus de mesme: car ils ont vne longue chemiseblanche, qui n'a pas grande façon, & vne maniere de manteau sans cousture, fait de laine, comme vn long tapis legier, dont ils s'entortillent les espaules, & vne partie du corps, n'ayans autre habillement en allant par pays. Et s'il leur conuient passer vne eau parfonde, ils entortillet leur manteau & chemise autour de leur teste, en maniere d'vn diademe, & ainsi nouants peuvent trauerser l'inondation du Nil. Et s'ils ont à aller plus loing, ils trainent des iones apres eux, iusques à ce que terre faille: & quand

ils sentent terre leur estre faillie, alors ils se soulagent en nouant, en s'appuyant dessus leurs iones. Le mesme vent de Tremontane

OBSERVEES PAR P. BELON.

nous faisoit despescher grand chemin: & estans encore à plus de quarante mille au dessous du Caire, nous commençasmes à voir les Pyramides, dont les autheurs ont rat fait mentio: car elles sont en haut lieu fort exposé à la veue de ceux qui nauiguent dessus le Nil: qui est ce que Pline a entendu par ces mots : Sane conspicue undiquenauigantibus. Les Egyptiens ne les sçachans appeller Pyra-Pharaon. mides, les nomment Pharaons. Elles sont encor plus admirables à les regarder de pres: que les autheurs ne les ont descrites : comme ferons apparoistre cy apres.

Quelques particularitez de l'Egypte, & des Egyptiens.

## Chapitre XXXI.

L n'est nation qui retienne tant de son antiquité, que sur font les Egyptiens: car encor pour le iourd'huy nous des Egypties. les voyons és villes accoustrez de mesmes vestements sur des Egypties. que les anciens ont descrit. Toute l'Egypte n'a pas ac-faire counter

constamé faire esclorre les poulters sous les ælles de leur mere, les œufs esains ont des fours faits par artifice, comme nous auons veu, ou Egypte. chasque fois ils mettent trois ou quatre mille œufs, lesquels sçauent si bien gouverner, & leur temperer la chaleur, qu'ils les font esclorre tout en vn temps: qui n'est pas inuention moderne: car Aristote au sixiesme De animalibus, chapitre second augit desia dit: Incubitu auiufœtu excludi nature ratio est. Non tamen ita solum oua aperiuntur, sedetiam sponte interravt in Aegypto obruta simo pulliciem procreant. Ces fours sont communs à plusieurs villageois qui y apporteront leurs œufs couner de dinerses parts. Ils font des leuces de peur que le Nil ne desborde, lesquelles ils renforcent auce fagots de paille, de cannes de succre, de Halimus, & Rhamnus, & Halimus. Tamarisques, à sin de tenir le Nil en son lict. Le jour suyuant con-Rhamnus. tinuans nostre nauigation, ayans le vent en pouppe, autant tauo- Tamarifques. rable que nous eussions peu demander, trouvaimes quelques endroicts ou le Nil se replioit souventessois, & d'autant que fusmes en vn endroict ou les Palmiers empeschoient le vent qu'il ne soufflast en nostre voile, il fallurque les bateliers descendissent & tirassent nostre barque à force de bras, & furet forcez de passer de l'autre costé, pour cuiter la force du courat du Nil. Et ainsi que

228 SECOND LIVRE DES SINCVLA. de vent estoit foible, estans passez de l'autre part, descendismes du bateau, & ne seiournasmes sinon quelque peu de temps que n'eussions bon vent.

Description de plusieurs on seaux, & autres animaux obseruez le long du Nil. Chapitre XXXII.

Crex.

Aex. Vanneau.

Corlis. Cheualier.

Vanneau.

Barge. Ibis noir. Hamato= pus.

Cormarant.

Butor. Aigrette.

Arabesce= remonieux. E pays d'Egypte estant si tiede l'hyuer, & palustre, nourrit plusieurs oiseaux de riuiere, & entre autres celuy que les Grecs & Aristote ont nommé Crex. Nous l'auons recogneu à sa voix : car il est criart, & comme

Vanneau dit Æx, tout ainsi cestuy cy en volant prononce Crex, Crex: & lors le descriuismes comme s'ensuit. L'oiseau nomé Crex,est de corsage entre le Corlis & le Cheualier, ayant aussi le bec & les jambes entre les deux. Ses jambes, cuisses & pieds font noirs, comme aussi est sa teste: mais le dessus du col, la poi-Arine & espaules sont blanches, le dessus du corps tient du cendré, ayant une ligne blanche de trauers en chasque ælle. Il prend sa mangeaille en terre, & en l'air, à la maniere du Vanneau, que les anciens Grecs ont nommé Æx, & fait ainsi grand bruit des ælles en volant. Nous croyons qu'il n'est point veu entre les oyseaux cognus de noms François, combien qu'eussions pense au parauant que la Barge estoit Crex, entant que Herodote l'a comparé en grandeur à l'une des especes de l'oiseau nommé Ibis. Au parauant auions escrit cest Ibis noir, pensant qu'il sut Hæmatopus: mais ayans depuis obserué ses mœurs, auons arresté que ce n'est Hæmatopus, ains Ibis noir: duquel Herodote premieremet a fait mention, puis apres luy, Aristote. Il est de corpulence d'vn Corlis, ou quelque peu moindre, totalement noir, ayant la teste d'vn Cormarant, le bec contre la teste plus gros que le poulce, mais poinctu par le bout & vouté, & quelque peu courbe, & tout rouge, comme aussi les cuisses & les iambes. Il est tout ainsi haut eniambé comme vn Butor, que Pline a nommé Bos taurus, & Aristote Ardea stellaris, & a le col ainsi long qu'vne Aigrette, en sorte que quand veismes ledit Ibis noir la premiere fois, il nous sembla en habitude & contenance à vn Butor. Les Egyptiens, Mores ou Arabes, sont plus superstitieux & ceremonieux en leur religion que ne sont les Tures: & ja soit que tous deux soyent d'vne mesme loy, tendans à Mahomet, & subiects au grand Turc, qui les a vaincus en bataille, toutesfois les Turcs estiment quelque saincteté és Arabes plus qu'en eux mesmes. La raison est que l'Alcoran fut escrit en Arabe, qui a depuis Acoran. esté translaté en Turquois: & aussi que les plus doctes Turcs ne font pas professió du langage Turquois, mais de l'Arabic. Leurs caracheres sont vne mesme chose, toutes sois la langue est diverse. Aussi les Turcs n'ont point de lettres qui ne soyent venues des Arabes. Quand nous descendions du bateau aux riuages du Nii pour entrer és villages, nous entendions les Mores chanter en leurs mosquees, c'est à dire Eglises, qui se respondent les vns aux autres de voix alternatiues, à la maniere des prestres Latins, faifans quasi mesmes accens, & mesmes pausees, comme font ceux qui chantent les Pseaumes en Latin: qui est chose qu'on ne fait point entre les Turcs, qui ont dur langage & rude à la comparaifon de l'Arabe, qui est moult aisé à toutes choses qu'on veut met-coife. tre en rythme. Aussi l'Alcoran est escrit en versets de rythme. En approchant du Caire, à quatre lieues au dessous de la ville, nous veismes l'endroict ou le canal du Nil se depart en deux rameaux: Le departes desquelz I'vn descendant's gauche, va passer's Rosette, qui est met du Nil. Ostium Canopicum, d'ou nous venions. L'autre descend à dex- Ostium Catre, & serend en Damiate, ou est Ostium Pelusiacum. Par cela nopicum. pous pouuons asseurer que le Nil n'à que deux principales area nous pouuons affeurer que le Nil n'à que deux principales gran- lussacum. des bouches nauigables pour grands vaisseaux, ou pour le plus Damiaite. en a trois grandes en tout. Nous ne disons pas qu'il n'ait beaucoup de petits ruisselets, mais il n'à que ces deux principaux nauigables. Il peut bien estre que quelques vns sont nauigables en certains endroicts au temps de l'inondation: mais en autre temps ce sont petis ruisseaux qu'on passe à gué au riuage de la mer, com-me nous au os fait quand nous au os passe le pet t canal entre Ale-ches du Nik xandrie & Rosette. Le vent nous continua iusques au Caire, ou Boulac. nostre nauigation finit. Nous descendismes à vn grand village nommé Boulac, qui est du tenat du Caire, situé au riuage du Nil. Auant nous deporter de parler du Nil, dirons premierement de quelques bestes qu'on a accoustumé d'y trouuer, & entre autres

du Crocodile dont cy apresent le portraict.

OBSERVEES PAR P. BELON.

FF iii

Portraiet du Crocodile poisson du Nil.



Nous en voyons côme par miracle en plusieurs Eglises & places publiques de nostre Europe: mais il y en a aussi qui sont terrestres.

Celuyaussi que les Latins & les Grecs, ont nommé Hippopotamus, qui està dire Cheual de riviere. Nous trouvons que les Latins suyuans les brisces des Grecs, ne changerent point le nom Grecà l'Hippopotamus: lequel combien qu'il signifie en Latin Equus flus Equus fluviatilis, toutesfois tous les Latins l'ont toussours appellé de son appellatio Greque Hippopotamus. Et semble qu'ilz l'ayet ainsi voulu faire pour la raison que dirons. C'est, que quand'ilz ont veu ceste beste ne ressembler en rien au Cheual, ilz ne l'ont pas voulu nommer en leur langage, mais ont retenu la diction Greque. Eten cecy, il faut de deux choses i'vne, ou bien que les Romains n'ayent cogneu l'Hippopotamus des Grecs, ou bien que l'animal qu'ilz estimoyent pour tel, fust autre que celuy que les Grees nomoyent Hippopotamus. Et si celuy qui y futapporté, quand Auguste triumpha de Cleopatra, comme escrit Dion, des Romains. & aussi les autres qui furent monstrez és ieux de M. Scaurus, & aux triumphes de Pompee, estoyent Hippopotames, nous ne faisons doute que n'en ayos baillé les vrais portraicts au liure que auons dinulgué de tous poissons: car l'animal qu'auons veu viuar

à Constantinople, apporté du Nil, conuenoit en toutes marques

Cheual de rimatilis.

Triumphes

OBSERVEES PAR P. BELON.

auec ceux qu'on voit grauez en diuerses medales des Empereurs. Ausurplus, de ce qui est de son histoire, l'ayans escrit ailleurs en Fraçois & en Latin, n'é diros autre chose pour le present. Le fleuue du Nil nourrit plusieurs autres poissons moult renommez lesquelz toutesfois ne voulons specifier en ce lieu: sinó entant que le Brochet. Brochet y est frequet, & que nous auos difficulté de luy trouver vne appellation antique, voulons dire qu'il fut anciennement appellé Oxyrinchus. Lon y pesche aussi deux especes de poissons oxyrinchus. ronds, gros comme la teste, dont les peaux sont emplies de bourre ou foing, & nous sont enuoyees par la voye des marchads. Les orchis. Grecs les nomment vulgairement Flascopsari, & les Latins Or- crocodiles. bis, ou bien de nom Grec Orchis: car ilz font ronds comme vne bouteille. Il yen a aussi vn, dont au lieu d'escaille, l'escorce est toute d'os: parquoy on la garde tout ainsi que la peau du precedent. Les Crocodiles sont aussi particuliers nourrissons du Nil: desquelz nous en voyons les peaux quasi en tous lieux.

La difference des bateaux qui nauiguent sur le Nil : 👉 les noms des arbres plus communs qui sont és iardins du Caire.

Chapitre. XXXIII.

🕻 Yansacheué nostre nauigation sur le Nil, & pris

terre ferme au village de Boulac, qui est le lieu ou les Gerbes & Barques, & autres sortes de vaisseaux Bateaux du du Nil abordét, pour se descharger de ce qu'ilz ap-Nil portét au Caire, observasmes les vaisseaux du Nil, appellez Gerbes, qui sont en trois ou quatre differences. Les vns Petisbate. font bas, plats, & larges, fort cours au reguard de leur largeur Les aux du Nd. autres sont plus grands & larges, mais ramassez quasi en rondeur. Les plus grands seroyent quasi semblables aux bateaux de Seine, Grands bas sino qu'ilz sont beaucoup plus courts. Ilz portent plus grads faix reaux du que les autres, & principalemet les pailles des sucres du grad sei-Nik gneur:&ne nauiguet q durat l'inodatio,&ne descedet point plus bas que le village de Foua. Ilz vot à voile Latine. Les plus petis de tous sont plats, bas & larges, allas à voile quarree, &ne s'essoignét fort loing de Boulac, servans seulemet à passer le Nil, & à porter

les prouisions des villages au Caire, & passer le bestial d'une riue

FF iii

Gerbes Voiles Lati= . nes.

SECOND LIVRE DES SINGVLA. à l'autre. Les Gerbes qui vont iusques en Damiette & Alexadrie, sont mences à voiles Latines, & peuuent entrer en la mer en Bonasse & en temps calme. Mais si la mer s'esmouuoit en tempeste, elles ne resistero yent pas longuement. Parquoy quand ilz se veulent mettre en chemin, ilz choisissent vn temps doux, & que le vent soit bien à propos. Nous observasmes aussi les arbres des iardins, qui estoyent Sicomores, Palmiers, Cassiers, Grenadiers, Orangers, Acacia, Tamarisques.

Que plusieurs ayent mal pensé que les Chamæleons vescussent du seul vet, fans rien manger. Chapitre XXXIIII.



Vand ne veoyos point de bois taillis pour faire fagots, ou de forests à coupper pour faire charbon (& toutes fois pour fondre les metaux, dont y a tous-iours eu grande quantité en Egypte, estoit neces-faire d'en auoir beaucoup) auons obserué de quel

bois ilz auoyent le plus: car pour leur vsage ilz se seruent des Rameaux de Casse, Tamarisques Rhamnus, Sycomores, Napeca, Rouseaux, Palmiers: mais en la parfin n'auos rien trouvé de plus Metal d'E= pypte. abondant, que les paules de sucie, de aun que l'authorité des anciens, qui sçachans qu'ilz auoyent afabondant, que les pailles de Sucre, & austi que ceste chose est cofaire de matiere à fondre leur or, ont dit (comme aussi est escrit Pailles de en Pline) Pineis optime lignis as ferrumque funditur, sed & Aegyptia Papyro: paleis aurum. Car le principal des metaux d'Egypte a tousl'berbe de

papier.

iours esté en or. Les hayes qui sont des iardinages aupres du Caichamekons re, sont en tous lieux couvertes de Chameleons, & principalemer le long des riuages du Nil, en sorte qu'en peu de temps nous en veismes grand nombre. Ce n'est pas sans cause qu'ilz se tiennent fur les buissons: car les Viperes & Cerastes les auallent entiers, quand elles les peuvent prendre. Quand les Chameleons veulent manger, ilz tirent leurs langues longues quasi de demy pied,

Ceraftes. Pic Yerd.

Piperes.

rondes comme la langue d'vn oiseau nommé Pic verd , semblables à vn verm de terre: & à l'extremité d'icelles ont vn gros nœud fpongieux, tenant comme gluz, duquel ilz attachent les insectes, sçauoir est, Sauterelles, Chenilles, & Mousches, & les attirent en la gueule. Ilz poulsent hors leurs langues, les dardans de roideur aussi vistement, qu'vne arbaleste ou vn arc fait le traict. Nature

OBSERVEES PAR P. BELON. auroit fait tort à cest animal, de luy auoir baillé lague, estomach, & intestins, si elle luy auoit denié de ne manger point, comme plusieurs ont pensé.

> De nostre arriuee au Caire, & de ce que nous y auons veu. Chapitre XXXV.

> > Stans à Boulac attendans les montures pour aller Boulac. au Caire, ce pendant au souy vne chose qui nous

a semblé fort nouvelle, & digne d'estre escrite: C'est, qu'vne trouppe de semmes en nombre de dix ou douze passans par la rue, faisans vne saluta- salutation tion à la maniere d'Egypte, toutes ensemble firent vne voix qu'a-de semmes uions ouye auparauant en quelques villages au riuage du Nil: en Egypte. mais nous avoit esté impossible de pouvoir songer quelle chose c'estoit: car les femmes ne vont iamais par la ville qu'elles n'ayent le visage couuert : non pour quelque beauté exquise qu'elles ayent, mais pour obseruer le commandement de Mahomet. Car mesmemet les Ethiopiennes, qui ont la couleur plus noire qu'vn Femmes des charbonnier, se couurent le visage d'vn masque, tout ainsi que Mahometia fait la plus belle Turque d'Asie. Parquoy nous estoit difficile stes masd'entendre coment ce faisoit ceste voix, tant nous sembloit nou-ques. uelle: & ayans ouy ietter vn tel cry par plusieurs fois, qui sembloit estre quelque confuse harmonie, auons entendu que les semmes ouurans la bouche le plus qu'elles peuuent, font issir leur voix en fausset, remuans la langue entre les dens, la retirans vers le palais, & font vn accent agu, tel que font les femmes des villages sur la Masques des fin de leur cry, en vendant le laict à Paris. Elles se masquent dif-femmes d'Esferemment selon les diuersitez des pays. La façon des villageoi-gypre. ses Arabes & Egyptiennes est vne masqueure la plus laide de toutes:car elles se mettent seulement quelque toile de coton noire ou d'autre couleur deuant les yeux, qui leur pend deuant le visage en appoinctissant vers le menton, come la muscliere d'vne damoiselle appellee vne barbute, & à sin d'auoir veue au trauers de ce linge, elles font deux trous à l'endroit des deux yeux, tellemét qu'elles estans ainsi accoustrees, ressemblent ceux qui se battent Estus a le le Vendredi sainct à Rome ou en Auignon. Mais celles des plus Musclieredes grades villes suyuent la maniere qu'elles ont aprins des Turques, Turques,

qui mettent vn petit voile tissu des poilz de la queuë d'vn cheual, au deuant du visage. Et celles qui sont deplus grand estat, ont vn fin linge delié deuant la face. Parquoy voulons faire telle comparaison de celuy qui voudroit escrire de leurs vestemens, à vn qui entreprédrait de faire la peincture de tous les habis des semmes du pays de France, Italie, ou Alemaigne: car il voitroit infinité de coissures d'vn mes me pays estre differentes entre elles, & en eressembler rien à leurs voinnes: tout ainsi les Egyptiennes ont grad' differèce en parure auce les Turques. Ilz n'ont point acoustumé non plus en Egypte, Turquie, qu'en Grece, de decouper les habillemens des semmes, ny des hommes. N'aussi n'y a distinction ordonnee à cognoistre les personnes de diuerses loix à porter habillemens de diuerses couleurs: car, comme auons dit, elle est seulement au turband. Les Chrestiens le portent bigarré, tan-

Mahomet. La consideration de l'acoustrement de teste que portent les Egyptiènes est moult à noter car il est antique, tel qu'on peut voir portraiet sur diuerses medales. Les autheurs l'ont nomcorona, vitta turrita.

Comme qui diroit coissure esse en maniere de tour. Dot l'une porte des patins haut esseue en maniere de tour. Dot l'une porte des parletalon, à la maniere des Turques. Et puis que telle maniere de coissure serse meuz d'observer, voyans messmement qu'il semble que noz Poe-

tost de pers, tantost de rouge, & les Iuifz le postent iaune : Car il est seulement permis aux Turcs de le poster blanc ou verd : mais le verd est seulement concedé à ceux qui se dient de la lignee de

tes Latins en ayent fait mention. Donc voulans mieux faire voir comme elles font patees, en auons fait voir les portraicts en ce lieu, temettans cy apres à faire voir ceux des Turques d'Asse.

-purvishabilit



Le portraiet de deux femmes du Caire diuerfement vostues , selon qu'elles sont estans en teurs maisons.





OBSERVEES PAR P. BELON. 236 Nous allasmes au Caire, ou il n'est licite à vn estranger y entrer à cheual, s'il n'est grand seigneur, ou en la compagnie d'vn qui le foit: mais n'est pas deshonneste aux habitans ou estrangers d'aller sur les asnes. Car les Gentilshommes du Caire & soldats du mes du Caire. Turc vot en parade à cheual en courte housse aussi bien que l'on fait en France: & se sont reservez les cheuaux pour eux, ne voulants permettre ce privilege aux mechaniques. Les femmes aussi vont communément sur Asnes bastez, ayans vn tapis par dessus. Parquoy sçachans que chasque nation retient de la naisueté de son terrier, pour ne confondre le naturel des Egypties auec celuy des Turcs, auons cy fait representer vn bourgeois du Caire à cheual, auec sa femme allant à l'esbat, estant montee sur vn A sne, sclon la maniere du pays.



De Boulac au Caire, il n'y a que demie lieue. Passañs par les vergers, veoyons plusieurs beaux arbres fruictiers. Il ne croist GG iij

Casiers. Sebestiers. Palmiers.

en Egypte.

Samiami

tos. Tarentola.

sité: nous en trouuasmes yn autre des masures du Caire pres Boulac, & quelques Limons sauuages, qui iamais ne font le fruict plus gros qu'vn œuf de pigeo. Les arbres de Cassiers, Sebestiers, Palmiers, & Sycomores, y croissent bien fort hauts. Estans arriuez au Caire, il a esté licite à un chacun de nostre compagnie aller par la ville sans guide: car à quelque heure qu'ayons voulu aller ou par dedans, ou par dehors, nous n'auons eu aucun empefchement, ne crainte d'en auoir dommage. D'auantage nous voulons dire que sinn estranger estant vestu de robe longue, veut al-Estrangers • ler par coutes les willes des Turcs, il ne luy sera fait aucun mal, no plus qu'à vn habitant du pays. Sur le soir l'on voit vne sorte de petit Lezard se pourmenant le long des murailles, qui vient mãger les mouches. Les Grecs l'ont appellé en leur vulgaire Samia-Phalangion. mitos, les Italiens Tarentola, les ancies Chalcidica lacerta. Mais pour ce que les modernes confondent ce nom de Tarentola auec le Phalangion; & que le mot Italien Tarentola ou bien Terantula, prend son etymologie de la terre, & toutesfois n'estant appellation antique, il nous conviendroit long propos à exposer le sufdit petit Lezard, nommé Chaleidica lacerta, duquel parlerons Chalcidica plus à plain en autre passage. Il est souvent advenu à plusieurs qui en mettant quelque chose d'vne region estrange par escrit, pensent estre de leur invention : & toutesfois s'ils lisent les aucherons du theurs anciens, troument en eux propos quan semblables à ceux qu'ils ont obserué: Tout ainsi, quand veismes que chaseun de nous estoit li persecuté des moncherons que nous nomons Coufins, la nuict en dormat au Caire, qu'il sembloit le lendemain que nous euffions la rougeole, nous l'auions mis en escrit, mettans aussi qu'il est necessaire de se tenir le visage caché domant dessous pauillons, ou bien setenir à mont sur les terrasses des maisons à l'air. Toutesfois hsans Herodote, nous auons trouué qu'il auoit desia escrit choses semblables. Les Egyptiens, dit-il, se seruent la nuict de leurs rets à faire pauillons de peur des mousches, Calices d'Ef dont ils se servent le jour à prédre le poisson de leur fleune. Quad les Egyptiens accoustrent les cuirs, ils n'vsent point d'escorces de

chesnes, comme en France, ne des calices d'Esculus, comme en

Asse, ne de fueilles de Lentisques, Terebinthes, ou de Rhus, co-

me en Grece, mais vient dessiliques de l'arbred'Acacia, qu'ils "

SECOND LIVRE DES SINGVLA. nuls Tamatindes en Egypte sino qu'ils y soyent semez par curio-

Per ecution des Monf Coulins

Mousches.

culus. Lentisques. Terebinthes. Rhus. Acacia.

denta grads sachees és boutiques du Caire, comme aussi dell'herbe de Cali ou Antilis pour la teincture. Estans au Caire, & cherchans diligemmet plusieurs drogues, desquelles les aurheurs ont escrit, nous auons recogneu qu'ils en ont beaucoup en vsage, que les marchans ne nous apportent point, comme Nitre, Acacia, Calamus odoratus, Amomum, Costus, Ben album, & plusieurs autres semblables.

Des maifons du Caire, des iardinages , & de la tour qui enfeigne la creue du Nil, pour fçauoir la fertilité de l'annee. Chapitre XXXVI.

Es bastimens du chasteau du Caire, les belles cham-chasteau du bres & sales, & les peintures qui y sont, rendent tes-caire. moignage de la magnisicece des Cercasses, qui dominovent n'a pas long temps à l'Egypte, deuant que le Turc les eust vaineus en bataille. Les murailles y sont reuestus. de marbre à la hauteur d'vn homme tout à l'entour des portes & fenestres, scauoir est une listere de plus d'un pied de large, faite de Marqueterie marqueterie à la Damasquine, auec des Naccres de perles, d'Ebe- au chasteau ne, de Cristal, de Marbre, de Coral, & verre colore. On voit aussir du Caire. de pareils ouurages en quelques maisons du Caire. La plus part Portes des des maisons sont convertes en terrasses à double estage. Ils sont logis basses, des maisons sont convertes en terrasses à double estage. Ils sont logis basses, de servires de faire les portes de leurs logis si petites & basses, qu'en cheual n'y Jois. peurentrer: qui est cause qu'il se faut courber quand on entre leans. Les serrures sont communément faites de bois, & y a aussi grand artifice comme en vne ferrure de fer. Cest vne chose commune à tout le pays, sur qui domine le Turc, pour estre exepts de loger les clieuraux en téps de guerre, de faire les portes des maisos bie baffes. Toutesfois les portes des maisons des grads feigneurs, font pareilles à celles des pays d'Europe, Les offeaux qu'auos nomez Sacres Egypties, sont moult freques en Egypte, & ne s'abse- sacres tent gueres du pays. Les Milas aussi y font leurs nidsau teps qu'ils piens. sont ables de nostre regio: & y font sprinez qu'ils viene ; insques Milans. aux feneftres des maisons, & y viner de Dactes. Ils passer l'Esté en Ville du Europe pour euiter la grande chaleur du Soleil. La ville du Caire. est fort grande & spacieuse, non du tout environnee de muraille, pource que la plus grade partie de la ville est fermee d'une brache du Nil, qui luy sert de muraille, comme aussi-fait grade partie du

Nil. C'est vn petit canal qui a esté fait parart, aux despens des vn bras du Empereurs Romains, lors qu'ils dominoyent en Egypte, à l'oppoble Caire. La tour de duquel on prend l'estimation de la fertilité, & le iugement de la la creue du rente que pourra valoir le reuenu de l'Egypte ceste annee là. Et

Nil. Portraiet du Casser. sçachans que le Nil est autheur de la fertilité d'Egypte, ceux qui sont deleguez à cest afaire, se trouuet à vn certain iour dit, pour voir cobié le nil est creu en hauteur. Et si l'eau est iusques à iceluy haut pertuis, qui esten ladite tour, alors ils aperçoyuent entierement qu'elle fertilité rendra la terre d'Egypte. Et pour ce qu'il n'a pas acconstumécroistre tat vne annee que l'autre, ils ont diners signes pour sçauoir à peu pres ce que le pays rendra l'annecà venir. On trouue par escrit que le reuenu d'egipte estoit moult grand du temps que les Romains en estoyent seigneurs, lequel a beaucoup diminué depuis: mais il faut entendre que

pour lors les Romains n'espargnoyent rien à y faire despese pour le rendre fertile. Nous auons prins grande merueille d'auoir veu si grande figrande quantité de Cassiers és iardins du Caire, & par Egypte, Cassiers.

& toutesfois les autheurs anciens n'en ont fait ancune mention: car mesmement Theophraste, qui a quasi parlé de toutes autres plantes d'Egypte, n'en fait mention. Mais il faut dire de Theophraste parlant des plantes, tout ainsi comme d'Aristote des ani- Liberalité maux. Car comme diverses nations obeissants aux commande- d'Alexadre mens d'Alexandre apportoyent diuerses especes d'Animaux à enuers Theo: Aristore, lors qu'il en escriuoit l'histoire: aussi estoit il necessaire phraste or que par mesme moyen diuerses nations feissent rapport des plan-Aristote. tes à Theophraste quand il les descriuoit. Et appert à son histoire qu'il ne l'a fait sans grande despense, & d'hommes qui ontesté expressement enuoyez en diuers endroics du monde, pour les observer. Parquoy ne trouvansaucun passage en tout son œuure, qui peut conuenir à la Casse, auos conclud qu'il n'en a point parlé: n'estoit au troissesme chapitre du quatriesme liure, ou il dit qu'on luy à rapporté qu'il y a si gros arbres autour du Caire: que trois hommes ne les sçauroyent embrasser. Aussi les Cassiers. sont aussi gros & hauts comme noz novers, ayans la fueille de mesme, comme il appert par sa figure, ou l'arbre est representé au naturel. Ce n'est de merueille si l'Egypte est abondante en herba-

ges de iardins: carayans la chaleur moult grande, & pouvans arrouser leurs herbes avec facilité, sont soigneux à semer en temps opportun. Quad le Nil est grad, ils n'ont q faire d'arrouser, mais

fourcheuz à la fommité, pour soustenir une perche en maniere de giber, pour y attacher une poisse à deux anses, ou bien un grand plat de bois, pendant auec deux cordes. Et faut que deux hommes, l'un d'un costé, & l'autre de l'autre, la tiennent, estans en l'eau insques au nombril, & en l'esbransat bien fort, espuisent de l'eau, & ainsi qu'ils le lancent de force en la iettant dessus la terre du

14 (140) (240) (140)

iardin.

trop bien auant, & apres il leur faut prendre grand soing. Et pour Engins à de ce que les conduicts venans du Nil ne sont pas prosonds, ils ont puiser l'eau, des engins propres à puiser l'eau, qui sont de diuerses façons. En exampler tre autres en ont yn qui ne peut seruir sinon ou l'eau est bien haute : aussi la faço n'en est difficile : car ils mettet deux paulx droits,

H

## Description de la ville du Caire, & de son chasteau. Chapitre XXXVII.

Ville du Caire

Le Caire moindre qu'on ne l'estime,

A ville du Caire est plus longue que large, ou il n'y a que les hommes qui se messent de trassquer, non plus que partout le pays de Turquie. Les semmes, les siles, & petits ensans, ne sortet gueres des maisons pour se trouuer en public. Et croyons si le menu peuple auoit de coustume aller courirse monstrant par la ville, & les femmes vendifsent & achetassent comme en noz pays, que la ville en sembleroit estre beaucoup plus peuplee: car quant au peuple, il n'y est pas si frequent comme le commun bruit crie. Elle est situee en triagle, pource que le chasteau qui est au plus haut de la ville, estant assis fur yne montagne, eft droictement à l'yn des angles. Parquoy qui se partiroit du chasteau, & suyuroit la muraille en descendant de la partie du midy, l'on se viendroit rendre à vn autre angle de la ville. Puis se partant de rechef, venant vers le Septentrion, l'on viendra droict à l'autre coing de la ville, qui est le troisiesme angle, à la maniere d'yn A Grec. Et se partat de ce troissesme coing, pour monter vers le chasteau, l'on aura acheué le tour de la ville. Il y a presque autant de maisons hors le circuit des murailles que dedans la ville, dont plusieurs se sont trompez d'auoir pense que chasteau du la villene fust point muree. Le chasteau est assis sur durrocher, dedans lequel rocher on a taillé des degrez, pour y monter plus facilement, ressemblans quasi à ceux qui sont au chasteau d'Amboise: car la situation du chasteau du Caire est ainsi en haut lieu, & quali de figure ronde, & y a plusieurs grosses tours rondes, fai res à l'antique, qui toutesfois sont de petite estosse. Et pource qu'il est en si haut lieu, il ya vne viz quarree du costé du iardin, faite à escalins, comme celle du Palais de sain & Pierre de Rome, par laquelle les cheuaux, chameaux & asnes peuvent facilement monter chargez. La court de ce chasteau est grande & spacicuse, & le logisfort plaisant & en bel air: car regardant des fenestres çà & là, tant que la veue se peut estendre, l'on voit quasi tout le pays d'Egypte ne plus ne moins comme qui seroit sur le plus haut de l'une des piramides. Le chasteau du Caire mis en comparaison aux lieux de forteresse, ne doit estre estimé guere fort. Quelques

Caire. Montee du chafteau.

Piramide.

vns voulans coparer Paris au Caire, veulét que le Caire fust an-Paris.
ciennement nommé Is, & que pour pareille grandeur, on a prononcé Par Is, quasi pareille à la ville nommee Is. Et de sait il y eur
vne ville de moult grand renom appellee Is, dont Herodote a fait
mention; mais ce n'est pas le Caire: car il dit qu'Is estoit à huict
Emphratis.
ioutnees de Babylone, nomce de l'appellation d'vn fleuue de ce
nom, qui passe par de dans la ville, & de là se rend de dans Euphrates. Les habitans du Caire estans trauaillez de l'ardeur du soleil,
sont contrain est de chercher l'ombre des arbres de verdure: parquoy ils cultiuent & cleuent les Sycomores en plusieurs endeoits
du Caire, & par les carresours, & par les places publiques: & n'estoit que l'auons amplement descrit anec les arbres de perpetuelle verdure, en dirions d'auantage, toutes sois en auons bien voulumettre la pein eture cy apres.

L'on peut aussi observer plusieurs petites herbettes rampans fur les hayes, qui ne naissent aucunement en nostre Europe: & Perbe du principalement vne maniere de Campanette lacticineuse, qui fait sa semece en vne longue gousse, comme celle du Smilax sau-uage, qui est moult ressemblant à la Seamonee: car d'vne seule racine, il s'esseue si grand nombre de rameaux que souvent les hayes qui pour la plus part sont de Tamarisques, Oenophia, & Rhamnus, & les murs qu'ils sont de terre grasse, en sont tous couverts par dessus, comme pourroyét estre les nostres de lierre: Car

de lierre il n'en croist point en Egypte.

HH ij





Ils ont aussi vne perite forte d'herbe, qui est speciale à ce pays là, laquelle en montat haut, fait couurir les tonnelles de verdeur, & la faut faire monter auec des perches insques aux fenestres des maisons. La chose du Caire le plus à estimer est le Basestan, c'est à dire vn lieu enfermé, ou l'on vend l'argéterie & orfeuerie, ouurage de soye, & aucunes fortes de drogueries precieuses: auquel lieu il y a ordinairement grande multitude de gens assemblez: carils conuienent leans pour negocier enseble, quasi comme au Palais à Paris, ou à la bourse à Anuers, ou au chã-

Paris. Anuers.

ge à Lion. Et s'il ya rien de nouueau & de beauen la ville, il le faut aller voir là. Quelqu'vn de nostre trouppe mist vn donte en Mosquees au auant, à sçauoir s'il y auoit autant de Mosquees au Caire, qu'il y a de grandes Eglises principales en Paris. Plusieurs ayans pris garde, trouverent qu'ils s'en faut bien peu.

D'un grand conduict d'eau qui est entre les ruines de Babylon, & la ville du Caire, qui porte l'eau du Nil, là haut pour abbreuuer le chafteau. Chapitre XXXVIII.

ville du Caire, qui anciennemét estoit appellee Babylo, situee au dessus de la ville du Caire: combien g qu'il y air vne autre Babylo en Affyrie qu'on nomBabylon.

Babylon.

Babylon.

Bagadat, fituee, en Mesopotamie.

Bagadat, Nous y veismes les ruines de plusieurs edifices antiques, faits de brique & de ciment, qui sembloyent auoir esté bastimes de grade magnificence, & y a maintenant vn petit village ou se tiennét quelques Chrestiens Armeniens & Grecs, qui nous monstrerent vne belle chapelle assez bien faite, laquelle vn medecin Chrestien auoit fait fabriquer en l'honneur de nostre Dame. Il y a vne voute en ladicte Eglise au dessous terre, ou nostre Dame se cacha auec nostre Seigneur quand il estoit petit, au temps qu'ilz estoiet fugitifs de Iudee pour la tirannie d'Herodes. Nous trouuasmes un conduict d'eau en chemin de plus de trois cens arches, qui est vn peu au dessus du Caire: fait d'assez bonne estosse de pierre de taille, pour conduire l'eau du Nil au Chasteau du Caire, qu'on y deau. iecte par engins, c'est à sçauoir par la force des Bœufs, qui font tourner de grandes roues, qui eleuans l'eau du Nil, la iectent leas. Les Mores ou Egyptiens sont les plus recreatifs que gens qu'on Les Egyptiens puisse cognoistre: car ilz sont tousiours prests à sauter, ou à dan-sons recreafer, ou à faire quelque gambade : qui est vne chose qui ne leur est sife. pas nouuelle: car Flauius Vopiscus a laissé par escrit que les Egy-Flauius Voe priens estoyent grands versificateurs & ioueurs de farces, & tousiours prests à sauter. Ilz sont en ce point grandement contraires joyeux. aux Turcs: Car les Turcs sont naturellemet mornes, lents, & pa- Turcs morresseux. Les femmes des Mores de la ville du Caire sçauent son-nes ner d'vne maniere d'instrument nommé Cinghi, qui est aussi co- cinghi. gneu en Constantinople. Il n'est guere moins armonieux qu'est Harpe. vne harpe: & combien qu'il n'est de grand musique, toutesfois Les Mores il est plaisant à l'ouye, moyennant qu'on chante en le fonnant. Les Mores ou Egyptiens ont plus grand vsage de Musique que les Turcs, & principalement de hauts bois & de violles : & osons

HH iij

246 SECOND LIVRE DES SINGVIA. dire que les Turcs n'en sçauent autre chose d'honneste, sinon ce que les Mores leur ont aprins.

Description du Baume.

Chapitre XXXIX.

Baume.



Ous allasmes voir vn iardin en vn village ou croissent es Baumes, qui n'est pas si loing du Caire, que de Paris iu Lendit. Et d'autant que le Baume est vne plante reaommee, precieuse, & rare, auons voulu escrire tout

ce qu'il nous a semblé appartenir à son discours. Nous sçauons qu'il y a quelques hommes qui pensent que les Baumes de la Materce y ayent esté apportez de Iudee: mais monstrerons cy apres qu'il n'en est rien. Hz sont dedans vn grand iardin enfermez en vn petit parquet de muraille, que lon dit yauoir esté fait depuis que le Turc a osté l'Egypte des mains du Souldan: & dis on que ce fut vn Bacha, qui estoit lieutenant pour le Turc, qui les estima dignes d'auoir closture à parteux. Lors que les veismes, il n'y en auoit que neuf ou dix plantes, qui ne rendét aucune liqueur. En-

tre les merques que les anciens nous ont enseigné pour cognoi-

Souldan.

iours verd. Materee:

Baume tous fitte le Baume, est, qu'il doit estre verd en tous temps. Toutes fois celuy de la Materee pres du Caire n'auoit que bien peu de fueilles au mois de Septembre: qui nous sembla chose nouvelle: car les autres arbres qui se tiennent verds en hyuer, ne se despouillet de leurs fueilles sinon au printemps, lors que les bourgeos nouucaux sont reuenus. Telz arbres sont plus verds en Autone, qu'ilz ne sont au printemps. Mais les autres qui se despouillent de leurs. fueilles, les iecter en hyuer, pour renouueller en esté. C'est pourquoy il nous a semblé hors de propos que l'arbrisseau du Baume

Baume Sans fueilles.

se despouillast en esté pour se reuestir l'hyper: car lors que le veismes, tout ce qu'il auoit de fueilles, est oyent nouvellement produictes. Bonnement ne pouvons exprimer la juste grandeur dudit arbrisseau de Baume: Cartous ceux qui estoyent en ce iardin, n'auoient que des petis rameaux deliez, peu couverts de fueilles: aussin'y avoit il que les trones d'un pied de haut, qui n'estoyent, gueres plus gros que le poulce. Quelque part que naissent les Baumes, ilz ne passent gueres deux condees on trois de hauteur: & avn pied de terre sespandencen rameaux gresses, qui communément ne sont point plus gros que le ruyan d'une plume d'Oye,

Baume.

OBSERVEES PAR P. BELON. Les Baumes de la Materee auoyent esté nouvellement retaillez, en sorte qu'il n'y avoit de reste que les cicots dont sortoyent les rudimens des rameaux à venir. Car le Baume ensuit la nature de Fueilles du la vigne, laquelle il faut necessairement rongner tous les ans, ou Baume. autrement elle s'empire. Les sus dicts sios du Baume auoyent l'escorce rougeastre par le dessus, & portoyent les fueilles verdes ordonnees à la maniere du Lentisque, c'est à sçauoir de costé & d'autre, comme nous voyons és fueilles des rosiers, ou de fresne, ounovers: toutesfois la grandeur n'excede point la fueille des pois ciches, & est faite de telle faço, que la derniere fueillette qui estau bout, fait que le nombre en soit impar: tellement que comptant les fueillettes de toute la fueille, on y en trouue trois, cinq, ou sept, & n'auons gueres veu qu'elles passent en nombre de sept. La fueille de l'extremité est plus grande que les autres qui suyuét: car elles viennent consequemment en amoindrissant, comme il advient à la fueille de Rue. Nous trouvons que Pline a totalement enfuyui ce que Theophraste en a escrit, comme aussi Dioscoride: & cheminans par mesme trace ont escrit que ses sueilles sont approchantes des fueilles de la Rue:ce qu'auons trouné veritable. Or pource qu'avious passé trop de legier sur le Baume àla Materce, & nel'aujons pas bien obserué la premiere fois, retournasmes voir pour la seconde, & ayans trouué moyen d'en recouurer vn petit rameau, duquel goustasmes, & aussi de ses fueilles, les trouvasmes estre quelque peu adstringentes, auec vn goust vnctueux, & au demeurant aromatique: mais l'escorce des rameaux est encor plus odorante. Le rameau est vestu de deux es-Rameau da corces: la premiere est rougeastre par le dehors, & couure com-Baume. me vn parchemin sur l'autre de dessous, qui est verde, qui touche au bois. Ceste escorce goustee baille vne faueur entre l'encens & la fueille de Terebinthe, approchant à la saueur de sariette sanyage, qui est vne saucur fort plaisante, & frottee entre les doigts, tient de l'odeur du Cardamome. Le bois en est blanc, & n'a non plus de saueur ne d'odeur qu'vn autre bois inutile. Il a les rameaux droicts, fort grefles, qui ne sont que petites verges delices, autour desquelz les fueilles sortent hors sans garder ordre, tellemet que l'vne fort maint quait de la Spat internalles vne autre della & ainsi consequemment distant l'yne de l'autre, entournant rarement la petit rameau, & (comme auons dein dit) chaque fueille *द्यत्रदेशस्य स* 

xyllobalsa= Carpobalsa=

trois, ou cinq, ou sept. Ayans desciché nostre rameau de Baume, & conferé auec le Xyllobalsamum qui est vendu és boutiques des marchands, l'auons trouvé convenir en toutes merques. Les opinions des autheurs qui ont escrit du Baume, sont si diuerses, que si ne l'eussions veu nous mesmes, n'en eussions osé escrire vn feul mot apres eux, & serions bien d'opinion qu'il n'y en a onc esté cultiué en la plaine de Ierico, comme lon a escrit. Or pource qu'en auons veu l'arbrisseau, & bien consideré, il nous a semblé bon en faire tel discours que pésons appartenir à vne chose qu'on veut curieusement observer. Nous auons trouvé par experience que le bois vulgairement nommé Xyllobalsamum, qui est védu par les marchands, apporté de l'Arabie heureuse, convient auec celuy d'Egypte qui est cultiué à la Materee. Et faut de deux choses l'vne, ou bien que le bois nommé Xyllobalsamum, & le fruict nommé Carpobalfamum, telz que nous auons en cours de marchandife, soyet faux, ou bien que celuy qui est cultiué en Egypte au iardin de la Materee: qu'on estime vray Baume, soit faux. Car les voyans conuenir en toutes choses, seachas bien que c'est tout vn, voulons maintenir, & conclure que celuy qu'on vend sous le nom de bois de Baume, est celuy qui de tous temps a esté en vsage. Le Baume est pour le jourd'huy seulement cultiué en Egypte pres du Caire, & cobien que Theophraste a esté d'opinion qu'on n'en trouve point de sauvage, toutes sois osons constamment asfeurer que de tout temps il y en a eu, & encor a maintenat en l'Arabie heureuse, dont le bois & le fruict ont esté apportez de toute antiquité par mesme voye des marchands qui nous apportent les autres marchandises d'Arabie. Et voulons prouuer, qu'ilz estoyent cogneus entre les marchands, comme estoyét les autres drogueries: chose que pouvons facilement provuer par les compositions des medicames, esquelles son auoit acoustume de tous Mithridates, temps en messer. Mithridates ne les mettoit-il pas en son medisemence du camét? Ne les trouuoit-on pas à acheter és boutiques? Cela prouue Dioscoride, se complaignant dequoy lon sophistiquoit la semence du Baume des son temps: Carpobalsamum (dit-il) adulteratur semine hyperico simili, quod a Petra oppido defertur. Pour Petra oppidu entendons la Meque. Il ditainsi du bois: Et lioni genere quod Xyllobalfamum vocant, probatur recens, farmento tenui, fuluum, odoratum, quadantenus

SECOND LIVEE DES SINGVLA. est tellement composee, qu'en vn mesme pied il yen a iusques à

Baume Pe= tra. La Meque.

OBSERVEES PAR P. BELON. quadantenus oppobalsamum spirans. Par lesquelles parolles il est tout manifeste qu'il estoit en commun vsage auec les autres drogues. Encorest il tout maniseste par les parolles de Diodore Sicilien cilien. tres-ancien historien, descriuant les richesses de l'Arabie heureuse:disant qu'elle produit le Baume és lieux maritimes. Il ne veut donc pas entendre que ce soit du Baume cultiué, mais qu'il croisse sauvage. Pausanias a austrescrit que le Baume estoit vn arbris-Pausanias. feau de l'Arabie. Les autheurs ne l'accordent en parlant du Baume: Strabo escrit qu'il croisten Syrie aupres du lac Genesareth Strabo. entre le mont Liban, & l'Antiliban. Les autres autheurs veulent que la seule region de Iudee le produise, & qu'il ne faille toucher fes rameaux pour en auoir la liqueur, sinon auec des ferremens d'os ou de verre, disans que si lon blessoit le tronc du Baumeauce le fer pour en auoir l'huyle, qu'il se mourroit incontinent. Corne-Cornelius lius Tacitus escrit que quand lon met du fer aupres, il s'effraye de Tacitus. grand' peur qu'il en a: & que par cela il le faut entamer auec autres instrumens qu'auec le fer, autrement lon n'en auroit point de liqueur. Nous enquerans du Baume aux marchands du Caire lors que conferions nostre rameau, ilz disoyent que tout le Xyllobalfamum& le Carpobalfamum qu'ilz auoyent iamais vendu,. venoit auec les autres drogues qu'on apportoit de la Meque , & que de leur temps ilz auoyent souuenance d'anoir veu les Baumes qui sont pour le iourd'huy à la Materee, auoir esté apportez de l'Arabie heureuse, aucc grande despense du Souldan. Et pour autant que tant de gens le nous ont affeuré, auons trouué que le pouuions bien escrire sans aucun scrupule, & sans rien dissimuler de ce qu'il nous en a semblé.

D'un grand obelisque tout droict aupres du Caire: & des arbres naissans dedans le iardin de la Materee. Chapitre XL.

On voit plusieurs arbres de Sebestes en ce iardin de sebestes. la Materee, & des Sycomores, qu'ilz nomment si- Sycomores. guiers de Pharaon. Leurs figues seroyent sembla-Figuiers de guiers de Pharaon. Leurs rigues retoyent rembrapharaon.
Pharaon.
Pigues de Sysdessus, grosses come vn œuf, & quasi tousiours fencomore. dues. Elles ne valent rien seiches: car elles sont maigres & dures,

lement à ceux qui n'ont pas acoustumé d'en manger. Les humides ont quelque peu meilleure grace: & pour les bien louer, elles ne valent gueres, combien qu'elles soyent d'vn grand reuenu au pays de toute Egypte. L'herbe de Baselic est semee par les campagnes d'Egypte, croissant trois fois plus grande qu'en ce pays cy.

Bafelic.

Ilz la mangét comme nous faisons des autres herbages. Les pom-Melan Janes. mes des Melanzanes, que nous nommos pommes d'amour, viennent en grand' quantité par les campagnes sabloneuses, desquelles ils ont de deux ou trois fortes, blanches & rouges, longues & rondes. Theophraste, à nostre aduis, la nomme Malinatalam: car parlant des choses de l'Egypte, il dit en ceste sorte: Locis autem arenofis baud procul à fluuio nafcitur terrenum, quod Malinatalam appellant. Ilz en mangent quasi à tous leurs repas, cuictes dessous la cendre, boulues, ou frictes. Le lieu nous fut monstré en ce iardin de la

toit nostre Seigneur pour reposer. Là est vne fontaine qui arrou-

SECOND LIVRE DES SINGVLA. pleines de grains, aussi sont de mauuais goust & fade, & principa-

Malinatală Arriuee de Materee, ou nostre Seigneur & nostre Dame furent long temps nostre Dame logez quand ilz arriverent en Egypte, suyans de Iudee de peur

en Egypte. d'Herodes. Et mesmemet y a vne senestre, ou nostre Dame met-Fontaine du se les iardins des Baumes, en laquelle ilz disent que nostre Dame iardin des

baignoit souuent nostre Seigneur, & y lauoit ses drappelets. Il est Baumes. tout arresté que les obelisques ont esté entaillez pour merquer obelisques.

Hippodro=

obelifques de les sepulchres des Roys d'Egypte, come aussi furent les Pyrami-La Materce. des, & autres gros Colosses : desquelz obelisques il y en a vn tout droi& dedans yn champ, quelque peu au delà de la Materce, qui est beaucoup plus haut & plus gros que ceux qui sont en Alexandrie, ou que celuy qui est dedans l'Hippodrome de Constantinople. Quand nous l'eusmes veu, tournasmes bride vers le Caire, nous destournans de nostre chemin, en declinant à main dextre pour aller voir vn autre iardin, qui n'est qu'à vne-lieue du Caire, ou il y a vne grande & spacieuse salle, qui fut faite par les Cercasses au temps que le Souldan estoit seigneur d'Egypte. Cestuy edifice est vne grade espace pauce de grades pierres quarrees, & est couuerte dessus en maniere de terrasse, pour defendre du soleil, dot la couverture est soustenue à pilliers de pierre de taille à claires voyes. Le Nil y arrive tout joignant les murailles, non pas le courant, mais quand il inonde. Au costé de leuant de ceste salle, il y a vn beau petit iardin, dedans lequel sont plusieurs arbres de

OBSERVEES PAR F. BELON.

Casses, des arbres de Henne, des Rosiers, & Iosuim iaune: mais Iosuim iaux costez de Septétrion & Midy, il y a deux petis reservouers en memaniere de viuiers, qui servent à garder l'eau pour boire. Tout ce bastiment est pein et par le dessus. Les poutres & aix sont de Palmiers. Depuis que l'Egypte est rendue tributaire au Turc, il a toussours continué tomber en decadence.

Quetelle maniere de gent ramassee, que nous nommons Egyptiens, sont a usi bien trouuez en Egypte, qu'és autres pays. Chapitre XII.

L n'y a lieu en tout le monde qui soit exempt de telle Faux Egypauure gent ramasse que nous nommons de faux piens. nom Egyptiens, ou Baumiens: car mesmement estás Baumienz entre la Materce & le Caire, nous en trouuiós de grádes compagnies, & aussi le long du Nil, en plusieurs villages d'Egypte, campez dessous des Palmiers, qui est oyét aussi bien estrangers en ce pays là comme ilz sont aux nostres. Et pource que leur vallacbie. origine est de Vallachie ou Bulgarie, ilz sçauent parler plusieurs langues, & sont Chrestiens. Les Italiens les nomment Singuani. Ilz ont privilege des Turcs qu'il est loisible aux femmes Singua-singuani. nes de se prostituer publiquement à tous, tant aux Chrestiens co-Permission me aux Turcs mesmes: & ont une maison dedans Pere de Con-que les Baux stantinople auec plusieurs chambres, ou chacun peut entrer li-en Pere de brement, sans que la iustice Turquoise leur puisse rien dire. Et costatinople pour le moins y a vne douzaine de femmes qui se tiennent ordinairement leans. Ceste gent s'entremesse en Grece, Turquie, & Egypte de tranailler en ouurage de fer, & fy trouuent de fort bos ouuriers en ce mestier là. Eux-mesmes font leur charbo: desquels auons entendu que celuy qui est fait de cicots & racines de briere, est le meilleur à faire ouurage de fer, d'autant qu'il l'endurcist. Quand nous eusmes demeuré quelques iournees au Caire, ayans proposé d'aller voir les Pyramides, apres auoir fait l'apprest necesfaire, fortifmes hors la ville par la porte de midy, & trouuasmes les barques qui nous passerer le Nil. Lon n'y va point qu'en grande compagnie: car autrement on seroit en danger d'estre detroufsé. Par cela vn Sangiac auec plusieurs Spahiz feirent escorte à

monsieur de Fumet, & atoute la compagnie qui le suyuoit.

I.I. ii

## Observation des Pyramides.

Chapitre XLII.

::Ouurages Romaines moindres que les Egy= ptiennes.

En desplaise aux ourrages & antiquitez Romaines, elles ne tiennent rien de la grandeur & orgueil des Pyramides. Les Egyptiens attendans la resurrection des morts, auoyent coustume de confre les corps, pour les faire durer à l'eternité. Aussi est-ce, ce que nous vsons pour le iourd'huy sous le nom de Mumie, ne voulans pas les brusser, comme faisoyent les Latins, ne les enterrer, comme les Grecs: car ilz estimoyent que le feu est vn animant qui deuore & consume toutes choses, & qu'apres s'estre bien saoulé, luy mesmes & ce qu'il a deuoré perissent. Aussi ne vouloyent-ilz point enterrer les corps, de peur que les verms ne les mangeassent. Et pour cuiter tous ces inconveniens, ilz les confisoyent anciennement auec du Catran & du Nitre: & apres qu'ilz les auoyent cofices, les mettoyent dedans des sepulchres, enfermez dessous quelque grosse masse de pierre. Et de fait choisissoiet les lieux les plus steriles que ilz pouuoyent trouuer, pour les sepultures. Tellement que le lieu ou sont les Pyramides, est moult desert. Elles sont delà le Nil enuiron quatre lieues loing du Caire. Nous le passasmes tant à voile qu'à l'auiron, au dessous de l'isle, qui est vis à vis du Caire: & ne nous fur assez auoir vne fois passé le courant de l'eau: car quand nous feusmes arriuez au riuage de delà, nous suyuismes vne logue chausse, ou il y auoit des arches de pierres, & en quelques endroicts de petits pors de bois, ou nous passions sans bateau. Mais à la fin estans venus bien pres du village de Busyris, ou l'eau du Nil auoit rompu les arches du pont de pierre, il nous fallut passer par bateau. Et depuis le village de Busyris, il y a encore vne autre longue chaussee, qui se va terminer au desert des Pyramides. Le courant du Nil pour la premiere fois se depart bien haut au des-Marcotis la sús du Caire, faisant vn canal, qui va tomber dedas le lac Marcotis, suyuant tousiours icelle coste deserte de la partie d'Afrique. Cela nous faisoit douter, à sçauoir si deuions entendre que ce rameau separe l'Egypte de l'Afrique: car il passe ioignat le pied des Pyramides, separat d'vn costé la terre fertile d'Egypte, & de l'autre la sterile. Parquoy le Nil passant le long du Caire, n'est pas en-

Catran. Nitre.

Bufyris.

rier: car il y a desia departy de ses rameaux bien haut à main gauche en vn canal, qui va tomber dedans le lac Marcotis. Quand Marcotis. eusmes passé le Nil, & que nous estions du costé des Pyramides, alors nous l'auions tout entier entre nous & le Caire. Parquoy de quelque part qu'on vueille prendre l'Egypte, elle ne peut faillir à representer la figure du Delra: car si bien on l'entournoit, & l'on commençast au lac Marcotis suyuant contremont de droide ligne, iusques au dessus des Pyramides, & de là descendant à Da-Damiate. miate, qui est ostium Pelusiacu, n'en auroit on pas fait vne poin-Alexadrie. the? Et qui descendroit de Damiate en Alexandrie, n'acheuera Oftium Pel'on pas les deux autres? qui seroit la fin du triangle comme vn A. Quand nous fusmes à passer la leuce de Busyris, qui estoit rompue en vn endroict, ou l'eau du Nil y fait vn lac (dont les Grecs ont prins occasion d'inventer des fables de leur fleuve Lethes & Stix: car les corps embaumez qu'on portoit en sepulture passoyét en bateau par dessus ledict lac, qui auoit totalement desbordé & rompula chaussee.) Ceux qui estoyent bien montez, ne firent difficulté de le passer à gué suyuans les guides, mais les autres mal montez attendirent le bateau. Toutesfois quelques vns s'estans despouillez, menans leurs montures par le licol, le peurent passer ayas l'eau insques dessous les aisselles. Les Mores du prochain village nous accompagnerent pour môter dessus les Pyramides, & nous monstrerent le chemin. Elles sont situez moult loing de la mer, mais ne sont qu'à trois iets de pierre de l'eau du Nil. Il sem-pyramides. ble à voir les Pyramides que ce soyent montagnes de desmesure grandeur, Aussi ont esté là assemblees par moult grand trauail & labeur des hommes. Le lieu ou elles sont situees, est fort sablonneux & sterile: duquel Pline a escrit, suyuant ce qu'en a dit Herodote, en ceste maniere: Arens laté pura circum lentis similitudine. La plus grade Pyramide pour estre en lieu vn peu plus bas q la secode, apparoit de loing estre plus petite: mais de pres elle se mostre sans coparaison beaucoup plus grande. Veritablement elles sont plus admirables que ne les ont descrites les historiens, desquelles la plus grande est faite à degrez par le dehors. Nous auos mesuré sa baze, qui a trois cens vingtquatre pas d'vn coing à l'autre, lesquels comptasmes, estendans vn peu les iambes. Commé-çans à compter du pied de la dicte Pyramide en montant, trou-uasmes enuiron deux cens cinquante degrez, desquels chacun

OBSERVEES PAR P. BELON.

SECOND LIVRE DES SINGVLA. degré est de la hauteur de cinq semelles d'un soulier à neufs poincts. Estans à la sommité, veoyons bien à cler la ville du Caire de là le Nil, du costé de l'Arabie deserre, & de l'autre costé nous retournans vers le Septentrion, veoyons tout le pays d'Egypte come submergé, semblant quelque grand' mer. Puis tournans le vifage vers le Midy, qui est le costé d'Afrique, ne veoyons finon le sablon sterile. Ayans consideré la partie de la Pyramide qui regarde le septentrion, la trouussmes beaucoup plus gastee que les autres costez. La raison est, que l'humidité tant des rousees de nuict que du Nil, agitee par les vents septentrionaux, la ruinent grandement: ven mesmeinent que les autres costez, ou du leuant ou de Midy, n'estans point touchez de l'humidité, ne sont point gastez: Car le vent de Bise en Egypte est humide, au contraire des autres pays ou il deseiche. Voila quant à l'exterieure partie de ladicte premiere grande Pyramide. Maintenant voulons parler des Conduict en interieures parties. Nous entrasmes leans par un conduict quarla Pramide. ré, ou l'on n'y peut aller fans se courber: car il est en situation trasuerse, venant de haut contre bas. Il semble que l'ouurier en cest endroict amonstré l'auoir fait auec bonne raison : Car qui l'eust fait oblique, on n'eust peu auoir de la clarté en la Pyramide. Entrans leans, tenions chacun vne chandelle de cire allumee en la main: & n'y pouuions entrer qu'vn au coup: car estans paruenus au bout du pertuis d'embas, pour entrer à la cauité, il fallut se coucher à plat sur le ventre contre terre, rampans à la maniere des serpents: encore passions nous malaisement. Quand nous fusmes dedans la Pyramide, trouuasmes leans vn lieu vuide: & de là tirans à gauche, trouussmes vne autre espace d'un conduit de galerie quarree, assez bien entaillee, qui va de bas en haut, ou vn homme peut aller tout droich: car il y a large espace, & haute cauité, & est sans degrez pour y monter, pauce de grandes pierres & larges, moult polies, & gliffantes. Mais on se prendaux accoudoueurs qui sont des deux costez, pour s'aider à grimper. Et quad Chambre en on a monté quinze ou seize pas, lors on entre en vne belle chamla Pyramide. bre, quarree de six pas de long, & quarre pas de large, qui est de quatre à six toises de hauteur: dedans laquelle nous trouuasmes vn coffre de marbre noir, fait d'une seule piece, à la mode d'une caisse, long de douze pieds, & cinq de hauteur, & autant de largenr, qui est sans couvercle. C'estoit le sepulchred'un Roy d'E-

OBSERVEES PAR P. BELON. gypre, pour lequel la pyramide fut faite. Le sepulchre de marbre sepulchreen noit sur mis dedans la dite chambre en faisant la massonnerie de la pramide la Pyramide. Nous en retournasmes, & en descendant par ce spatieux conduict auions le visage tourné vers le Septentrion. Et quand nous fusmes hors, il nous fallut retourner à main gauche, ou trouvalmes vn puis, qui est maintenant quali comblé de pierre. Toute l'histoire de ces Pyramides est escrite en Herodote, Diodore, & plusieurs autres Grecs, desquels Pline escrivant en Pn puis en Latin, a dit que ce puis est moult parfond, & n'y a rien si vray la Pyramide. qu'o en tiroit l'eau pour seruir à la massonnerie, & abbreuuer les ouuriers: car le dedans est fait de fort eiment, à chaux & à sable, qui est signe qu'il y a fallu de l'eau. Quand nous fusmes retournez en la premiere cauité, & marchans plus outre, trouuasmes quelque petite espace à maingauche, qui a ainsi esté rompue: car autrement elle est toute massine. Nous y trouvasmes des Souriz chaunes differentes aux nostres, & a celles qu'auions auparauant thaunes. veues dedas le labyrinthe de Crere: car les nostres n'ont la queue plus logue que les ælles, mais celle de la Pyramide ont vne queue qui passe quatre doigts outre les ælles, longue comme aux Souriz, Nous sortismes de la Pyramide, & allasmes veoir la seconde. Nous auons descrit ceste grande Pyramide la premiere, comme surpassant toutes autres en gradeur & orgueil, comme aush c'est elle que tous autheurs anciens ont entendu estre admirable à la regarder. Le meilleur archer qui seroit à sa sommité, & tirant une fleche en l'air, à peine pourroit l'enugyer hors de sa baze, qu'elle ne tombast sut les degrez: car, comme auons dit, elle est de desmesuree largeur.

> Observation de la seconde Pyramide. Chapitre XLIII.

'Autre Pyramide qui est seconde en grandeur, n'a ramide sans point de degrez par dehors; aussi ne peut on monter degre des dessus dessus des la precedente en plus haut lieu, apparoit de loing estre la plus grande: & à la voir de pres, on troune le cotraire. Elle est de forme quarree come la premiere, & coblec iusques à la sommité. La precedete a vne espace dessus le faiste de

deux pas en diametre, tellement que cinquante hommes se peuuent tenir dessus: mais ceste cy a le faiste en apoinctant, ou il ne sçauroit y auoir espace, en laquelle vn homme se peust tenir. Elle est rechausse de ciment par dehors: dont celle partie qui regarde le Septentrion, est consumee de l'humidité, que les vents luy enuoyent de l'eau du Nil, & des rousees de la nuict, comme à la grade. Ses Stellions que les Grecs nomment Colotis, sont moult frequens autour de ces Pyramides, & és cauitez des sepulchres, qui sont çà & là par ladicte campagne. Ils se logent és entredeux des pierres, & prennent des mousches: chose qu'auons facilemet obseruee. Ils seroyent semblables aux Tarentes qui frequentent aux maisons, n'estoit qu'ils sont plus membrus, & ont la teste plus platte & grosse. Ce sont ceux qui font celle drogue que les ancies nommerent Crocodilea, & que noz drogueurs appellent maintenant Stercus Lacerti: auffi provient elle de leurs excrements. Les Turques s'en fardent le visage. L'on en vend par toutes les

SECOND LIVRE DES SINGVLA.

Belatroisiesme petite Pyramide d'Egypte. Chapitre XLIIII.

A troissesme Pyramide est beaucoup moindre que ne font les deux precedentes: elle est encor en son entier, n'ayant aucune tache de ruine, vn tiers plus gran-

boutiques des drogueurs de Turquie, comme aussi est en assez.

grand vsage en nostre Europe.

Troisiesme Pyramide. Monte testaceo.

Basalten. Lapis AE= thiopicus. Sphinges.

Pyramide de Rome. de que celle qui est pres de Monte testacco à Rome, allant à S. Poi, sur le chemin d'Ostia. Ceste troisseme Pyramide n'a non plus d'ouuerture en toute la masse, que si elle venoit d'estre faite; car la pierre, dont elle est faite, est d'vne sorte de marbre nommé Basalten, autremét appellé lapis Æthiopicus, qui est plus dure que le sin fer. Ceste sorte de pierre, est celle dont pour la plus grande partie, tous les Sphinges des Egyptiens ont esté mis en sculpture, tels qu'on voit à Rome au Capitole, & qui ont esté autressois entaillez par les Egyptiens. Ceste troisseme petite Pyramide est encor plus auant vn bon traiet d'arc que n'est la seconde. Nous l'appellons petite au regard des deux grades sussitiones car encore que celle de Rome est reuestue par dehors de cinquate ordres de pierres de marbre blanc, lissee & polie, comme en celle d'Egypte, siest-ce que l'ouurier qui la seit, ne monstra grand ouurage

stellions.

Tarentes

Lacerts.

Crocodilea.

256

OBSERVEES PAR P. BELON.

ouurage au regard de la moindre qui soit en Egypte, dont l'on en voit plus de céresparses çà & là par la susdicte campagne: toutesfois il n'en y a pas une seule ainsi ruince, come est celle de Rome. Aussi au regard des autres, la pouuons appeller moderne : Car mesmement le dedans n'est que ciment, fait de tuile, de chaux,& de sablon: lequel s'estant auallé en terre, a forcé la renesture de marbre, tellement que les quarrores sont ja ruinees aux quatre coings, ou plusieurs arbres, & herbes de Terebinthes, Capriers, Terebinthes. Genests, Ronces, Loriers sans odeur, Teucrium, Aluyne, trou-Capriers.
uans place entre les espaces mal ioinctes, ont fait leurs racines: & n'estoit que les pierres en sont lices auec du fert & du plomb, elles fussent pieça tombees par terre.

De plusieurs autres Pyramides d'Egypte. Chapitre XLV.

VTRE les trois susdites, nous en auons veu grand noplusieurs peper d'autres petites, qui sont çà & là esparses par la catites Pyrapagne, situees en la mesme planute d'Afrique: entre mides d'Eles quelles y en a plusieurs autres mointres de petite gypte. estoffe, & sepulchres de diuerses façons, qui estoyet deputez pour sepulchres les sepultures de ceux qu'on confisoit auec du Catran, & du Ni-diners. treen Egypte, & auec du bitumen en Iudee. Les historiens ont Catran. escrit, que les Egyptiens faisoyent bastir leurs sepulchtes selon obels surce. leur richesse : car les plus riches faisoyent quelque chose plus colosses fumptueuse, comme Obelisques, Colosses, Pyramides, & ceux Pyramides. des autres d'apres estoyent mediocres: & n'yauoit si pauure qui n'eust quelques petites pierres assemblees pour son sepulchre. Le lieu ou sont les dies sepulchres, est si discommode & desert, que personne n'y sçauroit habiter, & n'y pourroit ne plater ne semer. C'est de ce lieu que Platon ordonna par ses loix, que les lieux steriles fussent dediez aux sepulchres des morts; laquelle chose les Grecs observent, comme aussi font maintenant les Turcs à l'imitation des Arabes: car ils enterrent leurs morts és lieux pierreux vers quelques coustaux qui ne pour coyent rien produire. Et pour ce que le Sphinge ou Androsphinge, duquel les anciens ont tant sphinge. parlé, est encor en son entier en la susdicte campagne sterileauec les Pyramides, il nous a semblé bon ne passer outre sans en dire. Phinga

vn petit mot. 3 a seed a seed a seed a seed to 2

Du grand Colosse nommé par Herodote Andros phinx, & par Pline Sphinge, qui est en sculpture deuant les Pyramides. Chapitre X L V I.

ges : car veritablement tout ce qui a esté peinet & escrit de cest animal, tant par les Ethiopiens qu'Egyptiens, est fable. Et mel-

Cologe dus. sphinge. Nous ne voulons grandement arrester à la description des Sphin-

re qui est ioignant l'eau du Nil quelque peu au dessous re qui est ioignant l'eau du Nil quelque peu au dessous de la grande Pyramide, auons eu occasion d'admirer eles ouurages Egyptiens. Et combien que Pline ayt beaucoup excedé en la mesure des Pyramides, toutesfois il a esté plus raisonnable descriuant le Colosse du Sphinge, qui est au costé dextre de la grande pyramide de là bas vers le costé d'Orient.

Y ANS bien consideré une moult grade teste de pier-

Peincture Phenix en pemature.

mement Diodore les descriuant n'a sceu en dire autre chose, sinó qu'ils sont semblables à la peincture qu'on en fait, mais qu'ils sont des sphinges, vn peu plus gras, & qu'ils sont de douce nature. Cela disoit Diodore qui veut que nous cognoissions les Sphinges par la peincture; comme aussi Herodote dit du Phenix. Mais il faut que nous dissons qu'il y a moult long temps qu'on auoit accoustumé de voir la pein dure des Sphinges & Phenix, puis que dessa des ce temps là on les cognoissoit par la peincture. Parquoy ayans vouloir de recognoistre les Sphinges par les peinctures, nous auons cherché en tous lieux ou ils ont esté engrauez & entaillez, pour voir de quelle figure ils estoyent. Mais les ayans trouué si diuersement portraids en diverses sculptures & revers de medales, que mesmemet de dix ou douze antiques qui sont à Rome, les vns au Capitole entaillez en marbre de Basalten ou pierre Æthiopique, les autres en une galerie au Palais du Pape au iardin de Belveder, entaillez de pierre Thebaique de mesme les aiguilles ou obelisques, n'y en a vn qui conuienne auec l'autre: & que ceux qu'on voit portraicts és medales d'Auguste, & d'Adrian, sont differents auxsusdirs grauez en pierre, nous auons eu liberté de conclure Roy Fraçon, que c'est pure fable ce qui en a esté dict, comme monstrérons par

cy apres. Le Roy François restaurateur des lettres, & pere de tou-

te vertu en feit ietter deux en fonte assez obscurs, rettrez de ceux

de Rome, lesquels on peut encor à present voir à Fontainebleau,

Basalten. Pierre The= baique. -Medales d'Auguste. Medales d'Adrian. sphinges de Cuiure à Fontaine= bleau.

OBSERVEES PAR P. BELON-

auec les antiquailles du Roy, qui aussi n'ont similitude auec ceux des medalles d'Auguste: & qui pire est, nous n'en auons point sceuvoir qui convienment avec les marques que Pline leur a attribuces. Les vns ont les tettes le long duventre, les autres les ont en la poictrine, comme il appert en celuy qu'on voit dessous le bras du grand colosse de marbre representant le Nil, tant és monoyes d'Adria, qu'en celuy qui est à Rome au iardin de Belveder. Les autres les ont le long du ventre, comme ceux des monnoyes d'Auguste. Les autres n'en ont point du tout, comme ceux qu'on voità Rome en Basalten & pierre Thebaique. Nous voulons maintenant parler du Sphinge d'Egypte, que Herodote a nommé Androsphinx, & duquel Strabo, Pline, & plusieurs autres autheurs ont fait mention. Pline parlant des Pyramides & de coste Sphinge, dit: Ante bas est Sphine, vel magu miranda, qua spluestria funt accolentium. Toutesfois l'ayant nommé Sphinge, n'entend linon une teste de desmesuree grandeur, comme il appert parses mots: Est autem faxo naturali elaborata (dit-il) & lubrica. Capitis mostri ambitus per frontem centum duos pedes colligit: longitudo pedum centum quadraginta trium est. Altitudo à ventre ad summum apicem in capite sexaginta duorum. Ceste pierre est assise dessus une forme cubique, qui n'est qu'yne grade face entaillee, qui regarde vers le Caire. La proportion de laquelle tant de la face comme du nez, des yeux, de la bouche, du front, du menton, & autres parties, est si bié gardee, qu'on ne peut nier qu'elle ne soit faite de moult grand artifice. Et toutesfois elle n'a aucune similitude auce les autres engraneures des Sphinges. Le Roy François plus grad admitateur des François Pox choses hautaines que nul autre, auoit delibeté faire ietter vn Her-admirateur cules de fonte: & veritablement il l'eut fait s'il n'eust esté preue-des choses nu de mort: car le patron a duré long temps à Paris à l'hoîtel de grandes. Nelle, qui avoit de cinquante deux à cinquante trois pieds de Roy, de lig. hauteur, & s'ill'eust acheué, il est à croire que son ouvrage cust pieds. essacé toutes celles que les Empereurs Romains & Ægyptiens feirent one eriger. Quelques autres pensent qu'il entendoit taire vn Mars, car les patrons estoyent della grossoyez pour faire une Venus de la mesme grandeur. Ceux qui l'ont yeu, en ont prins moult grande admiration: mais nous leur en voulons mettre vn colofie du. autre en parangon. C'est celuy de Mercure que Lenodorus ar-soleil.

chitecte auoit erigéen Auuergne, & qui depuis estant appellé à

massif de sin marbre, qui estoit instement deux fois aussi grand que l'Hercules du Roy: car comme celuy du Roy auoit cinquan-Teste de te deux pieds & demy, celuy de Rhodez auoit cent cinq pieds. soixante & Mais ceste pierre dont nous parlons est encor de plus grande merueille: car estant massiue, a en hauteur soixate & trois pieds. rois pieds. Pline luy donne cent quarante & trois pieds de longueur. Les Sphinges ne nous arrestent pas en ce propos. C'est la grandeur & sublimité de ce Colosse, qui n'est de moindre merueille qu'est vn grand obelisque. Nous voulons bien maintenir que les Romains n'ont iamais fait faire chose d'vne masse de pierre qui puisfe comparoiltre en sublimité & magnificence d'ouprage à vne pyramide, vn obelifque, & au Sphinge dont nous parlons. Austi ce qu'ils ont iamais fait de grand, a esté à l'imitatio des Egypties: & mesmement les effigies des Sphinges qu'on voit maintenant au Capitole, ont esté apportees d'Egypte: & croyons que ce a esté depuis le temps de Pline: car ils ne tiennent aucune merque de ce qu'il escrit du Splringe, desquels n'y a pas vn qui ait ne tettes ne ælles: car ce qu'on voit porter ælles, sont peinctures de Chimeres & Harpies, dont parlerons au liure des oyseaux, & non pas des Sphinges! Nous ne voudrions nommer les statues des Romains, Chimeres antiques, en comparaison des antiques Egyptiennes: car mesmeportent ælles. ment voyos entre les reliques des ruines & antiquitez qu'on voit Harpies. à Rome, qu'il n'y a rien plus antique, que ce qu'ils ont transporté

> virgo, le Nil arrouse les terres de l'Egypte: & les Égyptiens voulans signifier leurs richesses, ont exprimé vn monstre en sculptu-

mé Sphinx: & pource que c'est vne chose faicte à plaisir, on les

voit ainsi divers en soulpture. Tesmoing en est la susdite grosse teste de Sphinge. Et n'y a rien plus vray qu'elle a serui de sepulchre à la maniere des Pyramides & obelisques : Car Pline dit: Amasium regem putant in ea conditum. Et pource que Funus conditum,

est ce que nous nommons fausement la Mumie, voulons presen-

tement monstrer en quelle maniere on la faisoit.

ૂ તે તે

SECOND LIVRE DES SINGVLA. Rome feit celuy du Soleil, que Neron feit eriger à Rhodez, tout

Antiquitez du pays d'Egypte. Reste maintenant que dissons dont le Sphinge est venu aux Egyptiens: C'est, que durant le signe de Leo, & de Rome.

Quelle chose te, ayant le deuant d'une vierge, & le derriere de Lion, & l'ont noest sphinge.

Funus conditum. Mumie.

De la Mumie, & de l'ancienne manicre de confire ou embaumer & en-Chapitre XLVII. feuelir les corps en Egypte.

Es Egyptions attendans la resurrection des morts, esti- Confire les moyent grand meffaict de faire consommer les corps trespasses, humains és elemens, air, terre, cau, ou feu. Car, comme auos dit, Zoroastes Philosophe leur enseigna que zoroastes.

le feu est vn animant qui deuore toutes choses, & puis se meurt luy mesme, auec cela qu'il a englouty. Par cela ne voulut que les corps fussent bruslez en Egypte à la mode des autres nations, ne enterrez, mais qu'ils fussent conficts, pour estre preseruez des verms. Aussi Pomponius Mela, parlant des corps embaumez en Mela-Egypte, les appelle en Latin Funera medicata, comme aussi Pline Funera me-Servata corpora Et de fait ils les confisoiet sibien à l'eternité, qu'ilz dicata, durent encor, & dureront sans sin: quiest cela que nous appellos servata cora dicata de la cora de la cor Múmie: La maniere de confire les corps en Egypte, a esté diuerse:car qui pouvoit plus despendre, estoit le mieux traicté: & aussi qui pouuoit faire plus grande despense, faisoit la plus sumptueuse sepulture: & n'y mouroit homme qui ne fust confict, en quelque sorte que ce fust. Nous prenons lesdices corps conficts les nommans Mumic: & toutesfois les autheurs Arabes descriuans Manieres dila Mumie, entendoyent de celle drogue nommee en Grec Pistafphalton, dont auons desia parlé au premier liure. L'vsage desdits corps. corps embaumez en Egypte, c'està dire nostre Mumie, est en si grand vsage en France, que le Roy François restaurateur des let- Roy François tres, n'alloit nulle part, que ses sommeliers n'é apportassent tous-restaurateur iours quant & luy en la ferriere ensemble auec la Reubarbe: & des lettres. aussi que luy mesme en portoit sur luy. Ceux qui pour affermer leurs menteries touchant ceste Mumie, ont seint vne mer de sablon agitee par les vents, engloutissant les corps de ceux qui pasfent les deserts d'Afrique, ou d'Arabie, ont trompé beaucoup de gens:car combien que les corps perissent en ces sablons, toutesfois estans subjects à putrefaction, ne peuvent se resentir que de ce dont ilz font composez. Ceux qui ont peint les Cartes, & ont Mer de sablo. merqué les endroices dont lon prenoit la Mumie, ont bien mon-

stré en cest endroict qu'ils auoyent peu de jugement & cognoissance de telle matiere. Mais pour monstrer qu'ils en ont menty,

Cedria. niere de se= pulchres.

SECOND DIVILE DES SINGVEA. le voulons prouuer par Theophraste, Dioscoride, Galien, Hero-

dote, Hippocrates, Diodore, Strabo, & Pline: lesquels parlans

d'Egypte, ont expressement escrit que les corps fussent conseruez. par la drogue nommee Cedria: desquels pendant le temps que nous estions au Caire, en furent apportez trois qu'on auoit na-Autrema= gueres trouvez és susdicts sepulchres. Nous sommes entrezen plusieurs chambres des sepulchres en ladicte plaine :- car les vns font en voute, les autres en maniere de petite chambre, desquelz lon en voit vn nombre infiny par les campagnes entre les susdictes Pyramides. Il y avoit si grande quantité de mouches en ce territoire celle part ou sont situees les Pyramides, qu'ainsi que les faissons leuer en passant, l'air en retentissoit. Nous trouvasmes de Tithymalia. Pherbe de Tithymalus platiphyllos, croissant là aupres. Nous desplaniphillas. dismes pour disner au riuage du Nil au dessous des Pyramides: car l'apprest des viures avoit esté fait, qu'on y avoit expressement porté: & retournalmes par le mesme chemin ou nous auions au. parauant passe. Quand nous fusmes à la riue du courant du Nil, trouvasmes des Gentils hommes Arabes campez en leurs tentes, attendans expressement monsieur du Fumet, pour luy faire plaisir: & luy auoyent appresté le banquet. Et pource qu'ilz auoyent

plaisante, laquelle nous a semblé bon mettre en cest endroict. Des violes des Egyptiens, Chapitre XLVIII.

deux ioueurs de violes aueceux, qui en iouant chantoyent ensemble à la mode Egyptienne, en trouussmes l'harmonie assez

Piole des Egyptiens.

Glanis.



Es violes des susdicts Egyptiens n'ont qu'vne cor-de tendue, ou deux pour le plus, qui n'est que de foye de Cheual, sans estre entorse, rellement que la corde tat de l'archer, que du violon sont d'vne mesne façon. Le col du violon est long:aussi a il affaire

de longues touches. Le cheualet, n'est pas appuyé dessus vne table de bois, comme sont les nostres, non plus que leurs Luts & Guiternes: mais sur vne peau de poisson pesché au Nil, nommé Glanis, collee par dessous le bois. La reste du corps de ce Violon est faite comme vne boite platte, qu'ilz tiennent appuyee contre terre a vn long fer qui fort du corps dudit Violon. Car ilzne les appuyent point sur l'espaule. Ilz chantoyent ensemble à voix paOBSERVEES PAR P. BELON.

reille, qu'il faisoit assez bon ouyr: car ce qu'ilz chatet, est en rythme. Nous arriuasmes au Caire le mesme iour, ou demourasmes tong temps sans en bouger. Les marchands qui ont leurs boutiques au Caire, sont de diuerses nations, come Iuifs, Turcs, Grecs, & Arabes. Mais les Iuifs pour la plus grande partie y parlent Efpagnol, Italien, Turc, Grec, & Arabe.

De la Giraffe, que les Arabes nomment Zurnapa, & les Grecs & La-Chapitre XLIX. tins Camelopardalis.

L ne fut one que les grands Seigneurs quelques bar-bares qu'ilz ayent esté, n'aimassent qu'on leur presen-tast les bestes d'estranges paye. Aussi an accompany tast les bestes d'estranges pays. Aussi en auons veu plusicurs au Chasteau du Caire, qu'on y a apportees de toutes parts: entre lesquelles est celle qu'ilz nomment vulgaire-ment Zurnapa. Les Latins l'ont anciennement appellee Came-Camelopar lopardalis, d'vn nom composé de Liepard & Chameau: car elle dalis. est bigarree des taches d'vn Liepard, & a le col long comme vn Chameau. C'est vne beste moult belle & de la plus douce nature qui soit, quasi comme vne brebis, & autant amiable que nulle autre beste sauuage. Elle a la teste presque semblable à celle d'un Cerf, hors mis la grandeur: portant des petites cornes mousses de six doigts de long, couvertes de poil. Mais entant qu'il y a distinction de masse à la femelle, celles des masses sont plus logues: mais au demeurant tant le masse que la femelle ont les aureilles grandes comme d'une vache, la langue d'un Bœuf, & noire, n'ayas point de dents dessus la macheliere: le col long, droict, & gresle: les crins deliez & ronds: les iambes gresses, hautes deuant, & si basses par derriere, qu'elle semble estre debout. Ses pieds sont semblables à ceux d'vn Bœuf. Sa queuë luy va pendante iusques dessus les iarets, ronde, ayant les poil plus gros trois fois que n'est celuy d'vn Cheual. Elle est fort gresle au trauers du corps. Son poil est blanc & roux. Sa maniere de faire est semblable à celle á'vn Chameau.

But the face of the transfer of the property of the second

KK iiij

Portraict de la Giraffe.



Quand elle court, les deux piedz de deuant vot ensemble. Elle se couche le ventre contre terre, & a vne durté à la poitrine & aux cuisses comme yn Chameau. Elle ne sçauroit paistre en terre estant debout sans eslargir grandement les iambes de deuant, encore est ce auec grande difficulté. Parquoy il est aise à croire qu'elle ne vit aux champs finon des branches des arbres, ayant le col ainsi long, tellement qu'elle pourroit arriuer de la teste à la hauteur d'une demie picque. Et l'ayans fait retirer au naturel, en auos bien voulu icy mettre le portraict.

D'un moult beau petit Boeuf d'Afrique, que les anciens Grecs nommerent Bubalus. Chapitre L.

E plaisir qu'vn homme curieux peut receuoir de ren-contrer vn animal estrage & singulier, est de luy trouuer quant & quant son nom ancien, pour le sçauoir exprimer : car celuy qui a quelque chose à descrire, sans la nommer de nom propre, semble faire coruee d'en prendre la peine. Parquoy nous estans trouuez à voir vn petit Bœuf d'Afrique, trappe & ramassé, gras, poly, de petit corsage, bien formé, soudainemet nous tomba en la memoire que c'estoit celuy que les Grecs auoyent anciennement nommé Bubalos:

Bubalos

OBSERVEES PAR P. BELON. 265 mais faut prendre garde que l'affinité des dictios ne trompe, prenant le Bouffle pour cestuy cy. Nous trouuasmes en luy toutes les merques requises à Bubalus. Et de fait il auoit esté apporté au Bouffle. Caire du pays d'Asamie, cobien que lon en trouue aussi en Afrique. Il estoit dessa vieil, estant de plus petite corpulence que n'est vn Cerf, mais plus trappe & plus grand qu'vn Cheureul, si bien troussé & compassé de tous ses membres, qu'il en estoit fort plaifant à la veue: car son poil estant de couleur fauue, sembloit estre bruni, tant estoit poly & reluisant. Son poil est plus roux tirant au faune, dessous le ventre, que dessus le dos: car il est quasi brun. Ses pieds semblent à ceux d'vn Bœuf. Aussi a il les iambes trappes,& courtes. Son col est gros & court, ayant quelque petit fano, qu'on nomme en Latin Palearia. Il a la teste de Boenf, sur laquelle ses cornes sont eleuces dessus vn os, sur le sommet de la teste, noires, & beaucoup cochees, comme celles d'une Gazelle, & copasses en maniere de croissant, desquelles il ne se pourroit grandement defendre, attendu que les bouts sont tournez contre la teste. Il porte les aureilles de vache. Ses espaules sont quelque peu eleuces, & bien fournices. Sa queue luy pend comme à la Giraffe iusques au ply des iarets, & est ainsi garnie de poils noirs, deux fois plus gros que les soyes de la queue d'vn Cheual. Il brait comme fait vn Bœuf, mais non si haut. Somme, que si quelqu'vn faignoit voir vn petit Bouf poly, bien trappe, fauue, & reluisant, ayant les cornes en croissant, haut eleuces sur la teste, aura la perspectiue d'vn tel animal. Et pource que l'auons nommé Bubalus, d'vn nom conuenant au Bouffle, il fault confesser librement que fommes ignorans du nom ancien du Bouffle: car combien que nous n'en ayons aucuns par deçà, toutesfois ilz sont si communs en Italie, Grece, & Asie, qu'on ne voit autre animal plus frequet. Despice d'ar-Par ainsi nous sembleroit chose estrage, si Aristote, qui a despen-gent d'Arie du la valeur de sept cens cinquante mil escus de l'argent d'Ale-stote. xandre, au prochas des animaux, n'en auoit fait aucune métion. Liberalité Nous disons bien qu'il a parlé de Bubalus en plusieurs passages, d'alexadre & accorderons bien qu'il veut entendre du Bouffle: mais les autres autheurs nous mettent en doute, à sçauoir s'il auroir point entendu de celle petite beste, dont auons parlé cy dessus Pline dit:Insignia tamen boum ferorum genera Bubalos bisontes, excellentique & vi & velocitate Vros, quibus imperitum vulgus Bubalorum nomen

# SECOND LIVRE DES SINGVLA.

imponit, cumid gignat Africa, vituli potius ceruiue quadam similitudi. ne. Solin a dit tout le semblable. Toutes les merques que Pline baille à son Bubalus, conviennent à ce qu'auons dit de ce petit Bouf. Parquoy auons facilement conclud que Pline & Solin pour Bubalus n'ayent pas entendu du Bouffle. Et ayans fait portraire le petit Bubalus sur le lieu, en auons cy mis la figure.

## Le portraiet du Bœuf d'Afrique.



D'une autre maniere de Cerf ressemblant à un Daim, anciennement nommé Axis: & de la Gazelle, anciennement nommee Orix. Chapitre L1.



V si y auoit masse & femelle d'une maniere de Cerf ou Daim en la court de ce Chasteau, que n'auons onc sceu cognoistre, sinon que par souspeçon nous auons imaginé que c'est Axis, duquel Pline a parlé en son huictiesme liure, chap. vintiesme, en ceste maniere: In India & feram nomine Axin, hinnuli pelle, pluridus candi-

dioribusque maculis, sacram Libero patri. Tous deux estoyent sans cornes, & auoyent la queue longue comme vn Daim, qui leur pendoit iusques sur le ply des iarets:qui donoit à cognoistre que ce n'estoit pas vn Cerf. Et de fait lors que les veisines les pensions estre Daims:mais les ayans mieux considerez, & aussi que n'ignorions pas les marques d'vn Daim, reiectons telle opinion. La femelle est moindre que le masse. Toute leur peau estoit mouchetee de taches rondes & blanches, ayans le champ du corps de fauue couleur sur le jaunastre, blanches dessous le ventre, en ce differens aux taches de la Giraffe, car la Giraffe a le champ blanc, & les taches phenicees, semces par dessus assez larges, mais non pas rousses comme en ceste beste Axis. Ilz retintent de voix plus argentine & claire, & plus aëree que le Cerf:car les auons ouy brere. Parquoy ayans eu beaucoup de marques manifestes qu'ils n'estoyent ne Daims, ne Cerfs, les auons facilement voulu nomer Axis. Encor y auoit des Gazelles princes, princes du saurage, qui Gazelles ressemblent proprement à vn Cheureul, qui sont du corsage d'vn Ysard ou Chamois & en couleur, basses deuant, hautes derriere, à la faço d'un Lieure. Elles ont une ligne noire par dessus les yeux comme le Chamois, & beellent en criant tout ainsi qu'vne Cheure:mais sont sans barbe. Leur poil estrougeastre, tirant sur le iaune paillé, bien poly & luysant. Le deuat de la poictrine, le derriere des fesses est blanc comme à vn Daim. La queuë est blanche par le dessous,& brune par dessus: qui leur pend sur le ply des iarets comme celle d'vn Daim. La Gazelle court montant legerement par les montagnes, beaucoup plus viste qu'à la vallee, & va roidement à la campagne. Elle tient ses aureilles droictes comme vn Cerf: ses iambes sont gresles, & a les pieds sourchus. Son col eft long & gresse comme au Chamois. Les cornes des masses sont plus grandes que des semelles, qui seroyent toutes droictes, n'estoit qu'elles sont quelque peu crochues par vn bout, & sont plus longues que celles d'vn Chamois. Aussi sont faites en maniere de Lune. On les appriuoise: car leur demeure est à la campagne en lieux steriles & fans eau.

LL ij

Des basteleries qu'on fait au Caire : & d'une espece de Guenon nommé Chapitre LII. Callitriches.

Es Arabes font beaucoup de singeries & basteleries au Caire, qu'on ne voit point à Constantinople: & en saisant leurs ieux ilz battent vn tabourin auec les doigts, & s'accordent en chantant au son de leur tabourin comme il veulent: car le tabourin n'est enfonsé que par

vn des bouts: & la cliffe plus large que de fix doigts, ou il y a plusieurs pieces de cuyure qui sonnent quant & quant: lequel ilz tiennent auec la main gauche, le battans auec la dextre. Ilz ont grande facilité d'apprendre des fingeries à plusieurs sortes de beîtes: & entre autres ilz en apprennent à des Cheures, & les sellet, singes à che= & mettent des Singes à Cheual dessus, & apprennent la Cheure à faire bonds, & ruer comme font les Cheuaux. Aussi apprennée à des Asnes à contrefaire le mort, en se veautrant par terre, qui font semblant de ruer aux Singes qui montent dessus. Aussi ont des Guenons apprinses, qui est chose rare à voir : car elles sont communément inconstantes. Aussi ont de ces gros Maimous, Cynocephali. que les anciens ont nommé Cynocephali, si sages & bien apprins qu'ilz vont d'homme à homme qui regardent iouer le basteleur, & leur tendent la main, faisans signe qu'on y mette de l'argent:& l'argent qu'on leur baille, le portent à leur maistre. Ilz apprennent plusieurs sortes de Singes en ceste maniere. Et entre autres y en a des differés aux nostres : desquelz est celuy que Pline, pour la grand' beauté de ses cheueux & de son poil, a nommé Callitriches. Il est totalement iaune comme fil d'or, & est du genre des Cercopitheces, qu'Aristote nomme Cebus:car il a la queue longue comme ont les Guenons.

Asnescan= trefaisant le mort. Guenons. Maimous.

ual.

Cebus.



## De l'apprest que font ceux qui vont en voyage du Caire à la Meque. ye **Chapitre** : LILL do gar contrary isolobic

Ntant qu'vne Carauanne se depart tous les ans du Caire pour aller à la Meque, plusieurs Turcs se trouuent au Caire pour fuyuir ladicte Carananne. C'est yn y voyage d'aller en deuotion pour Mahomet : non que ce soit sa sepulture, mais que c'est voyage de deuotion. Et pource qu'il faut passer beaucoup de pays deserts sans trouuer aucunes villes ne maisons, ils font leurs appareils necessaires à tout le voyage. Et entre autres choses portent des pois chiches cuicts fans eau, qui sont seulement rostis dedans vne grande poësse. Et y a plusieurs boutiques du Caire qui ne viuet d'autre mestier que Voyage du d'enfaire ainsi griller, Aussi en ont ils facilemet la depesche: Car Caire à la il n'y a celuy qui n'en achete autat qu'il luy en faut pour faire son Almedine. voyage. Les Turcs allans à la Meque, font deux voyages: l'vn en Almedine, ou gist le corps de Mahomet: l'autre à la Meque pour trafiquer & marchander: Car ils en rapportent grande quantité de drogues, & marchandises. C'est celle que les ancies autheurs

La description de nostre voyage du Caire au mont Sinai: auec une recepte singuliere pour apprester la chair à gens qui vont en Chapitre Lilli. voyage loingtain.

ont nommee Petra: dont nous parlerons plus amplement au



troisiesme liure.

PRES qu'eusmes fait nos prouisions de choses necesmont de sifaires pour vn si long voyage come du Caire au mont mont de siSinai, sortismes par la porte qui regarde le septentrio, nai.

& trouuasmes vne Carauanne campee bien pres du

ele long d'une mosques esté des auxonantes de se

Caire, le long d'une mosquee, attédans que toute la trouppe fust apprestee: Car l'on ne s'ose pas escarter par le pays d'Arabie, si l'on n'est en grand' bande. Parquoy-mosseur de Fumet ayat vingt genissaires pour sa garde, se vint camper le long du Nil: ou nous emplismes noz vaisseaux & noz oudres de l'eau du sleuue, faisans prouision pour trois iours, tant pour noz montures que pour nous. Il nous falloit passer par les deserts, ou n'y a ne fontaines, LL iij

ne ruisseaux:& auions apporté viures du Caire autant qu'il estoit besoing pour aller & reuenir: sçauoir est, vn Chameau chargé de biscuit, pour ceux qui suyuoient la compagnie de mondit sieur du Fumet, qui estoyent en grad nombre. Nous chargeasmes aussi vn Chameau de chair preparee pour le voyage, ainsi qu'il s'enfuit. L'on tua grand nombre de Moutons, qu'on fit bouissir dehachez en pieces. En apres l'on separa la chair des os, qu'on tailla àpetis morceaux, gros comme le bour du poulce, puis fur boullue en de la gresse insques à la consumptio de l'humidité aqueuse qui estoit dedans, auec des oignons cuicts. Cela fait, fut salce, espicee, puis mise en barils. Ceste viande est bonne à garder long temps: Car encore qu'on l'ait portee quinze iournees, en la rechauffant, & y adioustant vn oignon il semble que ce soit vne frieassee fraischement faite du jour mesme, qui nous sembla fort bonne viande, estans és deserts. Ceste iournee sut extremement chaude: car il ne faisoit point de vent. Nous passasmes la nuict dessouz noz tentes ioignant le riuage du Nil: & delogeasmes dés la minuict pour cheminer à la fraischeur: & passions les sablons Hyosciame- steriles & mols, ou il ne croist sinon vne espece de Hyosciame noire, en si grande abondance qu'on ne voit verdoyer les campagnes d'aurre chose que de cela: des semences de laquelle les Egyptiens font de l'huile pour brusser, & aussi s'en seruent à plusieurs autres choses. Le lendemain s'esseua vn petit vent qui rafraischit tout le jour: car il abatoit la vehemente chaleur du soleil. No-Rats en Egy= stre chemin estoit droict au leuant. Nous trouuasmes vne sorte de Rats en ceste campagne, qui viuent seulement de ladite seméce d'Hyosciame. Ils sont cendrez dessus, & blancs dessous, de corsage assez longs, ayans la queuë longue, & le museau poincu: lesquels il estoit facile observer: car quelque part que soyons allez, auons toufiours eu un picq quant & nous, duquel fouissans dedans la terre les tirions dehors, comme aussi tous serpens. Seu-

lement cheminasmes insques au midy, & campasmes dessous nos tentes pour reposer les Chameaux & montures : & abbreuuasmes les montures au soir auec l'eau des oudres que nous auions prise au Nil. Les Chameaux ne beurent point : car ils peuvent demeurer trois ou quatre iours sans boire. Ceux qui ont dit que les Arabes allans par les deserts, chantent à leurs Chameaux pour leur donner meilleur courage de cheminer, ont eu raison: car les chamaliers mesurans les pas des Chameaux & les suyuans à pied

moire.

pre.

SECOND LIVE DES SINGULA

OBSERVEES PAR P. BELON. font mesmes pauses en leurs chasons, & de la mesme mesure que les pas des chameaux. Nous demeurasmes campez insques à la minuict. La nuict nous fut froide: car le vent estoit fort nebuleux & froid. Les brouillarts y mouillent en Septembre comme feroit la rousee du mois de May en Europe: & toutes fois les iours y sont excessivement chauds. Nous partismes tantost apres pour cheminer à la fraischeur. C'estoit la 3. nuict que nous estions partis du Caire: & cheminalines long temps la nuich, & arrivalines à iour ounert au puiz du Sues, ou nous demeurasmes tout le iour. Ce puiz n'est qu'à vne lieue & demie de la ville, & est enfermé en yn petit chastelet. L'eau en est salee: toutesfois pour n'en auoir point d'autre, les passans & habitans du Sues sont contrainces d'en boire: car ils n'en ont point d'autre, s'ils ne l'apportet du Nil, combien qu'il y ait vne tresbelle & grande cisterne au chasteau Vne cisterne, du Sues, qui s'eplist vne ou deux fois l'a de l'eau de la pluie: car co- au Sues. bien qu'il n'y pleut pas souvent, toutesfois quand il y pleut, c'est d'assez bonne sorte. L'eau'de ce puiz ne sert guere sinon à abbreuuer les Chameaux & Cheuaux: car communément les passans en apportent pour leur prouisson. En allant voir les herbes de ce territoire, & estans quelque peu esloignez par la plaine, trouuasmes de l'Ambrossa, Sene, Roses qu'on dit de Iericho, Colocynthes, Acacia, Paliurus d'Agathocles, que Theophraste a descrit, Sene. & vne particuliere espece de genets, & de deux manieres de Rha Roses de Ita nus & de l'arbre que les Grecs du Caire nomment Oenoplia. La richo. prinsmes vne Vipere, & deux Cerastes masse & semelle, qu'ana- Paliurus. tomisasmes & descrivismes, par le menu, & remplismes les peaux Rhamaus. de bourre: & combien qu'ayons fait plus long discours de ceste Oenoplia. Ceraste auec les autres serpens, toutes sois ne voulons passer ou-Vipere. tre sans faire entendre qu'elle a deux petites eminences au dessus Conste des yeux, comme des petis grains d'orge, qui semblent à deux pe- Thebanus tites cornes, dont Aristote a fait mention, qui les a nommez Colubros Thebanos. Mais come tous autheurs qui suyuét les escrits I'vn de l'autre, faillent quand le premier a failly: tout ainfi Solin suyuant les parolles de Pline, a mal dit que la Ceraste portast 8. Passage de cornes: car no auos cognen le cotraire. Elle a les dets semblables à soin, co celle de la Vipere, & em la mesme faço. No seçauos qu'il y a grade Pline. differece entre les Viperes selo les pays ou elles sot nourries: car la piperes d'An

curiosité de les cognoistre, a fait qu'en auos trouvé en angleterre, gleterre.

LL iiii

SECOND LIVRE DES SINGVLA. France, Italie, Grece, Asie, & Egypte, differentes en corsage &

couleur les vnes aux autres, & de quelques autres contrees de France. Pour Vipere entendons les serpents que les habitans de Touraine & du Maine nomment Aspics: & auons tesmoins qu'il y en a aussi en Auuergne: Car estans pres du monastere des Minimes ou bons hommes que monseigneur l'Euesque de Clairmont, M. Guillaume du Prata edifié aupres de Beauregard: vn apoticaire de sa famille nommé René des Prez, du pays du Mai-Pre Apotis ne, natif de Fouletourte, en print vne auec la main nue present caire mors ledit sieur, & toute sa trouppe qui le suyuoit, pensant que sust vne d'me Vipere Couleuure: & fut mors au poulce: dont soudainement eut tout le bras enflé, auec si grands accidents qu'on le garda pour mort l'espace de huictiours, dont il en eschappa. Les Cerastes comme aussiles Viperes en toutes parts, rendent leurs petits en vie, commeaussi fait la Salmandre. Et pource qu'Aristote en vn passage au dernier chapitre du cinquielme liure de l'histoire parlant de la Vipere dit en ceste maniere: Parit catulos obuolutos membranis, quæ tertia die rumpuntur. Euenit interdum, vt qui in vtero adhuc funt , abrofis membranis perrumpant. Parit enim fingulis diebus fingulos , 🔗 plures qua viointi: Cela nous a baillé le desir de voir les œuures admirables de nature, & voir les Viperes pregnantes. Mais nous a semblé, sauue la verité, qu'elles les rendent sans tuniques. Laquelle chose auons icy expressement voulu cotter, à fin d'admonester quelqu'vn de nostre incertitude, qui le pourra obseruer, & quelquesfois nous en rendre asseurez en nostre doute.

Ceste est la figure d'une Vipere.

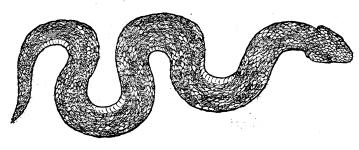

Encore trouuasmes plusieurs autres plantes en ladicte planure, que ne peusmes exprimer par nom antique ne moderne : & campaimes & reposaimes en ce lieu, estant la trouppe sur vne platte forme ioignant ledit puiz.

> La description d'un puiz tres-profondzen l'Arabie deserte. Chapitre LV.

E puiz, dont auons parlé, merite que dissons sa façon: Puiz tres-car de vray il est estrange. Il a esté fait a grands fraiz profond en au temps passé, lors que le Souldan dominoit en Egy-grabie. pre, & ce à fin de rendre le Sues mieux accommodé

d'eau: & aussi que ceux qui vont & viennent par ces pays là, puissent abbreuer leurs bestes. C'est vn petit bastiment renfermé de muraille, & est quarré en maniere de Chastelet, ou il y avn engin Chastelet du expressement fait pour tirer l'eau du puiz qui est tres-prosond, a- pui d'un expressement fait pour l'eau du puiz qui est tres-prosond, a- sues. uec vne rouë virce par la force de deux Bœufs : dessus laquelle rouë sont soustenues deux cordes attachees l'vne contre l'autre, à vn pied de distance: & du long des cordes, il y a plusieurs petits pots: & ainsi que les Bœufs font tourner la roue, aussi virent les cordes en hauçant l'eau hors du puiz par le moyen desdits pots qui s'emplissent là bas, & estans venus en haut ils s'espadent ainsi que la rouë tourne, & en se versant sont tomber l'eau en vne au-cisterne du ge qui est dessous la rouë, dont l'eau s'en court par vn canal, & puiz du fort hors du circuit de la muraille, & se va rendre en des cisternes sues. hors ledit Chastelet: qui a esté quelque peu fortifié pour tenir les gens dedans en seureté ensemble auec leur bestial. Ceste description nous serue au recit de tous ceux des iardinages d'Egypte: car ils sont quasi tous faits suyuant ce qu'auons dit de cestuy-cy.



#### Quelles plantes croissent par les sablons, autour du Sues. Chapitre L V I.

L ne faut qu'vne heure & demie pour aller dudit puiz iufques au Sues : car il n'y a qu'vne lieue & demie. Quad nous eusmes demeuré vn iour tout entier, partismes long temps auant la minuiet, & ne voulusmes

entrer en la ville du Sues iusques au retour. Quand le iour clair

Plantes des Sablons és lieux deferts.
Acacia.

Arabicque.

Gummai
Arabicum.

fur venu, nous estions desia à la coste de la mer rouge, ayans le Sues à demy quart de lieue de nous. Et passasmes vn desert sterile, ou il ne croiffoit vne seule plante, fors plusieurs arbres l'Acacia , dont la gumme est diligemment recueillie par les Arabes, & est celle dont nous vfons en Europe, en gummant l'encre & les teintures: soit qu'aucus modernes ayent pensé autremet, toutesfois prouuerons au liure des arbres tousiours verds, que c'est celle que les ancies ont appellé en Latin Gumi Arabicum. Sa fucille est si delice qu'en prenat vn rameau on le peut couurirauec le pouce:& si l'on compte les fueilles, l'on trouuera en auoir counert trois cens

cinquante. Les habitans frappet sur les rameaux, & font tomber

les fucilles à terre aucc vne longue perche, à fin de les faire mangeràleurs moutons. Nous auons cy mis le portraict du susdit at-

bre, contrefait au naturel.

Quand nous cusmes passé quelque peu au delà du Sues, entrasmes en une spacieuse campagne verdoyante de Sene, qui y croist sans estre semé, tel qu'on no l'apporte par la voye des marchands. Le Sene qu'on vend és boutiques des drogueurs ou ne-sene gociateurs, est de deux manifestes differences, comme il appert par son election, dont l'une a les semences en siliques plattes, recourbces en maniere de faux, & duquel la fueille est poinctue.

L'autre a aussi les siliques plattes comme la precedente, mais el
de Sene. les sont beaucoup plus larges, & moins courbees en faux, & dont la fueille est mousse, qui ne se termine en poincte comme celle du premier. Le premier est le meilleur, aussi est il nommé Sene de leuant. L'autre est nommé Sene moyen, qui est de moindre operation. Ceste diversité vient de ce qu'il ya deux divers pays qui le produisent, & par ainsi nous sont apportez par diuerses voyes. L'affinité des choses qui se ressemblent l'une à l'autre, a fait que souuent y ayons veu venir erreur, comme est ia aduenu du Sene, & de ce Baguenaudier, qui est maintenant commun en noziar- Baguenaus dins. Plusieurs l'ontapprouué estre espece de Senc: toutesfois dier. c'est chose fause: car il n'a vertu qui puisse conuenir auec le Sene, qui est du nombre des plantes toussours verdes. Nous seismes trois stations depuis le Caire insques au Sues. La premiere auoit esté au riuage du Nil, dessous des arbres de Dactiers: La seconde en la susdite campagne: La tierce au susdit puiz du Sues. Il est necessaire en allant par ce chemin là, qu'on suyue les logis deputez, qu'auons nommé stations.

De l'eau des douze fontaines ameres de Moyse, dont Pline a fait Chapitre LVII.



Ontinuans nostre chemin, & estans arriuez d'assez Fontaines bonne heure aux douze sontaines, posassues là. L'eau ameres. en est moult salee & amere, & dit on que ce sont les Douge sont les douze sontaines dont il est fait douze fontaines dont il est faict mention en la Bi-taines de ble: car mesmement ils les noment les fontaines de Moyse. Elles

font du tout en lieu fabloneux & sterile, en vne tresgrade capagne

MM ij

SECOND LIVRE DES SINGVLA. nitreuse, fort large & spacieuse: & sont distante l'une de l'autre plus de cinquante pas, non toutesfois d'vne mesme mesure : car l'une est à cent pas, l'autre à cinquante, tat du plus que du moins. Toutes les sources sortent de terre, ayant un petit terrre ou promontoire: desquelles l'eau s'espand en plusieurs ruisseaux, qui sont en maniere de sontaines d'eau courante, qui peu de temps apresauoir couru, se perdent dedans le sable. Le Soleil nous auoit fort alterez, tellement que nous fusmes contrainces de boire de l'eau salee, de laquelle, encore qu'elle fust amere à cause du Eau Nitreus Nitre, il n'y auoit celuy de nostre compagnie qui n'en beust, & la trouuast bone: car l'alteratio qu'vn chacun auoit, en estoit cause.

Du canal de la mer rouge.

Chapitre LVIII.

Canal de la mer rouge.

Arcenal du

Eau de la mer n'est rouge.

A fin de la merrouge est au village du Sues, ou il y a vn Arcenal pour les galeres du Turc, qu'on a tirees au sec en temps d'hyuer: car la plage ou port n'est pas bié seure à tous vents. Ceste merrouge n'est sinon vn canal estroict, non plus large que Seine entre Hauresleur & Hon-Hauresleur. desleur, ou l'on peut nauiguer malaisement & en grand peril : car Hondesteur. les rochers y sont moult frequents. Quelques vns qui ont ouy parler de ceste mer, pensent que l'eau, ou la terre, ou sablon en est rouge, mais il n'en est rien. Son canal s'estend du Septentrion à Midy, & se commence au Sues, & va quelque trente mille de droicte ligne: mais quelque peu au delà des douze fontaines, il se courbe vn peu vers l'occident. La campagne ou nous estions, estoit quasi egale en hauteur au riuage de la mer rouge: mais de l'autre costé y a de treshautes montagnes pierreuses, qui entournent la mer. Il n'y a que deux traicts, d'arc des fontaines ameres iusques à la mer, & enuiron vne lieue iusques aux montagnes que nous veoyons à main gauche. Apres que le flot fut retiré, y remerchasmes plusieurs sortes de petits poissons, de coquilles, & autres excremens de marine: entre lesquels veismes vne cinquiesme espece de Herissons de mer, que n'auions veu ailleurs: cobien Herissons de qu'en eussions ia obserué de quatre sortes differentes l'une à l'autre. Toutes coquilles y croissent en merueilleuse grandeur, ou pour le climat, ou pour la temperature de l'air, ou pour la nourri-

ture qu'ils y trouuent.

#### D'un Arbre de Rhamnus, qui croist aux riuages de la mer rouge. Chapitre, LIX.

P Ous trouuions vn arbrisseau ressemblant à Rhamnus altera, naissant le long de la marine, ayant ses fueilles fort espoisses, salces, & blanchastres. Ses rameaux font espineux, mais d'espines mousses, come en l'arbrisseau de Rhamnus d'Europe. Aussi

veoyons les pas des Cheurerres sauuages, appellees Gazelles, im- Gazelles.

primez comme est la figure d'vn cœur dedans le sable, par ou el-les auoyent cheminé:car le sablon y est egal. Elles descendet des prochaines montagnes, & viennent boire aux fontaines qu'auos dictes, & aussi brouster ceste espece d'arbrisseau. Pline a fait tresample mention, desdictes fontaines, qu'il nomme Fontes amari, Fotes amari. au passage ou il escrit que Ptolomee amena vne fosse pour mettre la mer auec le Nil, laquelle estoit large de cent pieds, haute de trente, longue de trente sept mille. Et quand il fut arriué iusques aux fontaines ameres, il cessa de mener la mer plus outre:car fielle se fust messee auec le Nil, le pays d'Egypte n'eust plus eu d'eau douce pour boire. Ou bien, ce dit-il, pource que la terre d'Egypte n'est point trois coudees plus haute que la mer. Nous campasmes pour la quatriesme fois depuis le Caire, & la troissesme fois depuis le Nil. A yans remply noz oudres d'eau, continuasmes nostre chemin par campagnes pierreuses, seiches, & sans arbres, excepté quelques genets qui naissent par la campagne. Le grand chaud nous dura tout le jour: car le vent septentrional qui nous auoit rafraischis les iours precedens, auoit du tout cessé. Et encore que l'eau de noz oudres, prise aux sontaines ameres, sust salee & puate, eschauffee du soleil, quasi bouillante, si est ce que nous n'en Fontaines auions pas à demy pour boire par chemin: car la chaleur & l'al-amere. teration s'augmentoit en la beuuant chaude, laquelle ne nous permettoit estancher la soif.

De plusieurs arbres d'Arabie : & de ceux qui portent la laine : & des Chameleons. Chapitre. LX.

Chameleons rouges & blancs. Ous troussalmes des Chameleos differes en plusieurs merques à ceux d'Egypte, d'autât qu'ils sont de moindre corpulence: & ont le champ blanc, bigarré de rouge, ne tenant rien de la couleur des autres. Nous

descrirons l'vn & l'autre ailleurs plus au long, au liure des serpens: toutesfois il nous a semblé bon en bailler le portraict en ce lieu, pour monstrer qu'elle est sa figure. Ioinct que nous en auons dessa amplement parlé par cy deuant.

Le portraict du Chameleon.

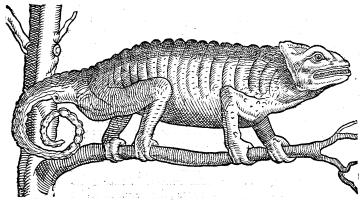

GaZelles.

Nous veoyons les Gazelles faunages, paissans par les campagnes, courans à grandes bades. Nous arrestasmes enuiron le midy pour reposer les montures, & pour euiter le grand chaud dessous noz tentes. Quand la nuict fut venue nous rechargeasmes bagage, à fin de cheminer la nuict au fraiz, & commençasmes à trouuer quelques petites montagnes & collines, & estans paruenus à vne petite fontaine, & ayans recouuert des bestes en vie, que certains pasteurs conduisoyent d'vn lien en autre, les appre-

stasmes à mager: & là campasmes pour la cinquiesme fois. Nous Arbre porfeismes du feu auec du bois de Tamarisque, & de l'arbre qui por-tant de la feismes du reu auec au bois de l'Acacia & Oenoplia, feismes cuire de la laine, & auec celuy de l'Acacia & Oenoplia, feismes cuire Acacia. la chair fraische. Nous pourmenans par ces petites montagnes, Capriers artrouuasmes des Cappriers qui estoyent paruenus à la hauteur de borescens. petits figuiers, tellement qu'il nous failloit monter dessus l'arbre pour auoir de son fruict, qui est gros comme vn œuf de poulle, &

dedans lequel sa semence est enclose: ses cappres sont grosses come noix. Qui gouste de sa semence, la trouue chaude comme poiure, comme aussi en est la Cappre: & tout ainsi comme les Lo-

bards se seruent de moustarde blanche à mettre en la vernache pour la garder de bouillir & demeurer long temps douce, tout ainsi les Arabes se seruent des semences des cappriers pour mertre en leurs vins pour les maintenir doux, comme aussi Auicene auoit ia coté. Nous trouuons qu'Herodote a premierement fait Laine des

mention du susdict arbre qui porte la laine: suyuant lequel Theophraste, Pline, & plusieurs autres en ont escrit. Il est du nombre de ceux qui demeurent toussours verds. Leur laine est plus fine que la foye, de laquelle les Arabes filent de tresbeaux linges, plus

deliez & fins, que ne sont ceux qui sont faits de fine soye, & plus

blancs que ceux de cotton. Cela se peut bien prouuer par ses pomes qu'auons rapportees & mostrees, esquelles est trouvee grande quantité de laine. Nous cessassimes de cheminer en campagne, & entrasmes en pays des motagnes, & en pays plus sterile, & sans

herbes nearbres, que n'estoyent les autres deserts, que nous auios ia passez. Et ayans cessé de costoyer la mer, la issasses l'Arabie deserte, & entrasmes en la pierreuse, & campasmes ce soir en vne plaine, qui est en forme d'amphiteatre: car elle est toute en uiron-

nee de montagnes, sinon en vn endroiet. Ce fut nostre sixiesme logis. Apres qu'eusmes reposé & que le chaud fut appaise, cheminasmes tout le reste du jour, & la nuict ensuyuant. Et quand le poinct du iour fut venu, retournasmes encor à la mer:car quad

nous la laissasmes, elle faisoit vn destour, se courbant en arc. Il nous conuint cheminer enuiron trois traicts d'arc dedans l'eau le long du riuage, puis la laisser, & entrer en vne grande bouche, en-

tre montagnes fablonneuses, ou nous trouuions de rechef autres arbres lanigeres, & Cappriers arborescés. Corinuans nostre chemin, apres auoir passé entre ces montagnes, nous entrasmes en MM iiii

Ceraftes. Viberes. Chameleons temps sans boire.

SECOND LIVRE DES SINGVLA. vne campagne, ou veismes grandes troupes de Gazelles, qui viuent si loing de l'eau, qu'auons prins argument d'oser affermer. qu'elles ne boiuent point:ou pour le moins si elles boiuent, c'est rarement: chose qui n'est pas fort à croire, que les anciens ont ja coté, ioinct que plusieurs autres bestes peuvent viure sans boire, & mesmement les Brebis du pays d'Angleterre ne boinent aucunement, comme aussi les Cerastes & Viperes entre tout le genre des serpens se passent de boire. Comme aussi font les Chameleos, viuent long qui peuuent viure plus d'vn an sans rien manger. Quand nous cusmes chemine long temps, & qu'il commença à faire chaud, demeurasmes pour euiter la chaleur du iour, & si tost qu'elle sut passee, apres auoir rechargé bagage, nous cheminasmes route la nuict au frais: & entrasmes en des lieux de rochers fort difficiles: aussi est ce le commencement des rochers de l'Arabie pierreuse.

> Du premier village que trouuasmes, allans au mont Sinai. Chapitre LXI.

Village en l'Arabie.

bien loing. Ce fut la premiere eau droictement douce courante,

E iour venu, nous estions desia entrez en vne grande ouverture entre moult hautes montagnes qui cstoyent tant à dextre qu'à senestre, quand com-🖹 mençalmes à trouuer vn beau ruisseau d'eau douce de claire fontaine, venant d'une montagne de

le Sues.

Pharagou.

que nous cussions trouué sur le chemin depuis le Caire. Nous trouuasmes vn grand village à l'entree de ceste bouche, habité d'Arabes, nommé Pharagou, ou il n'y auoit que trois ou quatre maisons basties: car les villages de ces pays là ne consistent pas en maisons eleuces, mais au nombre d'hommes qui habitent desfous les Palmiers au descouuert, ou dessous les rochers: car ils cauent leurs habitations en terre, comme lon voit aduenir en Touraine, & Lodunois, & en plusieurs autres lieux le long des riuie-Arbres fru= res de nostre France. Vn Genissaire y tua vne corneille auec sa harquebouse, laquelle il presenta à monsieur de Fumet. Le village de Pharagou nous sembla plaisant, au regard des pays que nous auions cheminé; car il y a bel ombrage de Grenadiers, Palmiers, Oliuiers, Figuiers, Poiriers, & autres arbres fruictiers. C'est le premier village que nous ayos trouvé depuis le Caire, excepté

Etiers de Pharagou.

le Sues. Apres que fusmes refraischis de l'eau douce, & en eusmes beu nostre beau saoul, & renouuellé la prouision, & remply noz oudres, & recouvert de la chair fraische, comme poulailles, cheures, moutons, & aussi des fruictz, sçauoir est, pommes, poires, grenades, & raisins frais, & que chacun se sut reposé, pensasmes à recharger bagage, & continuer nostre chemin. Les hommes de Hommes de ce pays sont cotens d'habiter dessous les palmiers au descounert, couleur d'oqui est la cause qu'ilz sont de couleur d'Olive. Et pource qu'il ne lines. pleut gueres sur eux, il leur suffist auoir leurs maisons faites de rameaux de Palmiers, appuyees encontre les troncz, pour les defendre quelque peu de la vehemence du Soleil. Les Aines, Cheuaux, Chamcaux, Moutos, Cheureaux, Bœufs, Vaches, Cheures, poulles, & autres animans de ce pays, sont beaucoup plus petits, & de moindre corsage, que ceux d'Egypte. Nous montasmes là haut fur la roche, ou trouuasmes des arbres de Balanus Myrepsica, Balanus Mycroissans à la hauteur d'vn bouleau, entre les rocs, ayas aussi leurs repsica. rameaux de mesme façon. C'est vn arbre blanc par le tronc: tellement que quand en veismes vn de loing, pensions fermemet que ce fust vn arbre de bouleau. Les habitans de Pharagou sont diligens à recueillir la seméce de cest arbre, de laquelle ilz font grande quantité d'huile. Ce qui le nous feit trouver, est que veismes des semences auec les siliques, qui se fendent en trois, qu'vn Arabe du pays auoit là amassees en vn monceau aupres du village. En observant les herbes qui croissent dedas ce ruisseau, trouvasmes celles mesmes qui sont és ruisseaux d'Europe, comme Balsamite, Paulior, Conife, Moron, Creffon & Ioncz. Nous suyuismes le ruisseau, allans contremont par la vallee, passans par dessouz des forestz de Palmiers. Tout ce iour continuasmes les vallees entre les montagnes qui sont du tenant du mont Sinai & arrestasmes quelque peu noz montures pour reposer sur iour iusques à la nuict: & de là cheminasmes toute nuict, & arrivasmes au pied des La montee hautes montagnes de Sinai, qu'il commençoit dessa estre iour, & au mont de dormismes vn peu au pied du mont, & n'arrestasmes gueres que sinai. ne reprinssions nostre chemin par une difficile montee, pour arriuer au sommet de Sinai. Elle est faite artificiellement à degrez de pierre taillee, & quelquefois engrance dedans le dur rocher, à fin de mener les Chameaux, & autres animaux plus aisement, dessus la montagne. Lon n'y meine gueres de Chameaux : car le voyage est trop difficile pour eux.Ceste montee dure bien demie

282 SECOND LIVRE DES SINGVLA lieuc. Quand nous eusmes gaigné le haut, il nous fallutencor cheminer plus de deux lieues entre les motagnes, qui sont comme buttes rondes, çà & là, distantes les vnes des autres, situees au plus haut faiste, dessus la plus grande montagne: & y en a de plus grandes les vnes que les autres. Il estoit apres Midy auant que nous fusions arriuez au monastere: & toutesfois nous auions commencé à monter la montagne dés le poinct du iour.

Du mont de Sinai.

Chapitre LXII.

Oulans maintenant parler du mont de Sinai,&n'y

ayant rien de plus fameux que le monaftere, nous a femblé bon premieremét escrire que les religieux

qui se tiennent leans, sont Chrestiens Maronites

viuans à la Greque:lesquelz estans ia long temps au

mont de Sinai

Maronites.

Monastere parauant aduertis de nostre venue, vindrent au deuant de nous, & nous receurent humainement. Leur monastere est fait à la

mode de ceux qui sont au mont Athos en Macedoine, ressemagias Laura, blant quasi à celuy qui est nommé Agias Laura. L'eglise de ce monastere est en bas lieu, comme aussi est le monastere d'Iuero. Il y a ordinairement enuiron foixante Caloieres Maronites, dont les vns sont Grecs, les autres sont Syriens, les autres Arabes, tenans toutesfois le nom de Caloieres, & viuans à la Greque. Ilz font comme si les religieux Alemas, Italiens, Espagnols estoyent auec les François: car si bien ilz parlent diuers langages, toutesfois n'ont qu'vne mesme religion. Semblablement les Maronites qui sont religieux Chrestiens Arabes,& les Grecs ne sont qu'vne mesme religion, qui se nomment tous du nom de Caloieres. Les

Mont Sinai pelerins qui vont au mont Sinai, sont logez dedans le monastere: car il n'y a point de logis ailleurs. Il est assis en une vallee au pied du mont Orch. Il y a leans moult grande commodité d'eau: car vn ruisseau venant de la montagne descend leans, qui remplist leur cisterne d'eau, qui est moult claire, froide, douce, & parfaite en toutes qualitez. Ce monastere est en la vallee entourné de hautes murailles, tellement qu'ilz peuvent tenir fort leans contre les ennemis qui les voudroyent assaillir. Il y a aussi vne mosquee leans pour les Arabes & Turcs, & logis deputé pour eux: car les

Portraict du mont Sinai.

Sinar für lequel nostre Seigneur bailla sa Loy à Moyse. Lemont Sinai. Ceste montagne est les autres du pays de plus haulte que toutes l'Arabie pierreuse. MIDI. haulteur naï. Oultre ceste Mer rouge lon voit les monts de S. Antoine & de S. Macario.

Chrestiens n'y peuuent venir qu'ilz ne soyet accompagnez d'A- Vergers du rabes Turcs. Il y a de tresbeaux vergers par les vallees du mont de mont Sinai. Sinai, ou ilz cultiuent des vignes, des legumes, & y plantent des herbes, comme choux, laictues, bettes, oignons, aulx, porreaux, & telles autres herbes vulgaires. Ilz y cultiuent aussi des arbres fruictiers de diuerses especes, & principalement des Amandiers.

> Description du mont Sinai, & du mont Oreb. Chapitre LXIII.

Pres que nous eusmes disné dedans le monastere, & que la chaleur sut passee, nous deliberasmes aller sur le mont Oreb: & eusmes des Caloieres pour nous guider, à sin qu'en passant, ils nous enseignassent toutes les choses singulieres de ce mont: & suyuismes le ruisseau qui defcend au monastere. Vn Caloiere aagé de soixante & dix ans, vint homme de lex, ans bien en nostre copagnie aussi disposé d'aller que nul autre de la trouppe, qui est vn grad signe de grande santé aux habitans de ce mot: car tous estions à pied. Nous regardions l'Orient en montant la montagne, & quand nous fusmes quelque peu plus haut en vn lieu au dessouz de la summité du mont Oreb, trouvasmes vne es- Mont oreb. pace en la vallee, ou est vne Eglise faire au lieu ou Helie se tenoit. Eglisede He
De là poursuyans contremont nous trouvalmes des degrees les De là poursuyuans contremont nous trouuasmes des degrez faits de pierre de taille: & vn portail qui anciennement estoit fermé sur le commencement des degrez pour enfermer ce costé là, tellement que qui voudroit y tenir fort, ion ne pourroit descendre du mont pour y venir. Nous montaimes iusques au plus haut faiste, ou nous trouuasines vne autre Eglise qui est dessus ce mot Oreb, lequel mont a esté habité, & non celuy de Sinai : car Sinai est aride, & cestuy cy a grande commodité de la fontaine. Diodore escriuant du pays des Iuifz à parlé de ce mont, le nommant Diodore. la region des Abbatees, en Latin, Abbateorum. Caril dit qu'il y a Abbatees. vn rocher trefmuny,& ou il ne faut guere de gés à le garder pour faire force, d'autant qu'il n'y a qu'vn seul lieu difficile & malaisé à monter. Il nous semble qu'il vueille entendre de ce lieu icy : car il n'y en a point d'autre en tout leur pays à qui ceste marque puisse conuenir, sinon à ce mont Oreb. Les guides nous monstroyene

Cisterne sur le faiste du mont de Si=

284 SECOND LIVRE DES SINGVLA fait mention. Nous auons leu les noms de plusieurs François escritz en la muraille de la chappelle de dessus le mont Oreb, qui auoyent eu plaisir de se mettre en escrit en ce lieu là. Descendans contre bas nous veilmes vne grande cisterne faite entre deux rochers, vn peu à costé de ladicte chapelle nommee Agiasma, ou est reservée l'eau de la pluye, de laquelle nous beumes: car vn de noz guides auoit expressement porté vn chaudero & vne corde pour en tirer. Nous montasmes la montagne du costé d'Orient: mais nous la descendismes de l'autre costé de l'Occident : au pied de Saranda pa- laquelle est situé vn petit monastere nommé Saranda Pateres, ou nous allasmes loger ceste nuictee là.

teres.

D'un autre monastere situé au pied du mont Oreb: & du rocher dont isit l'eau aux enfans d'Israel. Chapitre LXIIII.

Quarentapadri.

E petit monastere depend du premier, & y a vne Eglife.Il est appellé le monastere de Quarétapadri. Nous y veismes des iardins: esquelz y a beaucoup de sortes de fruictz. Nous y trouuasmes pain, vin, & Oliues confictes. Et partismes le lendemain pour aller monter au mot de Sinai par le costé d'Orient, regardans le Midy. Sinai est beaucoup plus haut que le mont Oreb: & tout ainsi que le mot Athos fait vmbre à Lemnos, quand le Soleil se va coucher, tout ainsi le mont Sinai fait vmbre au mont Oreb quand le Soleil se lieue.

Athos Lemnos.

Absinthiu. Seriphium. Barbotine. Panaces Asclepy. Conifa. Eupatoire. Oeta. Idz.

Olympe.

herbes: car il y a grande quantité d'Absinthium Seriphium, qui porte ceste petite semence que nous appellos Barbotine, ou mort aux vers: & du Panaces Asclepium, Conisa, & Eupatoire des Arabes. Il est assiegé de toutes parts des montagnes tout à l'entour, & est beaucoup plus haut que n'est le mont Oeta en Grece, ou que le mont d'Ida en Crete: mais à nostre aduis il n'est point si haut que le mot Olympe de Phrygie. Toutesfois il est si haut que quand nous tournions la face vers le midy, veoyons facilement

les deux bordz du Sine Arabique, qu'on appelle autremét la mer rouge, & la veoyons se courber en forme d'arc Anglois: outre ce que veoyons aisement les motagnes ou est situé le monastere de

Quand nous fusmes sur le couppet du mont, regardions que c'estoit roche tresdure, de couleur de fer, qui toutes fois n'est sans

285 S. Antoine, ou de S. Macario, qui est és deserts ioignans à l'Ethio-S. Antoine. pie au delà de la mer rouge, ou encore habitent des Calojeres S. Macario. Chrestiens, & Armeniens, autrement nommez Maronites. En apres nous retournans de la partie qui regarde l'Orient, tant que la veuë s'est peu estendre, n'auons veu sinon pays de montagnes, de treshauts & aspres rochers, qui est l'Arabie pierreuse, contigue au mont Sinai. Puis nous retournans vers le Septentrion, & regardans par dessus le mont Orch, qui n'est distant de là, qu'vne lieuë & demie, veoyons encor le pays de rochers & frequentes montagnes, conioinctes au costé de l'Orient, qui est la partie ou est situce Ierusalem : car Ierusalem est situee en pays de montagnes qui sont cotigues au territoire du mot de Sinai. Regardas la parrie de l'Occident, ne veoyons autre chose sinon l'Arabie deserte, Arabie des sterile, & sablonneuse, que nous auions ia passee venans du Cai-serie. re,& de là regardans entre l'Occident & le Septentrion, pource que le temps estoit clair & serain, nous pouuions discerner l'endroict de la mer Mediterrance, qui est distante à cinq iournees de là: non pas que voulions entendre que la veissions bien à clair. Il y a aussi vne fontaine qui sort de ce mesme costé de la montagne, & passe au susdict monastere dit Quarentapadri, & arrouse la vallee & les iardins des Calojeres. La plaine n'est guere plus large dessus le plus haut couppet du mont, qu'est le sommet de la grande Pyramide, c'estàsscauoir de quatre pas. Mais venant un peu plus bas, le lieu est plus spacieux: & n'y peur on monter sino auec vne grande difficulté, pource que les pas ne sont à degrez,& que le roc est fort droict. Nous descendismes au susdit monastere des Quarante peres, ou nous soupasmes & couchasmes: puis Monastere retournaimes au monastere de saincte Catherine, dont nous e- de saincte stions partis le iour precedent. Le rocher, duquel l'eau sortoit Catherine. quand Moyse le frappa de sa verge, nous sut monstré sur le che-gother dont min, qui est vne grosse pierre massiue, droicte, de mesme grain & forise l'eau. de la couleur qu'est la pierre Thebaique, dont les aiguilles, c'est à dire Obelisques, sont faits, comme aussi est la Colomne de Pompee d'Alexandrie. Elle est grenelee de diuerses couleurs, comme la pierre Thebaique : laquelle chose a fait peser à plusieurs voyas les aiguilles ou Obelisques si massifi, que ce sust vne pierre artis-ciellement collee, mais cela est du tout saux: Car c'est la plus du-pierre artisrepierre au ferremét que nulle qu'on cognoisse. Cestuy est le ro-cielle. NN iij

100

286 SECOND LIVRE DES SINGVLA. cher dont sortit l'eau pour abbreuuer les enfans d'Israel. Toutesfois il est ioignant vn ruisseau courant qui vient de la sommité du mont Sinai. Cela nous fait penser ou que ce n'est pas celuy que frappa Moyfe, ou qu'il n'y eust encor point d'eau en ce ruisseau là: mais sauf meilleur ingement, nous penserions que les Calojeres deuroyent monstrer le roc à la source de la fontaine, dont sort l'eau là haut de dessous la montagne.

Lieux sain&ts du mot si= nai.

Des places & lieux sainEts en la montagne de Sinai. Chapitre L X V.

E iour precedent nous auions trauerse par dessus la summité du mont Oreb: mais ce iour nous l'entournasmes par le pied, & passasmes par le lieu ou les enfans

vesu de fonte.

Deserts de S. Anthoine. Poissons du Provisions re de Sinai. Salpes. Sargs. Spares. mer.

d'Israel feirent le veau de fonte, que puis adorerent. Les Calojeres de ce monastere, & des autres deserts, tant de S. Anthoine, que de sain à Macario, ne recueillent guere de bled: mais le parriarche qui est au Caire, leur en enuoye tous les ans, & aussi des legumes du pays d'Egypte. Ceux qui sont en la ville du Tor, au riuage de la mer Rouge, leur envoyent pareillement des poissons secs, entre lesquels auons recognu des Salpes, Sargs, du monaste: Spares, Brémes de mer, ja deseichez. Ils ont aussi prouisió d'Oliues concres & legumes. Ils nourrissent du bestial és vallees humides, non pour en manger la chair, mais pour la vendre, & pour auoir profict sur la laine, & nourrir leurs esclaues: & les habitans Bremmes de des vallees, pour faire des fourmages, & laictages: car les religieux Grees ne mangent ne fourmage, ne beurre, ne chair. Ils cultiuent les vignes, & sement les terres de quelque peu de legumes. La terre qui est arrousce entre les vallees & lieux humides, est assez bien temperee: car ceste haute montagne n'est pas si froide comme font les hautes montagnes en Europe: & aussi n'est pas si chaude comme est le bas pays. Ces montagnes sont si steriles & seiches qu'on n'y peut rien cultiuer, sinon bien peu, celle part ou il y a de l'humidité. Nous couchasmes ce soir au monastere saince Catherine. Le lendemain l'on nous monstra la chasse, en laquelle sont les reliques des os de saincle Catherine, qui est ordinairement penducen l'Eglise. Ils celebrent la messe à la Greque fort

honorablement. Il y a plusieurs belles peinctures en l'Eglise, &

Reliques de

autres reliques des sain ets. Les Turcs qui vont en voyage au mot

Sinai, ontaussi vne mosquee leans, qui n'est en rien comprinse de l'Eglise des Chrestiens: Car les Turcs mesines y vontaussi par deuotion. Les Calojeres ont accoustumé donner à manger aux estrangers, tant Turcs que Chrestiens: mais c'est de chose qui couste peu. Ils cuisent quelque riz, fourment, febues, ou des pois, qu'ils mettent dedans vn plat de bois au milieu de la court, sansaucune nappe, auec quelque peu de pain, & couronnent ce plat de cueillers: & chacun qui vient là, se met à la mode des Arabes, sçauoir est appuyé sur le deuant des pieds, & Manger des assis dessus sestalons. Ceste façon est commune à tous Arabes. Arabes. Mais les Turcs font autrement: car ils se mettent assis dessus la terre tout à plat à la maniere des cousturiers. Le Schecarab accompagné de ses Gentilshommes, qui auoit accompagné monsieur de Fumet depuis le Caire, se mettoit tout ainsi que faisovent les autres Arabes de sa trouppe. Les Calojeres auoyent de la Manne liquide recueillie en leurs montagnes, qu'ils appel-quide. lent Tereniabin, à la difference de la dure: Car ce que les au-Mane dure. theurs Arabes ont appellé Tereniabin, est gardee en pots de Mielde Ces terre comme miel, & la portent vendre au Caire: qui est ce dre. qu'Hippocrates nomma miel du Cedre, & les autres Grecs ont Rofée du nommé rousce du mont Liban: qui est disserente à la manne mot Liban. blanche seiche. Celle que nous auons en France, apportee de Brianson, recueillie dessus les Meleses à la sommité des plus hautes montagnes, est dure, differente à la susdicte. Parquoy estant

la manne de deux sortes, l'on trouue au Caire de l'yne & de l'autre és boutiques des marchands, exposee en vente. L'une est ap-Tereniabin. pellee Manne, & est dure: l'autre Tereniabin, & est liquide: & pource qu'en auons fair plus long discours au liure desarbres

Voyage du mont Sinai au Tor.

toussours verds, n'en dirons autre chose en ce lieu.

Chapitre LXVI.



Vant que partir, les Caloieres nous donnerent des bafrons longs, gros, poliz, affez pefants: & nous dirent roge de
qu'ils estoyent de l'arbre duquel la verge de Moyse efroit faite, & dont il frappa le roc pour faire fortir l'eau Vant que partir, les Caloieres nous donnerent des baaux enfans d'Israel. Cest arbre ressembleroit à l'Acacia, n'estoit

NN iiij

Capriers.

a que deux iournees. Nous veoyons des Gazelles à grandes bandes courir par les motagnes de Sinai, le long des rochers: & d'autant qu'elles ne sont point chassees, elles se multiplient en grand nombre, comme trouppeaux de moutons. Nous reposasmes la nuict en la capagne: puis le lendemain ayas rechargé de bon matin, gaignasmes vers celle montagne qu'il nous falloit passer en vne iournee, qui est fort fascheuse, entre le Tor, & le mont Sinai. Absintium Les montagnes en cest endroiet ne portent pour la plus grand' marmum, partie sinon Absinthium Seriphium, & Ponticum, Ambrosia A. ou Poticum rabum, Eupatorium, Papauer corniculatu, & arbres de Balanus Papauer cor- myrepfica, & vne espece de Genest Arabique, different au nostre. niculatum. Il y croist aussi des Capriers entre les onuertures des rochers, Balanus my moult differens à ceux qui viennent en arbre, & aussi à ceux qui naissent en Grece, nous passasmes la susdite montagne, qui nous Heliotropiu fut plus difficile à descendre qu'à la monter: car nous eusmes plus magnum. de descente que de montee, attendu qu'estions en haut lieu. Estas Colocynthes, ja quelque peu descendus, trouuasmes vne belle sontaine qui

SECOND LIVRE DES SINGVLA. qu'il n'a aucun neuds. Nous prismes le chemin pour aller vers la ville du Tor, laissans le chemin par ou nous estions venus: & n'y

Cocobressaus couroit le long de nostre chemin, & suivismes le ruisseau long temps. Nous trouuasmes quelques plantes d'Acacia, & d'Heliotropium magnum, qui ressembloit estre un petit arbrisseau, ayant trois coudees de haut. Il ya aussi vne espece d'Hyosciame, qui vient quasi en arbuste, qui est moult odoriferante & grasse. L'on y voit aussi des Colocynthes, & des Cocombres sauuages, qui sont differents en espece à ceux que nous voyons es pays d'Aûe, & Europe. Quand eusmes descendu la montagne, il n'estoit guere apres midy que commençasmes à entrer en vne spacieu-se campagne entre ladicte montagne & la mer Rouge, en laquelle nous campasmes le soir pour nous reposer, à bien quatre lieuës loing du Tor. Nous repartismes peu de temps apres la minuict, & arriuasmes au Tor auantiour. Les Colocynthes croissent sauuages par ceste campagne en si grande abondance ... qu'il n'y a rien plus frequent.

Description

Description de la ville & chasteau du Tor: & des singularitez du riuage de la mer Rouge. Chapitre LXVII.

STANS arriuez au Tor, & campez dessous noz ten-Description tes en la plaine, allas sur la ville. Nous la nommos du Village ville, mais ce n'est qu'vn petit village: car le Tor, en-du Tor. cor qu'il tienne nom de ville, toutes sois, entant que c'est vn passage fameux & de grande renommee, & que c'est vn port de la mer Rouge, & aussi que le pays est discommode pour les habitans, c'est beaucoup de voir un tel village en lieu si sterile. Il nous fut monstré à demie lieue du Tor en la campagne les qua- Quarante rante palmes, desquelles est fait mention en la Bible : aupres des-palmes. quels y a vn petit baing naturel d'eau chaude, qui n'est gueres plus grand qu'vne petite fontaine : son ruisseau s'escoule quelque peu loing, mais il se perd incontinent dedans le sable. La grande discommodité du lieu ou est situee le Tor, fait que beaucoup de gens n'y habitent point : car ils n'ont ne bois, n'eau douce, qui ne les va querir bien loing de là: & mesmement le port n'est guere seur: car il est grandement descouvert à tous vents. Aussi n'est ce pas bonnement vn port, mais plustost vne plage. La situation du village est vn peu esseuce: car la mer s'ensle quesquesfois insques à inonder en la campagne, & entourner le village. Il y a vn petit chastelet de pierre de taille, qui a quatre tours aux quatre coings, faites de bien peu d'estosse: & est situé en lieu sablonneux, tout ioignant le village du Tor, qui n'a ne fossez ne eau douce, sinon vn puiz qui est tout ioignant, dont l'eau en est salee, & de laquelle l'on pourroit boire à vn besoing en faute d'autre meilleure. La largeur de ce chasteau que comptennant ses murailles, est seule. Chasteau de ment de soixante pas, & de quatre vingts de longueur, de tels pas Tor. qu'on chemine en marchant legerement : tellement que le trouuons de la mesme longueur & largeur de la sale du Palais de Paris. Vnegrande partie du Tor est habitee de Iuiss & de Chrefliens: qui font Grees, Arabes, & Armeniens. Aussi ya vne Eglife de Calojeres surnommez Maronites. Nous fusmes à leur messe, qu'ils chanterent honorablement, partie en Arabe, partie en Armenien, partie en Grec. Ce n'est point leur coustume de des Chresties s'affeoir estans à la messe durant seur service. Et pource quela du Tor.

```
ils les prennent, puis les salent vn peu & les seichent au Soleil:&
          ainsi preparez les peuuent garder à long temps. Entre ceux qu'y
          auons recogneu, ont esté Bars, que les Latins nomment Lupi, &
         Vmbræ, que nous appellons Maigres, & Bremmes de mer, nom-
Maigres. .
          mees Canthari, & Dentals. Aussi peschent ils grande quantité
          de Sargs & Spares & Orades. Pas ne dirons Dorades: car l'Ora-
          de qu'on nomme à Marseille, est differente de la Dorade de l'O-
          cean. Les Salpes y sont beaucoup plus grandes & frequentes
          qu'en la mer Mediterrance. Il y croist vne espece de Coral que les
          Arabes cognoissent par nom propre Chauein, qui est tout veule
Coral de la
         & creux par le dedans, ayant infinis petits canaux: & pource
         qu'il est beau, & qu'il y en a quantité par tout, ils en pendent des
mer rouge.
         pieces le long des portes, tant de la mosquee que du Carbascha-
         ra. Elles ont deux coudees de long, grosses comme la cuisse d'vn
         homme: dont la couleur est partie blanche & rouge. Aussi y a-
         uons veu vne maniere de pierre que les anciens nommerent Lapis
Lapis Ara=
          Arabicus. Nous n'auions espoir de la cognoistre n'eust esté vn
         Caloiere qui nous en monstra quelques boulles, & disoit les a-
         uoirapportees de sainct Macario, qui est de l'autre costé de la
         mer Rouge, à l'opposite du Tor: auquel lieu y en a aussi grande
          quantité comme des cailloux és autres contrees. La pierre est
Drogues ap, tonde, pesante, ressemblant à la Marcasite d'or, ayant les grains
porces par la qui ont carrures d'Androdamas. Le Tor est un repos des Cara-
Doyedu Tor. uannes, qui apportent les drogues de la Meque & de l'Arabie
          heureuse. Nous sçauons que le poyure, le gingembre, muscades,
          girofles, laque, sang de dragon, & macis y abordent, desquelles
          en veismes charger vne Carauanne qui s'en partitauec nous. Et
         auec cecy eut la charge de vingt Chameaux qui portoyent seule-
         ment de ces coquilles rondes dequoy l'on fait les pendans des
         clessen Europe: mais ceux du Caire s'en seruent à polir le papier
         & les toiles de couleur, qui sont gummees, desquelles ils s'habil-
         lent & vestent, comme aussi faisoyent le temps passé.
```

SECOND LIVRE DES SINGVLA. messe dure long temps, ils baillent des crosses ou eschasses à vn chacun pour s'appuyer par dessous les aisselles. Ils y ont grand marché de poissons secs, ausquels ils fendent les ventres quand

Lupi.

mer.

Canthari.

Orade.

Dorade.

bicus.

(44) 14 1970 - J. 200 1200

Des bateaux & barques de la mer Rouge. Chapitre LXVIII.

Es barques, esquiss, & autres sortes de vaisseaux qui suis du Tor. sont aux pauures gens des villes situees sur la mer Rouge & du Tor, sont ioinctes auec des cordes de Palmeres. Et combien qu'elles ne soyent pas si bien serrees que si elles estoyent clouees de cloux de fer, si est-ce qu'ils n'ont point de crainte que la mer y entre : car ils les sçauent si bié cheuiller, calfuster, & estancher auec de la poix, qu'ils nauiguent bien seurement. Ceux qui ont pense que les nauires ne fussent clouees de fer en quelque pays, de peur de la pierre d'Aimant, ont este abusez : car si bien la pierre d'Aimant a vertu naturelle d'at- Aimant. rirer le fer à soy, si est-ce qu'il ne faut croire qu'elle ait pouuoir de retenir vn bateau pour estre ferré de cloux de fer, ne l'attirer à soy de loing. Mais c'est qu'ils n'ont point d'arbres haut esseuez, dont les bois puissent endurer estre clouez & aussi que les gens du pays font pauures, qui n'ont moyen de faire despense, & qui n'ont pas les cloux à leur commendement, & qu'ils n'ont nul metal duquel ils en peussent forger: & encores qu'ainsi soit qu'ils en ayent, & n'estant pas l'vsage de ioindre les nauires auce du fer ou de cuyure, comme faisoyent les anciens, ayans le sçauoir de les pouuoir bien coudre, ils les font sans aucune despése. C'est la cause pourquoy leurs vaisseaux sont moult petits, des quels ils se contentent, tant pour les pescheries, qu'à faire leur trassic, & en temps d'esté passer le canal, & aller çà & là par la mer rouge. Il est vray que l'on y voit des grandes houlques, nauires, galeres, & autres vaisse aux de toutes manieres, mais ils sont estrangers. Quoy qu'il en soit, la Houlques. nauigation en la mer rouge est moult perilleuse pour la multitude & frequence des rochers. Nous trouvasmes une sorte d'vistre Tridachna à la riue du Tor, que les Grecs nommerent anciennement Tri- oftres. dachna, mais maintenant les nomment vulgairement Agano, ou Aganon. Agano. Elles sont beaucoup plus grandes que celles de la mer Illyrique ou Mediterranee, & differentes à celles que les habitas de Lemnos & Eubee nomment Gaideropoda, ou Acynopoda. Gaideropoa-Elles sont aussi frequêtes par le riuage, comme sont les nostres en da. l'Ocean: & les Caloieres de ce pays là se les sont dedies pour leur Mynopodas. manger. Nous trouuasmes de bon vin au Tor: car les habitans

Chrestiens, Arabes, Armeniens, & Grees cultiuent les vignes, du. quel furent remplis noz baraux & ouldres. L'eau qu'on boit au Tor est à demie lieuë de là, qui n'est gueres bonne: car elle est ni-Fentaine du treuse & sallee, laquelle ils vont querir à charges. Il y a vne rue en ce village qui est couverte à la mode des autres lieux d'Egypte: Tor. car les habitans se'tiennent dessous pour s'exempter de la vehemente chaleur du Soleil. Les Palmiers qui sont en la campagne, font leurs dactes grasses, rouges, & molles, qui sont grandement Dactes mol= humides, & de differente nature à celles des autres pays. Parquoy les habitans sont contraincts les escacher dedans des sportes, c'est à dire paniers tissuz de fueilles de Palmiers, & les fouler comme on fait les figues es cabas, desquelles on fait quasi comme vne paste, qui se peut garder long temps, comme aussi fait on celle des Tamarindes. La principale nourriture des habitans est de telles dactes. Ils peschent de moult belles & grades tortues de mer, qui Tortues de ont l'escorce grande comme est la porte d'une maison. Il fut un temps que les Chrestiens n'en osoyent manger, pource que le Patriarche d'Alexandrie auoit excommunié tous ceux qui en mangeroyent: mais depuis ils ont esté absouls, & en mangent maintenant. Nous partismes du Tor pour retourner au Caire, prenans le chemin par la susdite campagne, ayans le mont de Sinai à dextre, & la mer rouge à se nestre, & la Tremontane deuat nous. Pour Tremotane entendons celle petite estoille qui est stable au Ciel, a costé des sept estoilles que nous nommons le chariot, qui estoit si basse qu'il n'apparoissoit quasi rien du chariot, lors qu'il estoit plongé bas en l'orizon. En passant par la campagne du Tor, nous veismes de beaux & delectables iardins pres de la fontaine, enclos de muraille faite de terre & de paille, &n'y sçauroit on entrer sinon par les portes. Continuans nostre chemin, trouuions vne Scinques. petite sorte de Lezard, de la grandeur des Scinques, courant par Dhab. la campagne. Les Arabes le nomment Dhab. Nous trouuions Stellions aussi des Stellions, desquels les Arabes recueillent les excremens, Crocodilea. qu'ils portent vendre au Caire, nommez en Grec Crocodilea. De là les marchans les nous apportent vendre. Nostre chemin estoit par sablon sterile & pierreux, ou trouuions vn petit animal ressemblant à vn Phalangion, qui a huict pieds,

quatre de chacun costé, courant par le sable & montantaux iambes des cheuaux, les sait regimber & tourmenter: mais

SECOND LIVRE DES SINGVLA.

les conducteurs des Chameaux nommez Chameliers aduertis de cecy, ont vn balay tout prest pour les abatre incotinent. Nous laissasmes le riuage du canal de la mer rouge, pour entrer vn peu vers terre, ou trouuasmes vne sontaine d'eau à demy douce, & quelque peu salee, de laquelle lon abbreuua le soir les Chameaux. Nous campasmes là aupres, puis cheminasmes auat iour le long du riuage de la mer. Et pour le destour d'une montagne nous fallut entrer dedans l'eau. Nous auions la terre à dextre, & le costé du canal à senestre. Puis rentrasmes en la plaine campagne: & fallut que nous missions en bon ordre & equipage, pour Arabes bri-la craincte que nous auions des Arabes: car nous susmes aduertis gands. qu'ilz festoyent assemblez pour nous combatre, à fin de nous pil-Ier. Les vingt genissaires, le Sacharab, & Arabes, auec la compagnie que menoit monsseur de Fumet, auec le reste des gens qui le Trouppe de suyuoyent, estoyent prestz de les receuoir, s'ilz fussent venus nous monsieur de affaillir: ilestoit desia bien tard. Nous cheminasmes long temps en bon ordre, & pour la craincte que nous en auions, campasmes d'assez bonne heure. Et ia soit que nous eussions fait grande diligence ce iour là, toutes fois ayans remply noz oudres d'eau, & rechargé bagage, cheminasmes bie deux heures insques à l'obscur, & campasmes en la campagne, ou passasmes la nuictee. Le lendemain nous cheminasmes par sablons molz & arides. Lesoir nous arriuasmes en vn lieu mol & humide, & reposasmes entre des montagnes, ou il croissoit du Tamarix, des Genests, Acacia, Iones surnommez Holoschæni, soucher rond. Là veissnes des Tamarisques petits oiscaux se loger sur les Tamarisques que regardasmes at-Genets. tentiuement, voir si en pourrions recognoistre: car cela se resent Acatia. de quelque admiration, voir les oiseaux viure en lieu si sterile:en-Holoschani. tre lesquelles especes auons obserué des Paisseteaux, Bruants, &

Computation du chemin par iournees, du Tor au Caire. Chapitre LXIX.

Linottes: aussi auons veu voler des Vautours & Corbeaux ce



mesme iour.

Artans de ce lieu, nous retournasmes au mesme chemin que nous auions laissé, lors qu'allasmes au mont Sinai:& rentrasmes au destour de la mer rouge en celle part, ou elle fessargit en plage. Il nous fallut passer

Macles en pierre. Armes de monsieur de Roban.

en l'eau insques aux sangles des Chameaux, qui estoit ia pour la seconde fois. Nous trouuasmes vne pierre ronde au riuage, grosse & large comme vn teston, que pensions estre vne medalle (car elle ressembloit à du fer ) ou estoyent naturellemet escrites quel-Douze fon ques lettres Hebraiques: qui nous feist souvenir des pierres qu'auons autrefois trouuees en Bretagne, ou les macles sont exprimees, qui sont les armes de monsieur de Rohan. Nous approchasmes ce soir des douze fontaines ameres, ou dessau parauant auions seiourné: & ne pouvans arriver insques là, campasmes à demie lieue pres: car noz bestes estoyet lasses, & le iour nous failloir. Le lendemain estans partis auant iour, & arriuez aux fontaines, amplifmes noz oudres d'eau: & cotinuans le mesme chemin ou nous auions passé, destournasmes pour passer le Sues, ou nous arriuasines à midy. Si computions le chemin par iournees, ainsi que l'auons fait venans du Tor au Sues, n'y en trouuerions que cinq & demie: & toutes fois allions en grande diligence. La mer de ce canal, ne aussi le sablon des riuages, ne sont pas rouges, come lon auoit pensé, ains ce nom luy est imposé pour autre occasion:car il y eut vn Roy, lequel les Grecs nommerent Erithra, qui dominoit en Egypte, qui donna nom à ceste mer, & s'appella en Latin Erythræu mare, qui est à dire la mer rouge. Elle a son flux & reflux comme la mer Oceane: aussi n'est ce qu'vn bras qui sort de la grand mer, & entre en terre ferme d'Arabie, & y fait vn canal, lequel auoir anciennement nom Sine Arabique, mais l'ayant changé, a prins le nom de mer rouge, du Roy Erythra, qui inuenta l'vsage de fabriquer les nauires : car quand ilz nauiguoyent au parauant, c'estoit sur des raseaux faits de bois, comme on en fait pour le jourd'huy sur la Durance, & autres fleuues violens.

SECOND LIVRE DIS SINGVEA.

Erithra. Exythræum. mare.

Sinus Ara=

Raseaux. Durance.

> Du port de Sues au riuage de la mer rouge. Chapitre LXX.



Lusieurs modernes veulent que le Sues est le lieu qui anciennement souloit auoir nom Arsinoe: ce qui semble estre vray semblable, entant qu'il est le premier port de la mer rouge, & le prochain du Caire. Il print ceste appellation depuis Alexandre le grand: car nous trouuons que Prolemæus Lagus auoit esté

par cela il n'est gueres habité: car il n'ya point de bone eau dou-phus. ce à pres de deux lieues à l'entour. Tout ce qu'on y peut voir, est vn petit Chasteau, foible, à la façon antique, quelque peu esseué au dessus d'un petit tertre. Les grandes despences que le Turc y a Caleres porfait, n'ont peut rendre le Sues gueres meilleur: car il y a figrande tes par pie-discommodité de toutes choses, qu'on n'y peut habiter. Les gale-ces du Nil au Sues. res que le grand Turc y feit fabriquer, y sont retirees à sec, que nous auons veues, de trente à quarante. Elles surent amences de Constantinople par mer insques au Nil, & par le Nil au Caire, ou elles furent mises en pieces, & portees par le menu sur Chameaux & par charettes iusques au Sues, & la furet refaites entierement. Le port y est mal seur : car ce n'est qu'vne plage, qui n'est defendue de tous vents. Il est mal aisé nauiger en la mer rouge: car le canal est plain de rochers, qui n'apparoissent pas hors de l'eau. Toutes les expeditions & armees de mer que fait le Turc pour enuoyer contre les Indiens, sont faites au Sues. Et mesmement lors qu'estions par ce chemin, trouuaimes quarante ou cinquante Chameaux qu'on y auoit enuoyé du Caire, qui alloyent querir l'eau auec leur harnois de cuir, laquelle ilz prenoyent au puiz de Sues, qui est à deux lieues de là, pour en fournir les galeres que le Bacha lieutenant ou Viceroy en Egypre depeschoit en Indie pout faire la guerre à vne ville nommes le Zibit, qui s'estoit nagueres revoltee. Laquelle eau encore zibit. qu'elle soit salce & amere, siest ce que les mariniers en boy-

uent par faute d'autre plus douce. Nous continualmes nostre chemin pour venir au Caire. Et quand nous fusmes à my chemin entre le puiz & le Sues, trouvasmes des guetteurs dessus des eschaffaux faits en la maniere de ceux qui gardent les raisins és vignes, desquelz y en auoir plusieurs endroicts par la campagne. Et sur chacun eschaffaut y auoit deux ou trois hommes, à fin que voyant de loing fil y avoit aucune embusche; ilz peussent aduertir les habitans de la ville à se donner de garde, qui est chose totalement conforme à ce que Pline racompte des regards ou es-

OBSERVEES PAR P. BELON.

possesser de l'Egypte, & marié sa fille nommee Arsinoa, d'excel-Lagus.

lente beauté, à Lysimachus Roy de Macedoine, pour laquelle
Prolemæus Philadelphus son frere edisa ceste ville de son nom,
Prolemæus.

Prolemæus. qu'il nomma Arsinoe. Le Sues est vn lieu moult discommode: Philadels

chauguertes des Carthaginois nommez en Latin specula, dont specula.

OO iii

296 SECOND LIVRE DES SINGVEA. ilz se seruoyent lors que les Romains seur faisoyent la guerre: Car ilz en auoyét de telles par les plaines de leur pays qui est vni comme vne mer, & desert comme est celuy de Sues. Estans arriuez audict puiz de Sues pour la seconde fois, reposasmes dessus les plattes formes iusques au soir bien tard: puis rechargeasmes noz Chameaux à deux heures de nuict: & ainsi cheminans en diligence toute nuich, & tout le iour ensuyuant sans nous reposer, arrinasmes au rinage du Nil, qu'il estoit dessa bien tard, & couchasmes au mesme lieu dont nous estions partis en allant au mot Sinai, Icy finit nostre voyage du mont Sinai, lequel nous paracheuasmes en vingt iours, & de neuf ou dix Cheuaux qu'on y auoit menez, il n'en retourna que trois: car la reste mourut par chemin. Les Arabes ne leur donnoyent à manger que des febues & de l'orge, tout ainsi comme aux Chameaux: desquelz Chameaux en mourut aussi la plus grande partie. Ce iourd'huy enuiron midy vn Arabe conducteur des Chameaux aduisant vne vipere de loing en la campagne, ayant seulement iecté vn cry en son langage à ses compagnons, Vipere, vipere, coururent la tuer à coups depierre: qui nous fait dire qu'ilz les ayent en grande horreur. Les Viperes & Cerastes d'Egypte ont la peau fort obeissante: chose qu'auons cogneuë en les remplissant : car les ayans escor-

Vipere:

Cerafte.

### Portraiet du Serpent ællé.

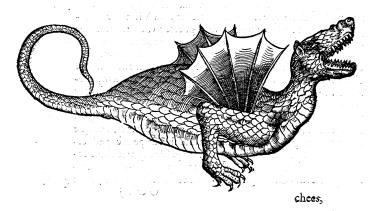

chees, & emply leurs peaux de bourre, elles en estoyent deux fois plus grosses que le naturel, qui est chose qui n'auient pas à celles des autres regions. Il y a plusieurs autres serpens par Egypte, dot n'auons point parlé: car les plus dangereux sont ceux qu'auons dit. Et pource que nous sommes trounez à voir des corps embaumez & tous entiers, de certains serpés ællez, & qui ont pieds, qu'on dit voler de la partie d'Arabie en Egypte, en au ons cy deuant mis le portraist, remettans à en dire d'auantage au liure des

Nous trouuasmes vne trouppe de paisans Arabes ou Egypties fur le chemin, que le Bacha auoit fait prendre par force, par le pays d'Egypte, pour mener voguer à l'auiron en galere à l'expedition qu'auons cy deuant dicte. Quand le Bacha du Caire, qui est lieutenant pour le Turc en Egypte, arme quelques galeres, il fait prendre des gens indifferemment par le pays (car ilz n'oseroyent Obeissace des refuser puis que c'est pour le service du grand seigneur) lesquelz il subiects du fait mettre és galeres de Sues, non pas qu'ilz y soyent enchaisnez: Turc. car on les laisse retourner en leurs maisons quand ilz sont reuenus du voyage. L'obeissance est si grande entre les subiects du Turc, que personne n'ose resister à son vouloir. Ilz prennent les hommes sans auoir esgard de personne: & faut que les Chresties qui sont au Caire, se tiennent en leurs maisons sans sortir hors pendant ce temps là:car ilz prennent ceux qu'ilz trouuent par les rues. Les soldats Turcs que mena monsieur de Fumet en tout le voyage, porterent autant de biscuit qu'ilz mangerent allans & venans du Caire au mont de Sinai: & encor en rapporterent: qui nous sembla moult grande continence en leur façon de viure:ce que les hommes d'vne autre nation ne sçauroyent faire. Nous campasmes vne partie de la nuictee au riuage du Nil: & le lendemain matin chargeasmes les Chameaux, & retournasmes au Caire pour la seconde fois, ou nous demeurasmes long temps sans partir. Le voyage du Caire au Sues, est le cemitere des Chameaux d'Egypte & d'Arabie : car ilz y demeurent en faisant ce chemin là, comme il appert par les ossemens qu'on voit demeurez le long des chemins, & aussi que les Vautours frequentent moult en ce chemin là, desquelz nous en veismes le jour precedent de Pautours moult grandes compagnies, qui estoyent bien cinquante en chaque trouppe: & osons dire que des oiseaux ayant l'ongle cro- rouppe.

298 SECOND LIVRE DES SINGVLAchu, il n'y a que des Vautours qui aillent par bandes.

Des Vases de Porcelaine, que lon vend au Caire: & du Nitre. Chapitre LXXI.

Vaisseaux de Porcelaine. Ly a grande quantité de vaisseaux de Porcelaine, que les marchands vendent en public au Caire. Et les voyans nommez d'une appellation moderne, & cherchans leur etymologie Françoise, au ons trouué qu'ilz

font nommez du nom que tient une espece de coquille nommee Murex: car les François dient coquille de Porcelaine. Mais l'affinité de la diction Murex correspond à Murrhina. Toutes sois

Murex.

ne cherchonsil'erymologie que du nom François, en ce que nous disons vaisseaux de Porcelaine, sçachans que les Grecs nomment la Mirrhe de Smirna. Les vaisseaux qu'on vend pour le iourd'huy

Porcelaine.

en noz pays, nommez de Porcelaine, ne tiennent tache de la nature des anciens: Et combien que les meilleurs ouuriers d'Italie n'en font point de telz: toutes fois ilz vendét leurs ouurages pour vaisseaux de Porcelaine, combien qu'ilz n'ont pas la matiere de mesme. Ce nom Porcelaine est donné à plusieurs coquilles de mer. Et pource qu'yn beau vaisseau d'yne coquille demer ne se

mer. Et pource qu'vn beau vaisseau d'une coquille de mer ne se pourroit rendre mieux à propos suyuant le nom antique, que de l'appeller de Porcelaine, auons pensé que les coquilles polies & luysantes, ressemblans à Nacre de perles, ont quelque affinité,

Vignols.

auce la mariere des vases de Porcelaines antiques: ioinét aussi que le peuple François nomme les patenostres faites de gros vignols, patenostres de Porcelaine. Les sus distributes de Porcelaine font transparans, & constent bié cherau Caire, & disent mesent qu'ilz les apportent des Indes. Mais cela ne nous sembla vray semblable: car on n'en voirtoit pas si grande quantité, ne de si grandes pieces, s'il les falloit apporter de si loing. Vne

ne de si grandes pieces, s'il les falloit apporter de si loing. Vne esquiere, vn pot, ou vn autre vaisseau pour petite qu'elle soit, couste vn ducat: si c'est quelque grand, vase; il coustera-dauantage.

Nous trouuons vne moult grande opiniastreté en plusieurs persounages d'Europe, qui soustiennent que nostre salpestre est le

Salpestre. Nitre. fonnages d'Europe, qui foustiennent que nostre salpestre est le Nitre des anciens, & toutes sois il n'y a vne seule scintille de Nitre en tout le pays des Chrestiens, sil n'est apporté de dehors, qui toutes sois est tant communau Caire, que dix liures ne coustent OBSERVEES PAR P. BELON.

pas yn maidin. Ilz s'en seruent aux teintures, & à estamer leurs vales, & à acoustrer leurs cuirs, messé auec les siliques d'Acacia. Nous auons veu les Mosquees faites de bel ouurage hors la ville du Caire, que plusieurs grands seigneurs ont sait eriger depuis Cisternes des peu de temps en ça: car vn Bacha ou Sangiac, ou autre officier du Mosquees. grand Turc, voulant laisser chose memorable de soy, fait fabriquer telz edifices pour l'amour de Dieu, & ioignat les Mosquees fait faire des cisternes à reserver l'eau, à sin que les passans y puissent abbreuuer leurs bestes, & les hommes se lauer selo leur coustume, & se plonger leans : car ilz pensent estre absoulz de tous leurs pechez, suyuant la promesse de Mahomet, ayans laué leurs Eaux garcorps. Les Arabes mettent communément de l'eau par les lieux dees en pus publics, & en font porter par des gens, qui en donnent à tous al-blic. lans & venans, sans en rien demander, sinon que celuy à qui ilz la donnent en voulust bailler de son bon gré. Il n'y a carrefour ne au Caire, ne és antres villes d'Egypte, ou de Syrie, comme aussi de Turquie, ou il n'y ait quelque grand pot plein d'eau, que tous les iours ilz emplissent, pour abbreuuer ceux qui ont soif. De là vient qu'ilz n'ont point de honte de disner en ruë, ne de manger en public. Ilz achetent ce qu'ilz veulent manger, au marché: puis Les Tures vont l'asseoir tout aupres de quelque vaisseau plein d'eau: & là mangent en dechaussernt leurs souliers pour s'asseoir contre terre, & man-public. geront en presence de tout le monde. Le foing qu'on vend au Efoing d'zz Caire, n'est pas de pré, comme est celuy que nous recueillons : ne Foing des ise de rameaux de chien dent, comme celuy qu'on amasse par entre les Ciclades. les rochers des isles Ciclades:mais c'est foing de tresle semé, qui a le caule ou fust tout creux : & est lié par poignees, puis distribué en brassees. Les Cheuaux le mangent moult volontiers.

Que l'Ambre iaune n'est mineral, comme plusieurs ont estimé, ains est. gumme d'arbre. Chapitre. LXXII.



Ambre iaune dequoy sont faites les patenostres d'Ambre, n'est en moindre reputation entre les Ambreiras Arabes, Syriens, Egyptiens, & Indiens, qu'il est entre les Chrestiens : car les Turcs le portent audi bien en patenostres comme par deça, & aussi di-

sent le chapelet à leur mode; & outre ce qu'ilz en font des pate-

L'ambre V4 au fond de l'eau.

nostres, ilz s'en seruent aussi à diuers autres vsages, comme à orner les basts, brides, & selles des Cheuaux, mules, & Chameaux. Nous en auons veu de grandes sachees au Caire, qui n'estoit encores taillé: & estoit par morceaux, gros comme les deux poings, & à quelques vns l'escorce de l'arbre qui le produit y estoit encor attachee. Il est à presupposer que l'arbre ou il croist est fort grand: ce qu'on peut imaginer à voir son escorce, qui est delice, licée, & bié polic,& tenue:& y en a qui sont plus larges que la main. Plufieurs ont estimé que l'Ambre iaune est vne fluente liqueur terrestre, qui se rend en la mer, ou elle s'endurcist, disans, que les vents la iectent és orces des regions maritimes. Mais ceste opinion se peut prouuer estre fause, en faisant experience de la faire nager fur l'eau, & si l'Ambre ne nage, comment pourra estre vray ce qu'ilz en disent? Parquoy ayans leu tout ce que les anciens en ont escrit, & tant de fois trouvé son escorce attachee à la gumme, tiendrons auec Diodore, qui dit nommément que c'est gumme d'arbre, qui a vertu d'attirer le fer à soy, comme la pierre d'Aimar, moyennant qu'elle soit premierement frottee : laquelle chose Diocles & Theophraste, & quelques autres auoyent ja obserué: ce qu'auons trouué estre veritable. Elle obtient encor plusieurs noms Grees & Latins, comme Succinum, Lincurium, Lapis lincis, Plerigophoron.

SECOND LIVRE DES SINGVLA.

De nostre depart du Caire, pour aller en Ierusalem. Chapitre. LXXIII.

Chemin du Caire en Ie= rusalem.



E pendant faisions noz apprests pour parfaire nostre voyage vers Ierusalem, & trouuer montures, & nous garnir de viures, comme nous auions fait auant aller au mont Sinai. Le chemin de Ierusalem est fait plus

Turcs & Arabes voulans partir en temps d'esté en vn loingtain voyage, achetent des Tamarindes, qui sont en grand vsage en Tamarindes. Turquie, tellement qu'il n'y a année qu'on n'en vende au Caire plus de trois mille liures, non pour medecine, mais pour leur estancher la soif. Passant par les rues, & regardant par les trillis dedans les mosquees du Caire, lon voit de moult marbre antis beaux grands vases de toutes sortes de marbre faits à l'antique: & croyons qu'ilz ayent anciennement seruy aux sepultures de

Vases de

OBSERVEES PAR P. BELON. de plusieurs bestes qu'ils saloyent dedans: car entant qu'ils estimoyent plusieurs bestes sacrees, ils les consisoyent, & mettoyent en tels grands vases pour leur seruir de sepulchres. Mais les hommes estoyent autrement considts, comme auons desia dit par cy deuant. Les habitans du Caire nommans les seigneurs du temps du Souldan, les appellent pour le iourd'huy Cercasses, qui nous a Cercasses. semblé nouveauté, oyans une appellation tant antique, & dont Herodote a fait mention, demeurer moderne. Le Bacha du Cairey gouverne tout fon train à la mode des Turcs, & no à la vraye mode des Arabes ou Ægyptiens. Et ayans veu la maniere de faire, dont il vsa enuers monsseur de Fumer, lors qu'il alla luy faire la reuerence, & prendre congé de luy, nous semble digne d'estre mise en cest endroict. Il feit mettre tous ses genissaires en bon ordre, qui estoyent richement vestuz, les vns de drap d'or & soye colo-Modestie des ree, les autres d'autres sortes de veloux figuré, tous sans espee, Tures. pistolet, n'armes quelconques, & tenoyent les mains croisces & ioinctes, qui est signifiance de la grande obeyssance des Turcs:car ils ne veulent les armes sinon pour la guerre. Les Arabes ont coustume de porter des poignards, mais les Turcs n'ont point encor tel vsage: toutes fois ils ont d'autres armes plus profitables pour le temps de paix, & de guerre, dont auons desia parlé cy dessus. Quand noz apprests pour le chemin furent faits, pensasmes de nous en retourner par terre, prenans nostre chemin vers lerusalem.

D'un petit arbre d'Egypte tousiours verd, qui teinet en couleur rouge. Chapitre LXXIIII.

Amedy, vingt & neufiefine d'Octobre, mil cinq cens trente sept, sortismes à nui close hors la ville, & vinsmes coucher dessous l'appentis d'vne mosquee, qui n'est qu'à vn quart de lieue de la ville. Le dimen-

che eniuyuant delogeasmes auant iour pour aller vers Ierusalem. Le pays d'Egypte lors inondé du Nil, nous demeuroit à maix gauche, ou veoyons les villages entre les forests de Palmiers en lieux eminents. Nous trouuasmes vn petit arbrisseau nommé Henne ou Alcanna, qu'ils taillent & cultiuent diligemment, & Alcann font d'iceluy des beaux petits bois taillis. Les Latins interpretas

Ligustrum. Troefne.

SECOND LIVRE DES SINGVLA. les Arabes ont dit que c'est nostre Troesne, appellee en Latin Ligustrum, mais cela est faux: d'autant que le Proesne est arbre different à cestuy là. Ce Henne croist à la hauteur d'vn Grenadier: mais estant taillé ne iecte sino des menus drajons, ainsi que

teindre en Vsage de teinture de Henne. en rouge.

Poudre pour font les ousiers. Il est de grand reuenn en Egypte: car ils deseichent ses sueilles pour mettre en poudre, à faire de la teinture pour teindre en iaune. Le reuenu de ceste poudre, est de si haur prix par le pays, ou domine le Ture, qu'il est de dixhuict mille ducats de gabelle: car les femmes de tous les pays de Turquie ont coustume se teindre les mains, les pieds & partie des cheueux en homes teints couleur iaune ou rouge : & les hommes se reignent les ongles en rougeauec la susdicte poudre. D'auantage en y adioustant de l'Alun, ils reignent les cheueux des petits enfans, tant masses que

femelles eles crins, les pieds, & la queue des cheuaux. Les femmes de ce pays là pensent que soit chose honeste & bien seante à

canna.

leur beauté, auoir partie des cuisses, & depuis le nombril en bas Vage de la & les parties honteuses teinctes en couleur jaune: laquelle sçapoudred At uent faire de ceste poudre lors qu'elles sortent du baing : car sortans des estuues la couleur se prend mieux qu'en autre temps. L'vsage en est si grand, que non seulement les Turcs en vsent, mais l'on en porte en Vallachie, Russie, & Bossena. Parquoy le peuple ne se pouuant passer de ceste poudre, la gabelle en monte à moult grand reuenu. Il aduient souuentessois que les nauires d'Alexandrie viennent à Constantinople chargees de telle poudre, qui est incontinent enleuce & vendue. A la sortie du Caire nous suyuismes long temps le canal qui va descendre en Damiate. Et pource qu'estions partis à la minuich, nous estions auant iour au chemin par ou nous auions passé allans au Sues.

> De plusieurs bourgades en Egypte, sur le chemin de Ierusalem. Chapitre LXXV.

Citrouilles.



O v s passasmes des grandes capagnes de sablon mol, esquelles les paysans cultiuet vne espece de Citrouil-les, dont l'vsage est si grand au Caire, que tous les matins du mois de Septembre, & Octobre, l'on voit les chameaux venir de toutes parts chargez de tel fruict. Il est de moult grand reuenu, car il ne couste guere à esseuer durant l'ino-

OBSERVEES PAR P. BELON. dation du Nil. C'est celuy que Auicenne & Serapion ont nomme Batega: mais maintenant les Egyptiens le nomment Copus, Batega. en l'appellation duquel plusieurs se sont trompez, le nommans Copus. Anguria, mais c'est par erreur : car Anguria est vne diction de-Cocombre. notant le Cocombre. Ils croissent quelquesfois si gros, que quatre ou six chargent vn Chameau, & qu'vn homme en seroit chargé d'vn. Nous couchasmes ce soir en plaine campagne. Le iour ensuyuant poursuyuans nostre chemin, arriuasmes en vn grand village, nommé le Caucq: nous arrestasmes là, pour nous sournir Le Caucq. de viures sur le chemin sterile qu'il nous falloit passer: & trouuasmes Riz, Pois, Febues, Ocufs, Pommes, Poires, Raisins, Dactes, Figues. Il ne croist autre herbe par les susdicts sablons que de l'Hyosciame noire, qui reuestit les capagnes de verdure. Nous partismes tard du Caucq, & cheminasmes toute la nuict insques Hyostiame au village de Cataro, qui n'est situé guere loing du Nil, en vn lieu noire. esleué & assez eminent. Nous y estions au temps de leur caresme: parquoy la sommité des hautes tours ou clochers des Mosquees estoyent tous entournez de lampes ardentes qui esclerent toute puict. Ceste chose est aussi faite par tout le pays du Turc ou ils sont Mahometistes. Mais les tourelles des Mosquees des Arabes sont en ce differetes à celles des Turcs, que celles des Arabes ont trois estages: mais celles des Turcs n'en ont qu'vne. Leurs caresmes durent chacun vne lune: & le jour qu'ils jeunent, ne mangent ne boyuent qu'ils n'ayent premierement veu les estoilles, ou qu'il ne soit nuict obscure: puis haquetent toute nuict. Cataro est aussi grand que le Caucq, usué à l'orec du Nil. Il est entourné de Palmiers. L'on y cultine des beaux jardins. Car la commodité de l'eauy est grade: parquoy il est de grand renom. Continuans noftre chemin nous vinimes repolernoz motures à vn autre village Bilbez. nomé Bilbez, ou no disnasmes, & demeurasmes le reste du jour, tant pour cuiter la chaleur, que pour reposer les montures. Nous y trouuasmes des viures qu marché, comme au Caucq. Partas du fusdict village, & allans entre Orient & le Septentrion, ne veoyos rien à dextre que la capagne sterile: mais au costé senestre veoyos le pays que le Nil arrouse, qui est fertile & cultiué, ou il y aplusieurs villages & forests de Palmiers, & Sycomores, que nous Palmiers, veoyons de hien loing. Nous trouuasmes des Gazelles à grands bendes, qui couroyent par la susdite campagne: ou nous reposatmes ce soir: & estoit pour le tiers logis depuis le Caire.

De l'estrange & difficile chemin qui est entre le Caire & Ierusalem. Chapitre LXXVI.

> E Mardy iour de Toussain ets, allasmes seulement gaigner le village de Salatia, ou nous reposassimes

> tout le iour. C'est vn village ou les maisons sont

Salatia.

ষ্টু faites de rameaux de Palmiers , agencez contre les

🖻 troncs des arbres: & toutesfois est village de grand renom. Il y a bien quelques petites maisonnettes: mais c'est peu de chose. Les paysans y font des petis parquets en quarré auec des rouscaux, pour enfermer leurs Oyes, Poulles, & Canes. Nous y trounasmes des Chameaux, Cheureaux, Poulles, œufs, orge, pain, vin, & autres viures à acheter. Et pource qu'il nous falloit passer vne spacieuse campagne & dangereuse des larrons, encor que nous cussions des Genissaires, il fallut toutesfois que nous louassions dix Arabes bien equippez pour nous accompagner. Les Arabes portent communement des longues picques sur les espaules estans à cheual. Au partir de Salatia, entrasmes en campagnes steriles qui nous durerent plus de cinq heures, dont l'une estoit verdoyate de Tamarisques, d'une espece de Rhamnus, qui a la semence rouge, different à celuy qui croist en Grece, qui la porte noire. Depuis le Caire suyuans nostre chemin, nous n'auions point fait prouision d'eau, aussi en auions nous tousiours trouvé par tous les villages ou nous auions passé: mais ce iourd'huy fusmes contraints d'emplir nos oudres: Car le pays que nous deuions passer, est sans cau. Ce iourd'huy passasmes le courant du Nil par trois fois, ayans l'eau iusques aux sangles de noz motures: laquelle pource qu'elle est messee auec la mer, est amere & salee. Nous trouuasmes aussi des ponts larges, mais non guere longs. Estans ja sorris hors des ruisseaux salez, nous arrestasmes pour passer la nuict derriere les ruines d'vn Carbascara. Le jour suyuantestoit plus fascheux à passer que nous ne pensions : car nous rentrasmes en un pays de sablon mol, fondant & mouuant. Et faut que les Muletiers enueloppent les pasturons des Mulets & Cheuaux, autrement ils s'entretailleroyent. Apres qu'eusmes cheminé par le sablon, arrivasmes en vne vallee ou nous veismes quelque nombre de Palmiers ioignant vn puiz d'eau douçastre,

Tamari sques Rhamnus.

OBSERVEES PAR P. BELON. dont les Carauannes font abbreuuces. L'eau en est tiree aucc vne

rouë à la mode d'Egypte. Continuans chemin, vinfmes ce soir au village nommé Belba. C'est vn petit chasteau quarré, situé en Belba. la region de Palmira, qui n'est gueres loing de la mer Mediterra-Palmira. nee, & est entre Egypte & Syrie. Nous estions en fort desert & sablonneux, mais au reste moult abondat en forests de Palmiers. Belba est quasi à deux iournees de Salatia. Les murailles sont de petite estoffe, aussi les bastimens qui sont leas, ne sont guere plus grands que petits tects à loger les Veaux : & toutesfois nous y trouuasmes maintes sortes de viures à acheter. Les gens de ce pays sont maigres, noirs, & hallez du soleil, qui ne s'assent pas ainsi comme les Turcs qui s'accropissent à plat de terre, les iambes en croix, à la maniere de noz coufturiers: mais les Arabes se tiennent acculez dessus la poince des pieds, faisans que les talos leur seruent de siege: & ainsi passent les iours entiers sans se lasfer, non plus que nous faisons estás assis dessus vne escabelle. Car l'ayans accoustumé de ieunesse, continuet route leur vie. Et d'autant qu'ils sont en pays sablonneux, s'ils s'asseoyent à la maniere des Turcs en pays de sablon, il leur seroit sascheux à cause du sable, & gasteroyent leurs vestemens. Les Arabes, Armeniens, & Turcs ont pour la pluspart leurs chemises teinctes en bleu, & en Chemises des portent rarement des blaches: & toutesfois ils ne sont pas moult Tures reinpouilleux: car ils vont souvent aux esteuues ou ils se baignent & des en bleu. nettoyent. Ces Arabes ne dorment point que sur la terre dure, n'ayans que des nattes de rouseaux, ou de fueilles de Palmiers à se coucher, & n'ont l'vsage de linceux. Il y avoit vne Caravanne qui alloit en Ierusalem, & nous attendoit pres yn puiz en la plaine à deux lieues dudit chasteau de Belba: duquel l'eau est nitreuse: car le lieu est aussi nitreux, toutesfois nous en beusmes par faute d'autre. La Carauane partit à minui d, que nous laissasmes aller deuant, & partismes trois heures apres eux. La mer Mediterrance estoit à main gauche, que costoyasmes long temps. Nostre chemin estoit droict au soleil leuant. Nous auançasmes vn peu nostre chemin pour trouuer ladicte Carauanne: laquelle accompagnasmes insques au soir: & campasmes au riuage ioignat

la mer, ou nous feismes peu de seiour: & à vn quart de lieuë de là fossoyasmes entre deux petis tertres de sablon mouuant à demie toise de profond, ou nous trouuasmes de l'eau douce, qui sortoit

trouble & blanche: de laquelle nous remplismes noz bouteilles & oudres. Nous auions les montagnes du mout Sinai à main dextre, que nous veoyons bien à clair. Ceux qui veulent prendre le droict chemin pout aller du Caire en Ierusalem, ne passent Libanotides. pas par Belba ne Salatie: mais nous l'eslongnasses cherchans la commodité du Nil & des bons villages. Mais ceux qui vont par l'autre chemin portent l'eau & les viures de tout le voyage. Nous trouuasmes de l'Ambrossa, Tapssa, des especes de Libanotides, Tamarisques, & Apocinon, naissans par les campagnes.

Du Nitre,& d'un petit Cancre de la plus merueilleuse complexion que nulle autre chose qui soit en nature. Chap. LXXVII.

Nitre.

du (cl. le vo

Yans seiourné tout le iour dessouz noz tentes, suyuismes la Carauanne, & entrasmes en vn autre căpagne qui nous dura six heures dechemin. A iour ouuett nous descendismes en vne campagne plus basse, toutecounette de Nitre, que pensions estre

Salpestre.

Roussettes. Chiens de mer.

basse, toute councrte de Nitre, que pensions estre du sel, le voyant ainsi reluire: ou les Chenaux & Chameaux imprimoyent les vestiges de leurs pieds dedens. Nous ne l'eussions passitost cogneu, n'eust esté qu'en auions auparauant veu au Caire, qui toutesfois n'est pas Salpestre : car il vient naturellement, lequel il faut cognoistre aux marques que luy ont baillé les anciens autheurs: C'est, qu'en le brussant il fait beaucoup de cédre: mais le Salpestre estant brussé n'en fait point, aussi n'est il pas Nitre. Ceste campagne nous dura bien demielieue. Estans plus aduancez, trouuasmes la mer : & cheminasmes long temps le long de la marine, ou nous veoyons grand nombre de roussettes & de chiens de mer qui se repaissoyent en se pourmenant au riuage. Nous y trouuasmes vne particuliere espece de Cancre, de nature fort estrange: c'est qu'au plus grand chaud de l'esté, encore que le Soleil soit en sa plus grande chalcur, toutessois il sort hors de la mer, & y en a si grande multitude, que la terre en est couverte, & se va esbatant le long de la mer, courant par le sable à trois traices d'arc, qui n'est gueres plus gros qu'vne petite chastagne: rouresfois il court si viste, qu'vn homme a peine de le OBSERVEES PAR P. BELON.

suyure : & qui plus est, ayant esté le jour au sec à la vehemente chaleur du Soleil, il se retire la nuict en la mer. Aristote l'appelle Cancer cur-Cancer cursor. Il est l'un des animans le plus admirable que nul au-sor. tre qu'ayons iamais veu. Plusieurs se sont trompez de le mettre au nombre des poissons cetacees, le nommans Dromon, c'est à dire cursor: mais, comme auons dit, il est de petite corpulence, & duquel auons suffisamment baillé la description au liure despoissons. Les nuicts n'ont esté si obscures en tout nostre voyage, que nous n'ayons peu voir ce qui estoiten nostre chemin. Ce vespre estans quelque peu escartez de la Carauanne, vn Sangiae qui alloit vers lerufalem, contrefeit vn faux alarme, faifant semblant que fussent les Arabes. Mais quand nous eusmes cogneu sa tromperie, nous n'en monstrasmes grand compte : car les genissaires qui accompagnoyent monsieur de Fumer, estoyent hommes hardis & bien equippez. Nous estios partis long temps auant iour, laissans le riuage de la mer Mediterrance : & à iour ouvert la Caravanue & le Saviac se reposerent pour obeir à quelques Marannes Iuifs qui estoyent à la trouppe, & luy auoyent donné quelque present pour les arrendre. Les dicts ayans sait

estoir le Samedy, estans bien accompagnez, gaignasmes le deuant, & vinsmes loger en vn Carbachara muré, pres d'vn grand village, qui est fait en forme de chasteau. Nous achetasmes des viures aux villages: & commençasmes ce soir à trouuer la terre grasse, & laisser les sablons. Nous y trouvasmes de l'herbe nomsmirnium:
mee Smyrnium, qui y croist copieusement. & aussi Ambrosia.

plus inement, prindrent aduant age le Vendredy au foir, seguignerent quelque peu le deuant pour se reposer: car ils ont de coustume de ne trauailler le jour du Samedy. Le lendemain qui

mee Smyrnium, qui y croift copieusement, & aussi Ambrosa.

Alga tertia, Anchusa, & Ligusticum. Depuis le Caire insques

Anchusa, & Ligusticum. Depuis le Caire insques

Anchusa.

Anchusa.

Anchusa.

Anchusa.

Anchusa.

Anchusa.

miers, & arbres lanigeres, dont les pommes sont plaine de lai-

and the state of t

De plusieurs arbres,oiseaux,& autres choses singulieres,produictes en la terre de Palestine. Chapitre LXXVIII.

Balanus my= repsuca. Smyrnium.

STANS encor dessus le coustau, auant arriuer au Car-baschara, trouuasmes l'arbre nommé Balanus myrepsica: lequel au regard de ceux d'Arabie, est moult grand, semblant à vn Bouleau, autrement nommé Be-

Sycomores. Oenoplia.

tula: pres duquel y auoit grande quantité de Smyrnium, dont la semence est ronde comme Coriandre, & moult odoriferante. Approchans du Carbaschara, veoyons quelques arbres verdoyas d'assez loing, qui nous mirét en doute, à sçauoir que lz arbres c'estoyent: & considerans qu'ils auoyent leurs branches à la summité, en maniere d'vn bouquer, & le tronc gros, faifans bel vmbrage, & ayans les fueilles assemblees bien pres l'une de l'autre, cogneusmes que c'estoyent des Sycomores, qui estoyent mis par ordre par la campagne, tout ainsi comme sont disposez noz novers. Aussi y avoit des arbres que les Grecs ont nommé Oenoplia, les autres Napeca, qui estoyent autour du puiz du Carbaschara. Ce Carbaschara est la borne & premier commencement de la terre fertile de Palestine. La plus grande partie des portes des Carbascharas d'Egypte & Syrie sont communément de fer, & ont leans vne court, au milieu de laquelle il y a vne platte forme, surquoy les passans se campent: & tout autour des murailles y a des porches par le dedens, pour se retirer la nuict quand il pleut, & aussi le iour quand il fait grand chaud. Nous passassimes toute la nuict enfermez en ce Carbaschara, ou nous seismes le guet, pour le souspeçon des larrons Arabes: car on nous auoit rapporté qu'ils n'estoyent gueres loing de là. La Carauanne qui estoit demeuree derriere, chemina toute nuich, & nous deuança auantiour: laquelle nous peusmes ouyr de bien loing : parquoy nous apprestasmes incontinent pour desloger aue celle. Les Seigneurs de Turquie vont aussi bien en lictiere comme en Europe: mais au lien que pous auons des Mulets ils se seruent de Chameaux. La coustume est que quand quelque Sangiac ou auen Turquie. qu'il y ait vne grosse cloche pendue au col d'vn Chameau, qu'on oit de bien loing, pour aduertir toute la trouppe de s'entresuyure.

Lictiere fur

Estas entre la ville de Gazara, qui est la premiere ville qu'on trouue au pays d'Egypte, & Belba, trouuasmes des campagnes en friche, ou il y a si grand' quatité de rats & mulots, que si n'estoit que percopterus nature y enuoye moult grand' quantité des oiscaux qu'Aristote Boudree, nomme Perenopteri, & les François Boudrees, pour les destruire:les'habitans ne pourroyent semer aucun grain qui ne fust mãgé. Il y croist des Squilles, Thapsia, Ferula, Polium, Hastula re-Thapsia. gia. Nous passasmes par campagnes bien cultiuees de bled, legu-Ferula. mes, & arbres fruictiers. Les hayes qui separet les terres, sont fai- Polium. tes de Rhamnus & Halymus, sur lesquelles auons veu voler de gia.
telz oiseaux que ceux qu'apellos Pies griesches, qui mangent les Rhamnus. fouriz, come les Crecerelles. Aussi veoyons voler plusieurs Vau-Halymus. tours, & autres oiseaux de charongne, telz qu'auons cy deuant Pies griefnommé Sacres d'Egypte, & en Latin Accipitres Ægyptij. Quel-ches. ques vns de nostre compagnie les nomoyent Pelicans, les voyas Vautours. femblables à ceux qu'on met en peinture, baillans de leur fang à Sacres d'Es leurs petitz. Mais pource que ce mot Pelican nous a trauaille à Pelican. enquerir quel oiseau c'est, auons bien voulu faire entendre que onocrotalus. celuy qu'on doit prendre pour Pelica, est celuy qu'on escritauoir Phinis. deux estomacs, autrement nommé Onocrotalus, pour lequel Al- osifragus. berta esté trompé, l'ayant prins pour Ossifragus: car Ossifragus: est celuy que les Grecs nomment Phinis: qui a donné argument à beaucoup de gents de parler du Phenix, qui toutesfois est differet à celuy que les Latins ont nommé Offifragus, lequel on peint dessus va nid, deschirant sa poictrine pour repaistre ses petits come il appert en l'histoire qu'Aristote a descrite de son Phinis, & Pline depuis descriuat l'Ossifragus luy a attribué toutes les merques qu'Aristote a fait au Phinis, qui est plus grand qu'vn Aigle, Jugle & qui en est du prochain genre, ayant l'ongle crochu : duquel la pasture est de chair. Sa couleur est de cendree en blancheur, & ne voit pas bien clair. Il fait son nid & vit religieusement: & estat de benigne nature, & de provision, nourrist les petits de l'Aigle quand elle les a delaissez, les receuant, & les nourrissant soigneusement, & les gardant cherement, iusques à tant qu'ilz soyent assez grands. Les François cognoiffent un oiseau, qu'ilz nomment du nom conuenant au Phinis, qu'auons dit estre nommé en Latin Oslifragus, l'appellans une Osfraye: & toutesfois l'Osfraye offrage. n'est pas celuy qui doit obtenir ce nom là car c'est il qui a nom

OBSERVEES PAR P. BELON.

Halierus, misen la cinquicíme espece entre les Aigles. On le void communément sur les rivieres & estangs, prenar le posision, se la issant tomber de l'air de grande roideur comme vne pierre: & en sendant l'eau se passit du posisson qu'il prend. Le quel combien qu'il tienne ce nom. François d'Offraye, ne doit estre nommé Ossistagus. Nous cheminasmes quatre heures par plaines campagnes sans arbres. A la fin arrivasmes à Gazaro, qui est la premiere ville qu'on trouue entrant en Iudee: & campasmes dessous un Palmier, en vn iardin tourioignant la ville.

De la ville de Gazaro.

Chapitre LXXIX.

Azaro n'est pas murce. Il y a vn Chasteau quarré
fair à l'antique, esleué desfus vn coustau, qui n'est
guere fort, ou il y a le siege d'vn Sangiac. Elle est situce en lieu sertile de Figuiers, Oliuiers, Iviubiers,
pommiers, grenadiers, & vignes. Il y a quelques palmiers, mais leurs fruicts se meurissent moult tard: car le climat

n'est assez chaud. Il y auoit dessa trois mois passez que les palmiers d'Egypte & d'Arabie auoyent meury leurs dactes, & toutesfois ilz estoyét encor verds à Gazaro. Il y a vne maniere de Lezardz noits nommez Stellions, quasi aussi gros qu'est vne petite Belette. Leur ventre fort ensé, & la teste grosse, desquelz le pays de ludee & Syrieest bien garny. Nous y veismes aussiven ois au, qui, à nostre aduis, passe tous autres en plaisant chant ramage: & croyons qu'il a esté nommé par les anciens Venatica auss. Il est vn peu plus gros qu'vn estourneau. Son plumage est blanc par desfouz le ventre, & est cendré dessus le dos comme celuy de l'oiseau nommé Molliceps, qu'on appelle en François vn Gros bec. La queue noire, qui luy passe les ælles, comme à vne Pie. Il vole à la façon d'vn Piuerd. Nous trouuasses toutes sortes de viures à acheter au marché de Gazaro, comme pain, vin, poulles, œust. Les Grecz Turcs & Arabes qui habitent à Gazaro, sont fort dili-

gens à cultiuer leurs vignes. Nous seiournasmes campez iusques au soir, & partismes bien tard, & cheminasmes toute nuict vers Rama par belles campagnes. A jour ouvert vismes des villages six tuez sur les coustaux le long des campagnes cultiuees de toutes sous grains. Nous veoyons voler des Onocrotales en gran-

Stellions.

Penatica aus. Molliseps.

Gazaro.

OBSERVEES PAR P. BELON.

des bandes vers la mer, & aussi allions droict au Septentrion, ayans le dos tourné au Midy. Et pource que le vent de Siroc souffloit bien fort, nous oyons les flots de la mer braire : car nous n'en estions pas fort loing. Les arbres d'Oenoplia ou Na- oenoplia. pecay sont de la grandeur de noz Poiriers, ayans le fruict gros comme vne pomme sauuage: qui luy ressemble de si pres que lon prendroit I'vn pour l'autre. Aussi est il doux auec vne aigreur amiable, ayant vn petit noyau au dedans, gros comme celuy d'une Oliue. C'est arbre est frequent en Egypte, Syrie & Armenie, & toutesfois il n'y en a point en Grece, ne aussi par toute Europe. Il est verd en toutes saisons: parquoy le portraict sera mis au liure des arbres toussours verds. Nous trouuasmes en cannes de chemin vne campagne cultiuce de Cannes de succre & Colocas-sucre. se, arrousee de l'eau qu'on tire d'un puiz. De là arriuasmes à Ra-colocasse. ma, ou nous demeurasmes tout le iour.

De la ville de Rama.

Chapitre LXXX.

Ama a anciennement esté vne grande ville, com-Rama, me il appert par ses tuines: car les Cisternes & voutes qu'on y voit, sont plus grandes que celles d'Alexandrie, mais non pas en si grand nombre. La situation de Rama est en terre grasse & feconde: & pour autant qu'elle est deserte, & qu'à peine y a douze maisons habitees, les champs pour la pluspart demeurent en friche. Grade partie des habitans sont Grees. Lon cultiue du fourment, de lorge, des legumes, & vn peu de vignes. Nous trouuasmes de la chair, pain, vin, & autres viures à acheter. La seconde espece d'Acacia y croist en abondance : & aussi vn arbrisseau espineux que croyons n'auoir esté descrit des anciens, toutesfois Myrrha. auons eu soupçon qu'il fut arbre de Mirrhe. Il est tortu, espais, muni d'espines poignantes, duquel les fueilles sont semblables à l'Acacia, mais quelque peu plus grandes. Parrans de Rama auant qu'il fust iour, cheminasmes par grandes campagnes de terre grasse: en laquelle lon pourroit bien cultiuer quelque bon grain. Mais les habitans du pays paresseux de leur prosict n'y labourent sinon par maniere d'acquit. Il commençoit dessa estre

QQ iiij

Arabes de= trousseurs des passans.

SECOND LIVRE DES SINGVLA. l'aube quand entrasmes en la vallec entre les montagnes de Icrusalem. Et quand nous susmes quelque peu auancez leans, ayas les montagnes fort precipiteuses de costé & d'autre, trouuasmes quelques Arabes descendans deçà & delà, qui faisoyent grand bruit sur les coustaux, lesquelz si tost qu'ils nous apperçeuret, descendirent pour nous demander argent, faignans nous vouloir affaillir par force: mais nous, qui auions esté aduertis que telle quenaille rançonnent les passans estrangers, quand ilz sont les plus forts, n'en feismes pas grand estime. Eux, qui pour leur couuerturefaignent estre pour la garde du pays du grand seigneur, furent contentez d'vne petite somme d'argent. Aussi n'eussent ilz osé vser de force : car outre la trouppe qui suyuoit monsieur de Fumer, ilauoit aussi dix Genissaires de renfort qu'il auoit pris à Gazaro, que le Sangiac luy auoit baillez. Aussi ont ilz bien ceste astuce que lors que les pelerins sont en trouppe pour leur pouvoir refifter, ilz ne les affaillent iamais.

De Ierusalem, qui est situé entre montagnes. Chapitre LXXXI.

Es montagnes sont si abondantes en toutes especes

Eda de Crete.

Iuifs grans mesnagers.

Diligense Grecs.

Zia. Milos. Andros. Naxia. Paros.

d'arbres & herbes fauuages & aromatiques, qu'on les peut comparer au mont Ida de Crete, comme aussi en temperance, & autre habitude. La terre cultiuce par dessus les rochers, est faite en maniere d'eschelons, qui monstre la diligence des Juifs du temps passé en accoustrant les terres: qui rendoyent leur territoire, lequel de soy est pierreux & infertile, cultiué & abondant en fruicts. La mesme diligéee de culdes anciens tiuer les montagnes pierreuses, est aussi veue au pays de Grece és isses de la mer Egec, entre lesquelles en auons veu plusieurs maintenant deshabitees, ou à peine peuvent estre nourris cent hommes, qui en nourrissoyent le temps passé plus de six mille, comme il appert par les collines & petites montagnes, qui autresfois ont esté massonnees de grosse estosse à eschelons pour retenir la terre qui pendoit contre bas, pour faire naistre les plantes. Les iffes, de Zia, Milos, Andros, Naxia, Paros, & plufieurs autres ont par ce moyen esté tellement accoustrees des anciens Grecs, qu'ils les rendoyent plus fertiles que la terre d'une plaine campagne. Semblablement les Iuifs ayans leur territoire sterile, mal à pro-

OBSERVEES PAR P. BELON. posaporter vignes & fruicts, auoyent rendu les collines fertiles Andruhe pargrandlabeur, dont l'ouurage de la massonnerie dure depuis le nes. temps qu'ilz estoyent seigneurs absoluz de Ierusalem, qui monftre la grande diligence & despence, & se resent quelque chose Chesne verd. de sa grandeur ancienne. Les arbres que nous auons recognu Terebinthes. naissans sauuages par les montagnes en ce territoire, sont An- Lentisques. drachnes, Picces, Aria, Chefnes verds. Terebinthes, Lentisques. cifin. Les herbes estoyent Cistus, Ledon, Tymbra, Smilax aspera, Ma- Ledon. ron, Origanum heracleoticu, Tragoriganum, Saugers, Stachis, Cotiledon. Rue saunage, Asphaltites trifolium, Cyclaminus, Vmbilicus seu Cotyledon, Thymus. Lon trouue aussi de l'hyssope sauuage, differente à la nostre du iardin, de laquelle toutesfois lon n'en trou-smilax as ue aucunement en Crete. La partie des susdictes montagnes qui pera. regarde l'occident, est tresopulete en vignes, en arbres fruictiers, Maron. Oliviers & figuiers, & grenadiers, au regard des autres qui ne origanum. portent que les arbres steriles.

## Briefue computation du chemin d'entre le Caire & Ierusalem. Chapitre LXXXII.

Lest manifeste par la computation qu'auons faite sur Russaus-le chemin, qu'il n'y a que neuf iournees du Caire en ge. Icrusalem, ou dix pour le plus. Vray est que nous auios ciclamiz fait assez bonne diligence de cheminer. Car nous estions partis du Caire le samedy vingt & neusiesme d'Octobre, Computation & arriuasmes en Ierusalem le mardy huictieime de Nouembre. duchemin Apres que nous fusmes sur les montagnes, & eusmes cheminé du Caire en quatre lieues, trouuasmes une fontaine aux pieds des ruines lerusalem. d'vne Eglise, qui auoit autressois esté vn monastere: comme il ap-

pert par les pein tures, & croyons qu'elle estoit des Chrestiens Latins, ou il y a encor quelque apparence de closture. Nous dinasmes là, & puis apres allasmes coucher en Ierusalem. Les pelerins qui y arriuent se vont loger selon la religion qu'ilz suyuet: religieux Car s'ilz sont de l'Eglise Romaine, que ceux de ce pays là appel- Latins. lent estre Latins, ilz logentau monastere des Cordeliers, qui est Religieux hors de la ville, affis dessus le mont Sion: mais filz sont de la religion Greque, ilz logent auec les Calojeres Grecs, qui ont leur Indiene

ticum. Tragorig**a** num. Saugers.

logis dedas la ville pres du sepulchre. Et filz sont du pays de Pre-

stre Ichan, ilz logent auec les religieux Indois. Tout ainsi faut dire des autres nations Chrestiennes, comme Georgiens, & Armeniens. Les Cordeliers sont communément trente ou quarante dedans le monastere : entre lesquelz lon en trouue de plusieurs nations: toutesfois la plus grand part est Italienne. Ilz coduisent les pelerins par tous les lieux sainces du territoire entour Ierusa-Droguement lem. Aussi tiennent ordinairement vn interprete à leurs despens, des pelerins lequel ilz nomment droguement, qui sçait parler Turc, Arabe, en Icrifalem. Grec, & Italien: & autres pour parler aux gens du pays, & respondre pour les pelerins, & les conduire par tous les lieux saincts. Les Cordeliers font la garde toutes les nuietz en leur monastere, ayas chacun son heure determinee, se tenans dessus les murs, pource que le monastere est hors la ville. La peur qu'ilz ont du larrecin des Arabes, est grande: Car encor que leurs murailles sont bien hautes, si est-ce qu'ilz ont peur que les habitans du plat pays ne les assaillent.

SECOND LIVRE DES SINGVLA.

Succincte description des sain ets lieux de Ierusalem. Chapitre LXXXIII.



E territoire de Ierusalem est assez bien cultiué, & principalement autour de la ville. Ilz font leurs vignes auec diligence. Il y croist des pomiers, amandiers, figuiers, & oliviers, desquelz ilz recuillent beaucoup d'huyle. Mais les Oliuiers ont vne par-

ticuliere enseigne, qui les fait estre differens aux autres : c'est, que ilz portent le guis, chargé de semences rouges, au grand dommage des habitans: car il les rend steriles. L'or & l'argent que les Cordeliers de Ierusalem despendent, leur est enuoyé de toutes partz du pays des Latins: car ilz ont leurs aumosnes assignees en diuerses contrees d'Europe, qui sont recueillies par les Gardiens de l'ordre: & en ont principalement en Cypre, France, & Italie. Ilz nous ont dict qu'ilz souloyent en auoir en Alemagne, & Angleterre, mais qu'ilz n'en reçoiuent plus rien. Il n'y a autre religio en Ierusalem du party des Latins que les susdictz Cordeliers. Le Lieux faints lendemain matin au poinct du jour quelque nombre de Corde-Lors Ierusale, liers nous coduissrent visiter les lieux sainces autour de Ierusale, & commençalmes comme l'ensuit. La premiere chose qui nous

oliviers de Ierusalem.

Guis d'Oli=

uier.

fut monstree sorias du monastere, sur le lieu ou nostre Seigneur feit la Cene auec ses disciples: mais les Turcs l'auoyent vsurpé sur les Cordeliers, & en ont fait Mosquee dedice à Mahomer, qui est tout ioignant le monastere des Cordeliers. Mais monsieur d'Aramont le leur a depuis fait rendre. Quad nous fusmes quelque peu efloignez du monastere, ilz nous monstrerent le lieu ou les bras des Iuifz qui vouloyent empescher les disciples d'emporter le corps de nostre Dame, demeurerent retirez : qui est ioignat la porte de la ville. Plus outre suyuant la muraille de la ville, vis-Valle de Iomes le lieu ou pleura Sainet Pierre quand il eur nié nostre Sei-faphar. gneur, pres la vallee de Iosaphat. Suyuant ladicte muraille, est le vierges. temple des vierges, situé à vn coing de la ville, qui est maintenant Pierre angue Mosquee des Turcs. Quelque peu au dessouz en la mesme encoi-laire. gneure est une pierre triangulaire, qu'ilz dient estre celle de la- Torrent de quelle l'escriture sain cte a fait mention au Pseaume: Lapidem quem Cedron. reprobauerunt edificantes. De là descendas en la valtee de Josaphar, Merches de passasses le torrent de Cedron, qui n'est qu'à un iest de nierre nostre seispassasmes le torrent de Cedron, qui n'est qu'à vn iest de pierre gneux de la ville. Il n'y a point d'eau sinon quad il a pleu: & y a vne pierre, ou sont engrauez les pas que seit nostre Seigneur tombant du sepulchres pont. loignant lequel y a deux sepulchres, qui sont entaillez de-magnifiques dans le roc, faits en Pyramide. Plusieurs pensent que ce soyent les sepulchres de Hieremie & Esaye. Suyuans la colline, & allans contremont, veifmes le lieu ou estoit l'arbre auquel Iudas se pendit. Quand nous cusmes entourné la colline insques à perdre la ville de veuë, nous vismes vne chapelle par terre qu'on dict auoit esté la maison de la Magdelaine:ioignant laquelle trouuasmes la pierre sur laquelle estoit assis nostre Seigneur quand elle luy parla de resusciter le Lazare : ce lieu n'est pas à vn quart de lieu diftant de Ferusalem. Marchans plus outre trouuasmes vn petit village ou est le sepulchre du Lazare que nostre Seigneur resuscita: Sepulchre des & pour le voir, il sallur descendre en vne voute grande come vne chambre, fabriquee de bonne massonnerie: dedans laquelle est vnetumbe à la hauteur d'vn autel, ou les pelerins souuent sont dire la mosse. Sortant hors, & retournant vers Ierusalem, est l'endroict ou estoit le Sycomore que nostre Seigneur maudist. Ceste Scomore est la partie qui est nommee Bethanie. Montans contremot vers maudit. le territoire nommé Bethphagé, qui est pays bossu & pierreux, Beibphagé. prismes le chemin à main dextre, qui tire sur le mont Oliver: &

R.R.ij

SECOND LIVRE DES SINGVLA. ainsi suyuans les summitez des terres, veoyons les confins de bien loing, d'autant que nous estions au plus haut lieu qui soit entour Ierusalem. Nous allasmes par le lieu ou nostre Seigneur passa quand il feit son entrec en Ierusalem, & là ou il monta sur l'asne qu'il feit dessier pour luy estre amené auec son poulain. Estans en ce haut lieu, & nous retournans vers la partie du Midy, veoyons la plaine de Iericho, & aussi la mer morte autrement nommee Mare Asphaltites, en laquelle Sodome & Gomorre abysmerent. Sur la mesme montagne, nous retournans à gauche, les Cordeliers nous mostrerent le lieu ou les disciples feirent plusieurs choses. Estans dessus la susdicte colline d'Oliuet, veoyons Ierusalem bien à cler, d'autant que nous estions en lieu situé plus haut que la ville. De là passassines par le lieu ou nostre Seigneur dict, Vætibi Ierusalem.

> Du sepulchre nostre Dame, en la vallee de Iosaphat. Chapitre LXXXIIII.

ftre Seigneur.

Mare As

phaltites.

Ly a vne chapelle au haut du mont Oliuet, que les Chrestiens ont fabriquee, dedans laquelle lon voit l'vn des vestiges des pas qu'imprima l'vn des pieds de nostre Seigneur quand il monta aux cieux:car l'autre a esté transporté, qu'on dit estre maintenant au pays des Latins. Il ya vne autre petit tertre de hauteur egale, ou il y a vne autre

S.Eftienne lapidé.

chapelle, qui tumbe par terre en ruine. Reprenans nostre chemin Mot olivet. vers Ierusalem, descendans par le pied du mont Olivet, nous pasfasmes par vn sentier ou S. Paul estoit, lors qu'o lapidoit S. Estiéne. Descendans plus bas, nous veismes les trois pierres surquoy les disciples estoyent dormans, quand nostre Seigneur prioit. Item ou nostre Seigneur fut pris, & ou S. Pierre couppa l'aureil-

Torrent de

leà Malchus. Toutes ces places qu'auons nommees ne sont qu'à deux ou trois traictz darc l'vne de l'autre. Repassans par le pot du Torret de Cedro, que nous auios ja passe en allant, veismes le lieu en la vallee de Iosaphat, ou lon dit que nostre Seigneur sua sang Vallee de 10= & eau: ou lon a fait vne chapelle. A costé de laquelle est la sepuisepulchre de saincte Anne. Ce sepulchre est en nostreDame. vne voute dessous terre, qui est faite de grosses pierres de taille, soustenue de grosses colonnes de pierres. Les degrez pour

OBSERVEES PAR P. BELON. descendre là bas, sont bien larges : car la chappelle est sous terre. L'on pense que saincte Heleine mere de Constantin la feit faire, ensemble la muraille qui entourne le sain & sepulchre. Nous fortismes hors la vallee de Iosaphar, prenans nostre chemin vers la porte dorce, auquel lieu on nous monstra l'endroict ou les Romains rompirent la muraille, quand ils prindrent Ierusalem, lors que Titus & Vespassen l'assiegerent. La porte par ou nostre Sei-Porte dorée. gneurentra en Ierusalem, est la porte dorce, par laquelle nous n'entrasmes pas, car elle n'estoit ouuerte: mais costoyasmes la muraille iusques au mont de Sion. Nous feismes le susdit voyage auant disner : car le chemin n'estoit gueres long. Le reste du iour fut dedié à aller voir les prochains lieux à l'entour du monastere, comme est vn lieu ou il y a des pertuis, ou les corps qui y sont mis, sont cosommez en vingt & quatre heures. Vn peu plus bas a costé nous veismes la Piscine probatique, qui arrouse la vallee de Iosaphat. De ce lieu nous partismes pour aller voir le sepul-batique. chre de nostre Seigneur qui est dedans la ville, en vne grande E-mere de glise que saincte Helene mere de Constantin feit edifier. Il con- Constantin. uient à vn chacun qui veut entrer au sepulchre, bailler neuf ducats, & n'y a personne qui en soit exempt, ne pauure ne riches. Aussi celuy qui a prins la gabelle du sepulchre à ferme, paye huict mille ducats au seigneur: qui est la cause pourquoy les rentiers rançonnent les pelerins, ou bien ils n'y entreront point. Les Cordeliers & Calojeres Grecs, & autres manieres de religieux Chrestiens ne payent rien pour y entrer. Les Turcs le gardent en gran-Pisans Seis de reuerence, & y entrent auec grade deuotion. L'on dit que les gneurs en le= Pisans imposerent ceste somme de neuf ducats, lors qu'ils estoyet rusalem. seigneurs en Ierusalem, & qu'elle a esté ainsi maintenue depuis leur temps.

Du sepulchre de nostre Seigneur, & des ruines de Ierusalem. Chapitre



Erusalem a esté reuestu de hautes murailles neusues serusalem depuis peu de temps en ça: toutesfois de petite estof- entourné de fe,& fort foibles, qui ne pourroyent resister au canon, murailles Les maisons y sont couvertes en terrasse. Les boutiques qui sont és grandes rues sont voutees, comme celles d'AleRomaine. Greque. Iacobites. Georgiens. la ceinture. Indiens. Abycini. Maronites.

xandrie. Toutesfois la comparaison n'est pas egale: car les voutes de Ierusalem sont de pierre de taille, de superbe edifice, qui en quelques endroi ets restent en leur entier, depuis le temps que les Iuifs y dominoyent. Les marchands qui vendent les drogue. ries de Ierusalem, parlent plusieurs langages, tout ainsi comme DouZenatis au Caire. Les nations Chrestiennes le plus souvent envoyent ous Chrestie des hommes, plus ou moins, selon la contree, pour habiter en la ennes tenans ville, & se tenir au sepulchre: dont aduient que s'on compte doudiuerse relis ze langues de la religion Chrestienne, differentes l'vne à l'autre: gion. & fait on compte qu'il yen a douze principales. Toutesfois n'y wij religios en rennance ang huist dont la nation Latine, qu'ils appellenz Chrestienne, en trouvous que huich, dont la nation Latine, qu'ils appellenz Franke, est preferce deuant toutes les autres, & enclost tous les obeyssans de l'Eglise Romaine. La seconde est la Greque, qui est Armeniène. appellee en leur langage Romæos: de laquelle l'obeissance n'est point au commandement du Pape, mais ont leurs Patriarches à part. La troisiesme nation est l'Armenienne, qui approche plus chrestiens de de noz ceremonies que la Greque. Les autres nations consequément, comme sont les Iacobites, qui sont de la religion couertie à la foy par sain à Laques le Maieur. Les autres sont Georgiens, qui est vne nation qui se gounerne par ses loix, & qui estioignant les Perses, ayans leurs confins à l'Endie orientale, & qui n'ont esté fubiuguez de personne: aussi sont ils seigneurs absoulz d'eux mesmes. Les autres sonz nommez Chrestiens de la ceinture, qui ont prins le furnom de Coft es, qui furent reduicts à la foy par S. Thomas. Les autres sont Indiens, qui y sont enuoyez du pays auquel domine le prestre Iean: & sont fort noirs, appellez Abycini. Et pource qu'ils sont baptisez en feu, ils portent trois brussures, vne entre les deux yeux au dessus du nez, les deux autres sone pres des temples: & ne sont pas si noirs que les Ethiopiens, & sont circoncis. Les autres sont Nestoriens, les autres s'appellent Maronites, qui est une mesme chose aucc les Arabes. Lesquelles nations ont chacune vne chappelle à part soy: pource que tous different en quelques poincts: & sont entretenus de l'argent que leur enuoyent les princes de leurs prouinces. Les Grecs tiennent le Cœur, qui ont la garde du lieu de Caluaire, & les Latins ont la garde du Sepulchre. Les religieux de toutes les susdites nations Chrestiennes entrent leans, & sortent quand ils veulent sans rien payer, L'Eglise de ce sainct sepulchre de nostre Seigneur enferme

SECOND LIVRE DES SINGVLA.

Gardiens de Caluaire.

OBSERVEES PAR P. BELONA

tout le circuit de Caluaire, qui est en lieu plat, & non en monta-Gardiens du gne, comme plusieurs ont estimé. Elle est haute, & est de forme Caur du segne, comme puncture à claire veue. Et au milieu de ceste pulcbre. rondeur le S. sepulchre de nostre Seigneur est dessous au milieu chre de node la nef, dedens l'encein t d'une petite chappelle counerte en fre Seigneur voute ronde, toute de fin marbre. Le gardien des Cordeliers du mont Sion a de coustume bailler vne certification aux pelerins qui ont esté enuoyez par quelqu'vn, à fin que ce leur soit tesmoignage qu'ils ont esté là, lequel contient toutes autres choses par le menu, que n'auons pas specifié en ce lieu à cause de briefueté.

Du desert ou fut tenténostre Seigneur : & du fleuue Iordain. LXXXVI.

Ovs apprestasmes noz montures, à fin que sussions Fleuve Iora prests le lendemain pour aller au sleuve Iordain: & dam. avans couché dessous des Oliviers hors la ville, partisines de bon matin auant iour, allans entre le Soleil

leuant & Midy, laissans le pole Arctique à gauche. Il commen-Iericho. coit à estre iour lors que descendismes en la plaine de Iericho: mais auant que nous fussions arrivez, aduisalmes une bende de Arbres de Chameaux de loing, qui paissoyent les fueilles des arbres de My-Mirobolans. robolans citrins estans sur main gauche: dont plusieurs de nostre bende eurent grand peur, pensans que ce sussent les Arabes qui nous espiassent: & de fait les Genissaires que le Sagiac auoit baillé pour accompagner monsseur de Fumet, resterent tout coy, qui en leur langage disoyent telles choses: Les Arabes sont aduertis Pusillanimide nostre venue. Lors de putillanimité & grand peur qu'ils a- te des Turcs. uoyent, esteignirent le feu de l'esmorse de leurs harquebuzes, voulans monstrer par tel signe que quand les Arabes nons viendroyent assaillir, ne les trouvans en desense, ne leur demande-monsseur de royentrien, & ne feroyent dommage qu'aux Chrestiens. Mais Fumet. monsieur de Fumet homme vrayement hardy, bien accompagné de demie douzaine d'honnorables gentilshomes François, come de la maison de Rostin, de S. Aubin en Picardie, de Perdigal en Gascogne, du Val, & plusieurs autres, auec le reste de ses ges, esquels estoit aussi M. Iuste Tenelle, home de lettre, que le seu Roy

Fraçois restaurateur des scieces y auoit enuoyé pour chercher des

RR iiij

SECOND LIVRE DES SINGVLA. liures Grecs, ayans chacun la harquebuze en la main, luy mesme fe mist à pied le premier, & commanda à vn chacun de sa compagnie le suyure. Toutesfois les Genissaires n'estoyet encor descédus en la plaine, ains demeuroyét derriere pour voir l'issue. Mais quand nous eufines cheminé long temps, nous remontalmes à cheual: alors les Genissaires estans encor sur la montagne, voyas que nous ne trouuions personne, descendiret en la plaine, & nous fuyuirent: car ils apperceurent bien que ce qu'il les auoit tant espounentez, estoyent des Chameaux qui paissoyent en la campagne. Nous arrinasmes au village ou autrefois la ville de Iericho auoit esté edifice, ou maintenant n'y a sinon vne meschante tour quarree, qui n'est guere plus forte qu'vn colombier. Les plantes naissans en ceste plaine, nous ont fait souuenir de parler d'une petite herbette que quelques moines trompeurs ont appellee Rose Roses de Ierie de Iericho: & pource qu'elle s'ouure quand on luy met le pied de la racine en l'eau, ont eu couleur d'inuenter vne tromperie assez tolerable, pour donner admiration à ceux qui la regarderoiet, disans qu'elle s'ouure seulement la vigile de Noël, ou quand les femmes sont en travail d'enfant. Ceux qui ignorent sa nature, pésent qu'elle ne se puisse ouurir en autre temps : & toutesfois est chose fause. Ils ont pris leur argument sur la saincte escriture, qui dit: Sicut plantatio rose in Iericho. Mais l'escriture s'entend de la comune rose rouge ou incarnate,& non de telle maniere de plante: de laquelle plusieurs autres ont esté aussi trompez en la faisant Amomum: mettre en portraidure, la nommans Amomum: & toutesfois n'est pas Amomum. Nous l'auions ja trouuce en Arabie deserte au riuage de la merrouge, croissante par les sablons: & n'en croist aucunement en Iericho. La campagne de Iericho est entournee Plaine de les de montagnes de tous costez : ioignant laquelle, & du costé de Midy est la mer morte, qui n'a point d'issue à sortir, mais se vuide dehors par dedens la terre. Regardans vers le Septentrion, nous veoyons la partie d'ou vient la naissance du sleuue Iordain, qui passe par le milieu de la plaine de Iericho. Et regardans vers la partie de l'Orient, nous veoyons les montagnes de l'Arabie pierreuse, qui ne sont pas loing de là, aussi sont elles du tenant de ses racines. Mais du costé d'Occident, nous veoyons les montagnes de Ierusalem. Les arbres qui portent le Licion, naissent en ceste plaine, & aussi les arbres qui portent les Myrobolans Citrins, du

tericho.

Troperie de quelques moines.

richo.

Licion.

OBSERVEES PAR P. BELON. 321 novau desquels les habitans font de l'huile. L'arbriffeau d'Acacia altera y croist à grand foilon. Le fleuue Iordain vient de Se-Meatia ale ptentrion au midy, qui n'a le lict de son canal guere plus large que tera. vn petit garçon ne iectast vne pierre au delà : car il n'y a guere plus de sept ou huict toises, comme aussi n'est pas beaucoup parfond: dedens lequelles pelerins ont accoustumé se baigner. Il est si petit qu'on ne sçauroit mener yn bateau par dessus: car il y croist des Saules noirs, Tamarisques, Agnus castus, & beaucoup de sortes saule noir. de cannes & roseaux, dont les Arabes ont vsage en beaucoup de Tamarisques fortes. Car il y en a vne, dont ils font leurs iauelots & dards, & Lances de laces legeres. Et aussi vne autre sorte, dequoy ils sont des sleches, canne. qui valent cinq aspres la piece: & n'y a guere que les grands sci-Fleches de gneurs qui en tiret à l'arc. Les Turcs, Grecs, Armeniens, Arabes, canne. Perses, Juifs, Egyptiens, n'ont l'vsage d'escrire aucc vne plume Elegia. d'oyseau: parquoy escriuans auec ceste espece de roseau qu'on nomme Elegia, la recueillent diligemment, dont nous en auions aussi trouvé es ruisseaux du mont Athos. Apres que nous eusmes veu ce fleuue, & la mer morte, nous passasses aupres d'vn chasteau tout ruiné, qui est assis sur le haut d'un petit tertre. De là nous allasmes vers la fontaine que Pline a appellee Calliroé, que Calliroé. on dit estre d'Helisee. Aece, à nostre aduis, l'a nommee Fons solis. Fons solise L'eau en est fort claire & froide, & court à gros ruisseau. Et s'il est vray qu'on ait iamais cultiué du Baume en ceste plaine, il està presupposer que ce ne fust loing de ceste fontaine. Nous ne vou- Les dattes ne lons accorder auec quelques grands personnages, qui ont eu opi-meurissent nion qu'il y eust de si excellétes Dactes en ceste planure: car ayas point en la veu que les Palmiers qui y sont maintenant, n'y meurissent leurs plaine de fruicts en perfection, serions bien d'opinion, qu'ils n'y ayet iamais lericho. rien valu. Si l'on ne vouloit dire que le climat fust changé depuis Cresson.

ce temps là, & toutes fois cela ne se peut faire. Le ruisseau de ceste Jones. fontaine produict du Cresson, de la Balsamite, locs, & autres tel- Lieu ou noles plantes, comme en noz pays. Nous repeusmes là en l'ombre fire seigneur des Myrobalaniers & Figuiers qui luy font ombrage. De là nous ieufna. montasmes par des eschellons de pierre, au lieu ou nostre Seigneur ieusna, qui n'est guere loing de la fontaine: ou il y a trois voutes entaillees dedens le roc, qui sont les vnes sur les autres, en maniere de salles, & continuasmes de monter au plus haut de la montagne, ou le diable voulut tenter nostre Seigneur. L'on y voit

SECOND LIVRE DES SINGVLA. encore les vestiges d'une chappelle qu'on y auoit edifice. Nous descendismes de là, & prinsmes nostre chemin pour retourner en Ierusalem. Les Chrestiens auoyent fait faire une chappelle au desert ou sain & Iean preschoit & baptizoit, qui est maintenant ruinee par terre, qu'on voit pres le fleuue Iordain. Il est facile à croire que sain & Jean estant au desert peust viure de Sauterelles: car mesmement les authenrs Grees ont escrit qu'il y a vne sorte de Sauterelle nommee Aphros, ou Onos, dont les Africains viuent: & pource que ce sont celles dont sain & Iean viuoit, l'auons voulu escrire: car les Africains mesmes les mangeoyent delicieusement, no par medecine, mais pour nourriture. Nous retournasmes en Ierusalem, ou disposasmes d'aller en Bethlehem.

Santerelles.

Apbros.

De Bethlehem, & Ebron.

Chap. LXXXVII.

Terebinthe.

E l'endemain estans reuenus disner au monastere des Cordeliers, feismes noz apprests pour aller en Bethle-hem, ou il n'y a que deux lieues. Quand nous eusmes chemine demie lieue, nous trouuasmes vn grand arbre de Terebinthe, ou nostre Dame se souloit reposer en venant de Bethlehem en Ierusalem, qui est situé sur le chemin pres d'vn champ tout semé d'vne petite pierre ronde, de la grofseur & forme d'vn petit Chiche. Le vulgaire dit qu'il y eut vn home qui semoit des pois, & nostre Dame passa par là, & luy demanda qu'il faisoit : il respondit, ie seme des pierres: & depuis ce remps là, la terre est demeuree pierreuse, come si ces pois fussent transmuez en pierres. L'on trouve vne grande cisterne entaillee dedens le roc, le long du grand chemin à vn iest de pierre dudist Terebinthe, qui se remplist d'eau quand il pleut, & qui est bonne à boire. Allans ainfile pas nous ne fusmes que deux heures à ar-Bethlee Mo- riuer en Bethlehem, qui est vn petit village mal basty de petites nastere en maisonnettes: & n'y a rien de beau, sinon vn grand & sumptueux Bethleben. monastere de Cordeliers : duquel l'Eglise est magnifiquement reuestue de marbres, que sain de Helene seit saire, soustenu despaissance de sus grosses colonnes de marbre, reuestu à l'entour de pierres de marbre. Mais les Turcs ont enleué les dictes reuestures pour orner leurs Mosquees, & le temple qu'on appelle de Salomon, qui

est maintenant Mosquee, dedice aux Mahometistes. Les Cor-

Sumptueu[e nostre sei=

OBSERVEES PAR P. BELON.

deliers nous monstretent le lieu dedens vne chappelle voutce, ou Sepulchre de nostre Seigneur nasquit de la vierge Marie, qui est dessous la grã- S. Jerosme. de Eglise. L'on nous monstraies sepulchres de S. Jerosme & de Lieu ou de Eglise. L'on nous monstraies sepulchres de S. Jerosme & de Lieu ou de Eglise. L'on nous monstraies sepulchres de S. Jerosme & de L'ange vint ses disciples & des Innocens, enclos en ladicte Eglise. Ayans dis- aux passeurs. néen Bethlehem, descendismes vn peu plus outre, ou il y a des Maron. beaux Oliviers & Figuiers, aupres desquels est le lieu ou l'Ange Tragoriga, vint annoncer aux pasteurs que nostre Seigneur deuoit nasquir, num. auquel lieu y eut autresfois vne petite chappelle, qui est mainte- Zigis. nat ruince, & n'y a plus sino vne voute, sur laquelle l'on trouue de Thymbra. de l'herbe Maron, & du Tragoriganu, Zigis, Thymbra, Onitis, & Ebron. de l'Origanu Heraeleotieu. Nous retournasmes au monastere Sepulchres d'assez bonne heure, & dressaimes nostre apprest pour aller en d'Adames Ebron, voir les sepulchres d'Adam, d'Abraham, Haac & Iacob. Abraham. L'on trouue motures à louer en Ierusalem pour aller par tout ou l'on veut, tant Mules, Asnes, que Cheuaux. Il n'y a que sept ou huichlieues de Ierusalem en Ebron. Nous partismes de Bethsche auant iour, & passasmes par pays de montagnes moult saicheux: & arriualmes en Ebron d'assez bonne heure. Les sepulchres d'Adam, Abraham, & Isaac sont dedens vnc Mosquee de Turcs, ou les Chrestiens n'entrét point, mais ils les regardent par un pertuis qui est en la muraille. Les Iuiss nous vouloyent donner à entendre qu'il y a vn pays par delà Ebron habité des Inifs, dont ils ont nounelles, quand ils veulent, non par les Iuifs, mais par autres gens: car il y a vn fleuue qui court tousiouts, hors mis que le Samedy il se tarist totalement en son lict : mais pource qu'iceux, qui n'osent aller le iour du Samedy, ne peuvent partir de là, & aussi que ledict fleuve n'est navigable, par cela leur convient demen- Mensonge rer, & ne se peuvent voir l'vn l'autre. Or est il manifeste que cela ancienne. est mensonge, & qui n'est pas nounelle: Car Pline a escrit chose semblable an chapitre premier du trente & vniesme liure, disant qu'il y a vn ruisseau en Indee qui se tarist tous les jours du Samedy. Mais nous estans en Iudee auons sceu que c'est chose faufe, comme aussi est ce que plusieurs pensent que les Luiss perdent de leur sang le Vendredy sainct. Et nous estans aucc eux au Vendredy fainct, n'auons one apperceu qu'ils perdiffent Abrabam. lang non plus qu'es autres iours de la sepmaine. Le lieu ou tres vidit, Abraham estoit lors qu'il en veit trois, & en adora vn, Tres russit. vidit, & vnum adoranie: nous fut monstré hors le village d'Ebron,

SECOND LIVRE DES SINGVLA. dessus le fossé d'vn champ, ou fut creé Adam: & est merqué d'vn Fons signa- Terebinthe qui a trois arbres fortans d'vn tronc. Les ruines d'E-

S.lean.

Maissance de Dron monstrent qu'il a esté autrefois mieux habité qu'il n'est. Nous retournasmes en Ierusalem, prenans nostre chemin vers la fontaine appellee Fons signatus, & trouvasmes telles plates en chemin, que sont celles que veismes entre Rama & Ierusalem. En retournant, passasses par le village ou saince Iean nasquit, & veismes vne Eglise ruinee que les Chrestiens y auoyent autresfois faite. Le village est habité d'Arabes, dedens lequel y a des cisternes faires en maniere de viuier: car il ya vne petite fontaine qui court. Là au dessus est le lieu ou saincte Anne vint visiter saincte Elizabeth, qui est en vn coustau ou il croist grand nombre d'Oliviers. Nous arrivasmes ce soir au monastere des Cordeliers de Ierusalem, ou nous couchasmes: & le lendemain visitans toutes choses par le menu en la ville, allasmes coucher au sain& sepulchre de nostre Seigneur: car il est permis aux pelerins de faire porter à manger leans, & y demeurer infques à trois iours, s'ils y veulent estre, ou bien y aller tant de fois qu'ils voudront, moyennant (come auons dit) qu'ils ayent payé les neuf ducats, qu'il conuient bailler à tous ceux qui y veulent entrer. Les rues de Ierusalem ou les marchands ont leurs boutiques, sont couvertes en voute, come aussi és autres villes de Turquie. Elles sont rensorcees de

grands esperons, & reuestues par derriere de forts arcs boutans.

ment : comme aussi font tous officiers & gens de guerre du

Ruines de Ierusalem.

siege de San Ierusalem est siege de Sangiacat. Aussi y a il vn Sangiac, ayat cergiac en Ieru- tain nombre de Spahiz, qui sont comme soldats à cheual. Sagiac est à dire vn gounerneur de pays. Les Spahiz ne vont point se te-Jalem. nir çà & là par les villages qui sont au tour de Ierusalem, come en Office de Grece ou Asie car les paisans ne les veulent pas souffriz : qui est la Sangiac. office de San cause qu'ils sont auec le Sangiac en la ville. Il est estrange qu'vne office de Sangiac en Turquie soit mobile comme elle est: car tel n'aura tenu son office sinon demy an en vne ville, qu'ayant receu vn seul commandement du Turc, luy conviendra quitter la place à vn autre. Et quelque fois tel viendra d'Afrique en Europe, ou en Asie, ou il sera bien six mois sur chemin auant, que luy & sa compagnie soyent venus au lieu ou il se doit arrester : & si tantost apres il est mandé en vne autre place, il ne fera refus d'y aller: & parainsi vsera sa vie tantost çà, tantost là en perpetuel mouueOBSERVEES PAR P. BELON.

Turc. Il ya enuiron quelque douze Sangiacats en tout le pays Mobilité de Syrie, Iudee, & Damas, qui sont baillez aux fauoris des Ba-d'moffice chats residens à Costantinople. C'est là que le Turc enuoye ceux de Sangiac. qu'il veut aduancer: parquoy ilz seles changent l'vn à l'autre par giacais en le vouloir du superieur, en sorte que pourrions comparer cela à syne. la donation qu'on fait des offices & gouvernemens des prouinces, n'estoit que les offices sont perpetuelz : mais les Sangiacats font baillees, changees, ou oftees au plaisir du Prince: car chacun d'eux voulant augmenter leurs estats, briguent & font presens aux Bachats pour leur changer leurs offices de Sangiacat à des meilleurs. Ainsi montent de degré en degré, selon la faueur qu'ils peuvent auoir, de laquelle chose le Sangiac qui estoit lors en Ierusalem, nous fait foy: car apres qu'il eut demeuré vn an à la Tana, qui est ville au fond de la mer maieur, son office luy fur changee, & fut enuoyé en la Morce, qui autrement est appellee le Peloponnese. Et quand il y eut demeuré demy an, il fut enuoyé en Ierusalem. Nous auons baillé cestuy cy pour exemple : car ainsi est il de tous autres Sangiacats.

Voyage par terre ferme , de Ierusalem en Damas : & quels arbres espineux sont frequens au territoire de Ierusalem. Chapure LXXXVIII.



Herchans les plantes entournoyans les murs de Ierusalem, auons veu d'une espece d'Hyosciame qui ne croist point en Europe: & en les examinant diligemment, pource que desirions sçauoir qu'elles espines trouuerions, pour entendre de quelle espe-

ce estoit celle dont fut faite la couronne de nostre Seigneur, & n'y ayans trouué rien d'espineux, plus frequent que le Rhamnus, Rhamnus, dont nous a semblé que sa couronne fust d'vn tel arbre : car nous n'y auons veu croistre nulles ronces ou autre chose espineuse. Il y a bien quelques Capriers espineux:parquoy voyans que les Italiens appellent vulgairement le Rhamnus, Spina sancta (& principalement entour Maceraca, & à Pezaro, auquel lieu auss trou-spina sancta: cipalement entour Maceraca, & a rezaro, auquei neu anos nouué les hayes n'estre faites d'autres arbres, comme aussi en IerusaCouronne de
lem) l'auons bien voulu mettre en ce passage, ioinet que les anRhammus.
ciens Arabes nomment l'arbre, duquel sut faite la couronne AlAlkansgi.

SECOND LIVRE DES SINGVIA. hansegi, que les interpretes tournent en Latin Corona spinea. Les arbres frui cliers du territoire de Ierusalem, sont Figuiers, Oliuiers, Grenadiers, Iuiubiers, Pruniers. Parquoy scachans que les marchands des villes ont tousiours tenu les bois de plusieurs sortes d'arbres en vente és magazins & és chantiers, comme lon fait encore maintenant, il est difficile de pourpenser de quelle matiere estoit la croix, sinon des dessus distributes. Nous feismes noz apprests Ierusalem en pour aller de lerufalé en Damas, ou il n'y a que einq petites iour-Damas. nees: & partifines le mardy au foir de Ierusalem & arriuasmes en Damas d'affez bonne heure le Dimenche ensuyuant. Il estoit desia tard quand nous fortismes de la ville, & allasmes loger en vn Carbaschara quasi ruiné, pres d'une fontaine courante en un vil-Elpire. lage nommé Elpire, distant à deux lieues & demie de Ierusalem. Les ruines de ce village monstrent que c'estoit anciennement quelque grand bourg. Lon dit que c'est le lieu dont nostre Dame retourna querir nostre Seigneur quand il demeura en Ierusalempour disputer au temple entre les docteurs. Ce territoire est fertile en vignes, Figuiers & Oliujers. Nostre chemin estoit vers Sefame. le Seprentrio. Poursuiuans nostre chemin partismes à la minuict, Coton & passions par les terres ensemencees de Sesame & de Coton: Esculus. ayans les montagnes à lentour de nous, verdoyantes d'Esculus, Aria. Aria, Ilex, & de petis arbres de Coccus, dont ilz cueillent la grai-Ilex. ne d'Escarlate, que les habitans vendent aux marchands Veni-Coccus. tiens, qui l'achetent en toutes les parties du monde. Aussi trou-Alinterna. uasmes des arbres de Eleprinos ou Alinterna, Terebinthus,& Zigis. arbres nommez Andrachnes: & veismes les herbes de Tragoriganum, Zigis, Onitis, Maron, & de quelques especes de Libano-Maron. tis. Qu'on ne trouue mauuais si ne nommons Libanotis Rosma-Libanotis. rin:car auffi n'est il qu'vne cinquiesme espece. Nous descendions, tousiours quelque peu, car Ierusalem est situee en haut lieu: aussi de quelque part que on y vienne, il y faut tousiours môter. Nous feismes grande diligence: car noz montures s'estoyent reposecs Napolofa. en Ierufalem: & arriuasmes à Midy à Napolosa, qui (à nostre adsichem. uis) auoit anciennement nom Sichar, on Sichem, situee au terri-Sandarie, toire de Samarie, & depuis fut appellee Neapolis, pres de laquelle sont veues les ruines d'yne petite Eglise en vne vallee, à demy. quart de lieue, ou estoit le puiz, lors que nostre Seigneur demada. PuiZ de la de l'eau à la Samaritaine: maintenant il n'y a que la place dedans, Samaritaine.

OBSERVEES PAR P. BELON.

ven champ au costé dextre d'vn grand chemin en venant en ca, Nous arrestasmes à Napolosa, ou passasmes route la reste du iour campez dessouz des meuriers blancs. Les collines de Napolosa font bie cultiuces d'arbres fruictiers. Les Oliviers croissent gros, & se chargent de guis, ayans la semence rouge comme en Ierusalem, qui ne sont pas si fertiles, comme ceux qui font leurs sions gresles & delicz. Ilz cultiuent des meuriers blancs pour nourrir les verms, dont ilz filent la soye: & aussi les figues croissans en pe-Figues de Sy= tis arbres pour nourrir les verms de leurs fueilles. Les figues d'E-comore. gypte & Arabie sont maigres, & font les figues quasi aufsi seiches que celles de Sycomore.

Description d'un homme Arabe: & de Nazareth, ou fut annoncé à nostre Dame quelle conceuroit nostre Seigneur. Chapitre LXXXIX.

E iour suyuant nous partismes de la ville de Na-Napolosa. polosa, qui est situee sur le pendant d'un coustan, ou il y a un petit Chasteau à l'arique. C'est un pus-sage ou il faut payer deux ducats pour homme, alfage ou il faut payer deux ducats pour homme, al-lant ou venant de Ierusalem. Nous cheminasines

long temps avantiour, passans montagnes & vallees. Nous arriuasmes le soir à Nazareth, qui est vn petit village, ou nous vismes Na Zareth. le lieu ou l'Ange salua nostre Dame. Le pays est arrousé par ruisfeaux qui viennent des montagnes, & fontaines: lesquelz ils coduisent par canaux espandus çà & là : tellement qu'il est rédu fertile. Le village de Nazareth est habité d'Arabes. La chapelle qui a esté faite au lieu ou fur l'Annonciation nostre Dame, est perite, en voute, ou il faut descendre par degrez : car elle est dessouz terre. Lony voit les ruines d'une Eglise qui fut autresfois faite du temps que les Chrestiens y dominoyent. Nous passasmes le reste du jour à visiter les lieux de Nazareth, qui est situé entre petites montagnes frequentes en caux. Nazareth est situé au pays de Galilec. Les habitans y sont de petite & greste stature, comme aussi sont tous autres Arabes. Leur vestement est une honppelande Habillemens tissue de poil de cheure, bigarec de blanc & de noir, simplement des passans cousue, & sansaucune façon, non plus qu'à vo saciqui leur pend de syrie. iusques au gras des sambes. Il portent vne large ceinture de

SS iiii

Turques j & tent des

brayes.

SECOND LIVRE DES SINGVLA. cuir, large de quatre doigts, ceinte par dessus. Et d'autant que la boucle en est plus large, d'autant en pensent ilz estre plus braues. Ilz portent vn poignard vouté en arc, non pas pendu à la ceinture, mais tenu serré anecla ceinture contre la coste. Leurs chemifes passent la houpelande, pendans iusques aux talons. Leurs mãches sont aussi fort larges, & passent outre celles de la robbe. Ilz portent des chapeaux pointus, & repliez à la mode de la coeffe du Turc de Venise, dont la couleur est noire à la différence des coeffures des Egyptiens, qui les portent rouges. Et sont entournez d'une grosse serviette de Coton. Ilz ne portent point de brayes, & n'ont vsage de bas ne de haut de chausses, mais leurs femmes en portent, comme aussi sont les Turques. Leurs souliers sont hauts insques à la cheuille du pied. Quand ilz vont par pays, en quelque temps que ce soit, tant en compagnie que seulets, & en paix & en guerre, hyuer ou esté, ilz ont tousiours le bras dextre tiré tout nud hors des manches, & aussi l'espaule, & la moyt é de la poictrine descouverte, à fin que s'il venoit à propos, ilz peussent mieux tirer de l'arc: & aussi qu'ayans les bras nuds, ilz soyent mieux à deliure pour combatre: voulans monstrer par cela qu'ils sont gets hardis. Mais les autres qui sont quelque peu plus riches sont vestus de drap, toutessois ne differents rien à la façon de faire des dessusdicts, desquels en auons mis le portraict.

portraict



Portraiet d'un villageois Arabe.



Les ares & Carquois qu'ilz portent, sont disserens aux autres Ares des de Turquie. Les ares des Arabes ressemblent mieux aux Grees Turcs. qu'aux ares Turquois e car les Turcs d'Asse portent vn petit are rabe. bien trousse, of strout de crea de Cretes estans de deux sortes, ceux qu'on fait à la Sphagie, auec te. les cornes de Boucestain, & ceux qu'on fait en Candie, auec les Boucestain.

TT

Boufles.

SECOND LIVRE DES SINGVLA. cornes de Boufles, sont plus grands que les Turquois: & comme

laques.

ilz sont plus grands que les Turquois, aussi ont ilz à faire de plus tares en Jula longues & grosses stesches, tout ainsi que ceux des Arabes qui les ont grands, aussi leur faut vser de grandes slesches, au contraire des Turcs, qui les ont petites. Et les arcs des Tartares & Vallaques, surpassent tous les susditz en largeur & longueur : toutesfois sont foibles. Tous les susdict arcs n'ont que faire de bracieres, ne de gands, comme ont les Anglois, & ceux du Brefil, & aucres qui tiret auec vn arc de bois. Les Turcs, Cretes, Arabes, Tartares vsans des arcz colez, n'ont point de gands en tirant de leur Anneau à arc, mais au lieu, se seruent d'un petit anneau d'yuoire, ou de Cortirer de l'arc. ne, ou buis. Les plus sumptueux en portent d'or & d'argent sur lesquelz ilz font plusieurs marqueteries auec des pierres luysantes par dessus, qui toutesfois n'est invention moderne, ains tres antique. Car les anciens Grees medecins, comme aussi Galien, voulans exprimer la forme de celle partie qui est dedans la gorge, que les Latins appellent Larinx, & les François la luette, la font semblable à l'anneau que les Thraces ont accoustumé mettre en

> leur pouce dextre, quand ilz tirent de leurs arcs: & de fait tel anneau que les Turcs ont accoustumé de porter au pouce, quand

ilz tirent del'arc, est totalement semblable à la luette.

Dulac Genefareth, & mer Tiberiadis.

Chapitre x c.



ous cheminasimes peu, que vinsmes au riuage de la mer Tiberiadis, qui est vn estang ou lon prend des Carpes, Brochets, Tanches, & Cheuesnes. Nous passament passam

campagnes steriles, excepté en quelques endroietz en lieux humides, ou les habitans cultiuet des Colocasses, choux à pommes, bettes à la grosse racine, oignons, & aux, & quelque peu de Mouses. La plaine de la mer Tiberiadis est garnie d'arbres de Napeca, en maniere d'un haut taillis. Cestuy arbre est espineux qui porte les fruictz doux & bons à manger. Ces arbres pour estre si fort espineux ont gasté les seiches campagnes, tellement qu'on ne les ensemence point, ioina que les habitans trouuans assez de

Mouses. Napeca. OBSERVEES PAR P. BELON.

terre à labourer, cultiuent seulement les lieux faciles & humides. Capharnaon. Nous passasses par le village de Capharnaon, ou il y a moult bel-Nous passaines par le village de Capharnaon, ou il y a mouit bei-les fontaines. Regardans au tour du Lac Tiberiadis, veoyons le Bethsaida. pays de Galilee, & le village de Bethsaida, dont Sainct Pierre & Sainct André nasquirent: & aussi Chorozaim, à qui nostre Sci-ChoroZaim. gneur donna malediction. Les villages sont maintenant habitez des Juifz, qui ont nouvellement basty en tous lieux autour du lac, & pour y avoir inventé des pescheries, l'ont rendu peuplé, qui estoit auparauant desert. Ce lac n'est de si grande estendue qu'on ne puisse bien voir facilement la terre de tous coustez. Cotinuans nostre chemin, nous en vimmes coucher à vn Carbachara, qui estoit tout ioignant le courant du sleuue Iordain, que nous passasmes dessus vn pont de pierre. Les Arabes voulurent faire quelque violence, mais nous leur resistasmes viuement, & de force. Ce Carbachara n'est guere loing des villages: par ce les paysans nous apporterent des poulailles, des œufs, & du pain à vendre, des figues, raisins, Iuiubes blanches & rouges. Nous par-Iuiubes blantismes le lendemain au matin de ce Carbachara, & cheminas-thes corous mes par pays moult pierreux, comme aussi le no qu'il tient, l'em-ges. porte:car le pays pour estre ainsi aspre & rude, est nommé Regio Trachonisis. Il y croiste de l'arbre de Coccus & d'Esculus, que les region Grecz nommoyent anciennement Platyphyllon, & maintenant Coccus-Velaguida. Ilz portent le gland gros comme vn œuf de Pigeon, esculus. duquel les hommes pourroyent viure en temps de famine : car Platyphillon il approche quelque peu du goust de la Chastaigne. Et d'autant qu'ilz ne nourrissent nulz pourceaux, ce gland est perdu. Sur le midy nous entrasmes en une campagne ou la pluye nous print, qui nous dura iusques au soir qu'arrivasmes en vn Carbachara, à bien trois lieues de Damas. Nous campasmes dessouz la tente, pres d'un village ioignant le Carbaschara : car grand nombre de passans s'estoyent retirez de bonne heure: & aussi que la pluye les auoit engardez de partir. Le lendemain trouuasmes les campagnes bien labourees & fertiles, & grande quantité de villages. Nous autons les montz de Tripolis qui estoyent desia couverts de neige, & le pais de Phœnice a main gauche. Et entras en la plaine de Damas, estás encor desfus vn coustau, nous veoyos laville de bié loing: Car elle est situee en vn bas lieu en plat pays. Les saules & hautz poupliers blancs & noirs croissent par la

SECOND LIVRE DES SINGVLA. campagne, qui nous la faisoyent ressembler estre située entre forests. Car il y a grande quantité de vergiers, qui sont arrousez de l'eau qui tumbe des montagnes par canaux: qui ainsi arrousans la campagne, la rendent fertile. Il n'y a que six iournees de Ierusalem en Damas: parquoy il ne couste que deux ou trois ducats pour moture de chaque personne. Nous arriuasmes d'assez bonne heure en la ville.

## Obseruation des choses de Damas. Chapitre XCI.

L y a si grande commodité d'eau en Damas, du fleuue Chrysoroas, que quasi chacun a vne fontaine tant en

Damas. Tours des

Portes du Caire cous uertes de

on iardin qu'à son logis. Les rues de la ville sont estroictes, & mal droictes. Le Bazare, c'est à dire le marché, est fort beau, & est couvert par le dessus. Les maisons y sont assez bien basties: mais ce qui est le plus beau, sont les por-Murailles de ches à claires voyes, pour s'y refreschir. Les murailles de la ville sont doubles, comme à Constantinople. Les fossez ne sont gueres parfonds, esquelz ils cultiuent des Meuriers blacs pour nourmurs de Das rir les verms qui font la soye. Les tours des deux murailles sont moult pres à pres : Car il y a vne grande tour quarree entre deux autres petites, qui sont rondes, & sont plus grades l'vne que l'autre. Il y a vn petit Chasteau quarré hors le circuit des murailles, & toutesfois il semble estre enclos en la ville : car les fauxbourgs font deux fois plus grands que la ville, aussi les marchez sont tenus és fauxbourgs. Mais les Bazares & Basestans sont dedans le circuit des murailles. Les portes de la ville sont couvertes de lames de fer, au contraire de celles du Caire qui sont couvertes de cuir. Du costé de leuat il y a vne tour quarree, au haut de laquelle y a vne inscription en characteres Arabiques, qu'on dict y auoir esté mise depuis qu'elle sur reprinse des mains des Chresties: Car vn peu plus bas lon voit deux liz entaillez sur marbre, qui sont les armes de France ou Florence. Au costé desquelles est vn Lion, qui a faict penser à plusieurs que ce fussent les armoiries de France & Florece. Les boutiques des artisans sont come au Caire. Les Medicins de modecins, lors qu'ilz sont appellez à voir vn malade en ce pays là, eux mesmes sont diligence de faire recouvrer les drogues: car ilz

Syrie.

marchader aux malades, & selo la maladie ils entreprenent de les guerir: & ne leur sera liuré tout l'arget, q premieremet ils ne soyet gueriz. Parquoy nous semble qu'ils ont telle maniere de medeciner, que les sçauans Grecs & Arabes anciens souloyent auoir en vsage, lors qu'ils seruoyent eux mesmes de Chirurgien & Apoticaire. Nous ne voulons toutesfois entendre qu'ils ne fussent en grand honneur comme aussi sont pour le present: mais possible qu'il n'y en auoit tat en toutes parts, comme aussi n'y auoit point tant de juges & Aduocats, & plusieurs autres telles gens de justice que nous voyons maintenant. Mais comme les hommes n'ont en ce monde que trois principales choses recommandees en viuant, l'ame, le corps, & les biens, & que l'ame est la partie en l'home la plus diuine : aussi chacun, pensant de leur salur, encor qu'ils fussent Ethniques, ont tousiours eu les hommes de leur Theologie en souveraine dignité. Voyla donc quant à l'ame. Apres l'ame Ethniques. n'ayans rien plus cher que le corps, & desirans leur santé, ont eu les medecins en grand honneur: car puis que la santé est prepesee aux biens, les hommes aiment mieux perdre les biens, que le corps: parquoy font contents qu'il leur couste, & recouuter santé. Aussi voulans garder le bien que par labeur & industrie auoyét acquis, & iouyr pacifiquement du sien, ont eu les Aduocats & gens de justice en veneration. S'accordans de despendre une partie de leur bien pour le payement des gés de iustice, à fin de jouyr paisiblement de l'autre. Anciennement comme encor maintenant les republiques bien gouvernees ne sont peu passer des trois susselfats, qu'il n'y en air toussours eu, si est-ce que nous ne voyos point qu'ils soyet tant multipliez és autres regios come en la nostre. Il ne faut point de Sergent en Turquie pour adiourner vn homme. Mais quiconque voudra mener quelqu'vn au iuge, aille luy mesme trouuer celuy à qui il a affaire, & luy die qu'il viene a la iustice de Dieu, alors fil y a d'autres Turcs presens, il n'oscra refuser, & allans trouver le juge qui se tient assis tout le jour dessouz vn appentiz pres de sa maison, debattront leur cause en sa presence,& sur le champ, le juge ordonnera ainsi que bon luy en semblera. Parquoy ne leur faut point de soliciteurs, Procureurs, & Aduocats, Ceux qui vendent les drogues simples, en ont aussi de composees : entre lesquelles auons remerché en leurs boutiques la confection Ancardine, Metridat, & Theriaque,

TT iij

SECOND LIVRE DES SINGVLA. Drogues co= Philonium, Confectio Hamech, Miel rofat, Violat, conserues de-Poses Venz roses de Stæchados, Loch de pulmon de regnard, huiles d'Abfinthe & d'Aspic, & de Menthe. Les marchandises sont vendues quie. en Damas & en Syrieà vn pois nommé vn Rotulo, qui pese sept liures, comme austren Egypte. Ce que nous estimons prunes de Rotulo. Prunes de Damas, ne sont semblables à celles qu'ils cueillent en ce pays là: nous entendons des nostres perites noires douces, qui sont les Damas. Compositios plus communes: & sont les meilleures que nous auons en vsage. des boutte Celles de Damas sont cherement vendues au pays mesmes, & ques de Da=. font plus groffes qu'vne noix, fermes fous la dent, & douces auec mas. vn peu d'aigreur. Seulement les auons veu seiches: Car nous n'y estions pas au temps des verdes. Desquelles le noyau est plus grad & plat, que gros & rond. Il ya des boutiques qui ne font autre ouurage en Damas, que monder le coton, le separant de sa seméce. Ils ont vn fer quarre d'vn pied de long, deux doigts d'espois, Mondeurs duquel pressans le coton dessus vn aix, la semence qui est ronde fuit deuant le fer, & par co moyen elle est separee d'auec le coto. Eruiala Ils nourrissent les Cheuaux & Chameaux d'Eruiala & d'Eruum, qui sont petites semences qu'on seme assez en France, & toutes-Eruum. fois n'ont aucun nom François. Et d'autant que les veilmes escorchez, & qu'ils apparoissoyent rouges, ne les eussions peu cognoistre sans en voir des entiers. Le succre nommé Alhasur, qui Albafur. croist sur une herbe en Egypte par le moyen d'un petit verm ressemblant à vn escharbot, qui s'enferme leans, & en bastist sa maison, esten grand vsage en Damas, comme aussi par toute Turquie, qu'il n'y a celuy quine sçache le nommer en Turc Ti-Tigalia. Les sur al-galia. Il est en petites pillules grosses comme noisilles, en ce contraire au succre blanc, qu'il desaltere quand on le mange ou boit. Les autheurs Arabes sont tesmoins que le blanc augmente la soif plustost que l'estancher. Le succre Alhasur encorrecent, est si temperé, qu'il estanche la soif incontinent, & guarist la toux en briefue espace de temps. Il y a grand nombre de Iuiss en Damas, & sont enfermez à part, comme en Auignon: Mais les Armenies & Grecs qui sont en la ville, habitent çà & là sans estre enfermez. Les Venitiens tiennent un officier en Damas pour le trafic de la marchandise: qui est comme vn consul, Baille, ou Baillif. Il meine des artisans de Venise pour s'en seruir. Carestant homme de reputation, meine vn cousturier, cordonnier, barbier, medecin & aporicaire vestus à la maniere de son pays, comme aussi de plusieurs autres mestiers. Il y a vn Bacha en Damas Damas, comme au Caire, qui a son logis hors la ville. Il ne se tient pas au Chasteau de peur de rebellion: Car vn de ses predecesseurs gaigna si bien l'amour du peuple, qu'il vouloit se faire seigneur absolue & sortir en plaine campagne auec ses gens contre ceux que le Turc y auoit enuoyez pour le combatre. En ces entresaites il auoit promis aux gens de sa compagnie, qu'il seur donneroit le pillage des suiss. Mais sortune permist qu'il seur donneroit le pillage des suiss. Mais sortune permist qu'il suis vaincu, & suisse de sa compagnie, qu'il seur donneroit se glorissent maintenant, disans que la victoire du Turc corte glorissent maintenant, disans que la victoire du Turc corte segistre des tre ledict Bacha, sur à cause qu'il auoit deliberé les piller, & en suisse.

memoire ils en celebrent vne feste tous les ans, à tel iour que le Espoir des dict Bacha sut desait, & dient auoir escrit icelle victoire en leurs Iuis.

registres. Il n'y a aucun Iuif viuant pour le iourd'huy, qui n'ait Moutons de espoir de voir Ierusalem retourner en leurs mains. C'est grie. pour quoy ils tiennent les faicts en registres de toutes choses qui se font. Les moutons de Syrie n'ont pas la queuë si longue ceux d'Egypte, mais ils l'ont bien aussi grosse & large. L'v-sage de la gumme de Condrille y est grand, & la vendent communement comme les drogues. Car les semmes s'en seruent poul mascher au lieu de mastic. Ceste gumme est saicte par l'artisse d'vn petit verm, qui s'ensemme aucc la gumme de ladicte racine, laquelle il ronge & perce, dont il sort du laict: qui s'endureist en maniere d'vne petite noisette: qui est recueille par ceuy qui la vont cherchant par les campagnes: & la vendent aux

marchands des villes. Et comme les femmes de Crete n'ayans l'vsage de ladite gumme de Condrille, se seruent de celle de Chameleon meleon blane, & les habitans de l'isle de Chio vsent de celle de chameleon Massic: tour ainsi les Perses vsent de gumme de Terebinthe, qui Massic.

Massic:

peut estre maschee sans prendre aux dents, ne sans se consumer Terebinibine en la bouche, comme les dessussitions.

TT :::

De la monstre de ceux qui partent en trouppe de la ville de Damas pour aller à la Meque. Chapitre XC I I.

m tr le

la Meque.

Endant le temps que nous estions en Damas, nous veismes apprester une Carauanne qui faisoit sa monstre pour aller à la Meque, c'est à dire en voyage pour l'amour de Mahomet. C'est une trouppe de gens qui se depart de Damas deux fois par chacun an. Il ya quelques fois

mille hommes de compagnie, & quelquesois deux, l'autre sois trois. Mais auant se departir, ils sont leurs monstres, qui est belle chose à voir: car ils la sont auec grand pompe & parade. Les Turcs viuans en Europe, qui veulent faire ce voyage, peuuent aller par deux chemins. Les vns s'embarquent à Constantinople, & vont au Caire: car il se depart semblablement vne Carauanne

du Caire, qui va tous les ans vne fois à la Meque. Mais ceux qui font en Asie, ont beaucoup plus grande commodité de faire le voyage par Damas, que par le Caire. Premierement ils font apprest de Chameaux, qui est le fondement du voyage, d'autant

qu'ils durent long temps sans boire, & qu'il leur conuient passer des deserts: & par ainsi ils n'y meinent point de Cheuaux, pource qu'ils ne peuvent supporter la sois si longuement. Le plus beau

La pompe de qu'ils ne peuvent supporter la soif si longuement. Le plus beau la Carauane. de la monstre est de voir une chasse ornee de son ciel bien frangé, accompagnee de plusieurs prophetes de Mahomet, portee sur le

dos d'vn Chameau, en laquelle ils mettent le liure de l'Alcoran, qui contient la loy que leur bailla Mahomet, qui est dessus vn coissinet. Les seigneurs & habitans de la ville de Damas, comme sont les Spahis du Sangiac & Bacha, & autres gentils hommes

Turcs leur present des cheuaux pour faire ladite monstre par la ville. Entre autres ornemens & parures de cheuaux, ils ont cerrains poils de que nës de bœufs d'Indie, dont les poils sont deliez

which Entite autosome parties of the control of the spoils font deliez & blancs. Ils les estiment tant, que chaque que ué est vendue telle sois quatre ducats, l'autre fois cinq: car ils sont deliez & beaux: aussi n'y a il que les grands seigneurs qui en ayent. Ils les sont pé-

aussi n'y a il que les grands seigneurs qui en ayent. Ils les sont pédre dessous la gorge des cheuaux. C'est une chose de moult grande brauade de voir quelque grand seigneur Turc à cheual: car auec ce qu'ils ont les estriuieres courtes, & les estricux moult lar-

auec ce qu'ils ont les estriuieres courtes, & les estrieux moult larges, ils n'ont aucunes molettes à leur esperons, & portent leurs

Bæufsd'In= die. OBSERVEES PAR P. BELON. 337 cimeterres entre la selle & leur cuisse, & quelque petit fouet en la main. Parquoy pour le faire apparoistre mieux au naturel, en anons cy fait representer vn à cheual: auec la parure qu'ils portent en leur pays.

Portraiët d'un des seigneurs Circasses, ou Arabes à cheual, qui estoyent des plus riches seigneurs d'Egypte,lors que le Souldan y dominoit.



SECOND LIVRE DES SINGVLA.

Ils meinent aussi des joueurs de hauts bois, & sonneurs de tabourins en leur Carauanne, pour les accompagner en tout le voyage: aussi meinentaueceux vne vingtaine de fauconneaux pour la seureté de toute la Carauanne, de peur d'estre destroussez fur le chemin des Arabes par les deserts. La monstre generale dure deux ou trois iours: mais ils ont loisir vn mois pour se garnir de viures propres en leur voyage. Parquoy y a plusieurs boutiquesen Damas, tout ainsi comme au Caire, qui ne font autre ouurage que rostir des pois chiches, qu'ils appellent de nom Grec vulgaire Eruithia, lesquels ainsi rostiz & deseichez en des grandes poesles d'ærain, sont moult propres à ceux qui vont au loing. Ils portent du biscuit, & de la chair salee, puis seichee, & des raisins cuirs, du riz, du bouhourd, & de Tracana, qui sont bleds cuicts auec du laict, puis deseichez.

Tracana. Des bastimens, & plusteurs autres singularitez de Damas. Chapitre XCIII.

Perdris de Damas.

Chiches ro=

Eruitbia.

RiZ. Bouhourd.

ftiZ.

Merle au net. Perdris bla

L n'y a autre gibier en Damas prus inigue que les dris de ce pays là. Telles perdris sont moindres que les rouges & gouasches ou grises. La couleur de dessus leur dos & du col est comme celuy d'vne Becasse: mais les ælles sont d'autre couleur: car celles de la partie voisine du corps, font blanches, brunes, & faunes, & les dix grosses pennes sont cendrees. Le dessous des ælles & du ventre est blanc: aussi Cane petiere, porte vn carcant autour de la poictrine comme celuy du Merle Raslede ge- au colier, ou d'vne Cane petiere, qui est de rouge, iaune, & fauue. Le dessous du col & de la teste, le bec, & les yeux est de Perdris. Sa queue est courte. Nous l'eussions escrite comme espece de Rasse de genet, ou de Pluvier, n'eust esté que ses iambes sont couuertes de plumes, comme à vne Perdris blanche de Sauoye, ou vn Pigeon paté. Il y a vne moult grande, belle, & infigne Mosquee en Damas, faite de tresbel ouurage: & aussi vn Basestan, qui est vn lieu deputé ou l'on vend les plus cheres marchandises, & plus riches de la ville, comme sont soyes de toutes couleurs, orfeurie, argenterie, pierres orientales, Cimeterres, selles, brides, & autres tels ouurages de haut pris, & aussi Esclaues masses & semelles. Toutes choses en Turquie sont vendues comme à l'encat. Il n'y 2

L n'y a autre gibier en Damas plus infigne que les Per-

OBSERVEES PAR F. BELON.

villeen ee pays là, pour petite qu'elle soit, qui n'ait vn Basestan:& n'y a village qui n'ait son marché, appellé le Bazare. Les bastimes Basestan. de Damas sont compassez de mesme architecture que sont ceux Balare. du Caire, qui sont fort bien appropriez pour auoir la frescheus. Et tout ainsi que les regions septentrionales font des estunes pour se tenir chaudement, tout ainsi en Damas sont saites en maniere de porche, ayans les fenestres aux deux costez assez basses, à fin qu'estans assis contre terre, ils avent l'air ainsi bas, dont ils en reçoiuent la frescheur. Les gros raisins qu'on nous apporte és grands bæstes de Platane, sont vrais raisins de Damas, que les Arabes nomment Zibeben. Nous croyons qu'il n'y a aucunes mi-zibeben. nes sur le territoire de Damas, comme plusieurs ont pensé, dont Fon fonde l'acier: car celuy que nous appellons Damasquin, y est scier de feulement l'affiné & purifié. Nous auons enquis s'il y en auoit Damas. quelque mine, mais auons entendu que non. Le fer, l'aeier, & le ouurage cuyure y estans apportez d'ailleurs, y reçoiuent la trempe & la Damasquin. preparation qui les rend plus parfaits. Et de vray ils sont gens qui sçauent fort bien grauer & entailler sur l'acier & l'ærain. L'ouurage en ærain, acier & cuyure fait en Damas, est incontinent en leu é & porté au Caire, & à Constantinople. Parquoy l'on trouuera plus d'ouurage Damasquin à Constantinople, & à meilleur marché, qu'en Damas mesme: car quand les ouuriers ont fait quelque belle besongne, ils le vendent aux marchands, qui puis apres le transportent ailleurs. Suyuant le canal de la petite riviere anciennement nommee Chrysoroas, qui passe par dedens la ville, duquel partie arrouse la campagne, l'on va aux iardins qui sont hors la ville. Ceux qui ont dict que ce fleuue est commencement du fleuue Iordain, sont en ce trompez. Souuent auons dit, qu'iln'y a point d'hosteleries par tout le pays ou domine le Turc: qui est cause que l'on voit plusieurs beaux Carbascharas en la ville de Damas, au Caire, & par les villes de Turquie. Mais les Arabes les appellent vn Kan. Ils sont faits comme grandes halles, ou tous Kanpassant estrangers que du pays y sont logez sans rien payer, au moins bien peu de chose.

VV ij

Ovr continuer nostre chemin vers Constantinople,

Voyage de Damas au mont Lyban.

Chapitre XCIIII.

Iardinages de Damas.

ville, & ayans le visage tourné au Septentrió, allasmes eulement iusques au pied de la prochaine montagne dont descend le ruisseau qui passe par la ville, & campasmes au ferain au pied du mont. Le lendemain montasmes vne fort droicte montee: & quand nous fusmes à mont, veismes la ville de moult grand' estendue: qui nous sembla moult grande. Car les iardinages verdoyans d'arbres de diuerses sortes, sont quasi confuz auec la ville en celle belle plaine vnie: aufsi sont ils bien arrousez de l'eau qui descend du ruisseau, qui tombe si impetueusement de la montagne, qu'il fait retentir tous les enuirons. Mais quand il est descendu en la plaine, il est si bien temperé qu'il se peut conduire & distribuer en vne infinité de petis canaux tels que les habitans veulent. Aussi ont ils eu le bruit de tous temps d'estre grands iardiniers : ce que Pline n'a pas ignoré, qui dit, Syriain bortis operosissima. C'est la plus belle plaine, & plus fru-Aueuse que nulle autre qu'ayons oncq veu. Aussi les habitans prennent grande peine à la rendre fertile. Estans descendus de ceste montagne, nous trouuasmes de petites collines, ou il y a plusieurs villages qui cultiuent la terre auec diligence: aussi la terre est fort grasse, & scauent bien conduire l'eau, prenans le tout de ces petites montagnes. Les seps des vignes sont fort gros, & les rameaux fort spacieux. Les habitans entendent bien comme il la faut gouverner: car ils la plantent si loing l'vne de l'autre, qu'on pourroit mener vne charrette entre deux. Ce n'est doc pas grand merueille si les raisins sont si beaux, & le vin si puissant: comme au contraire il y a en quelques contrees, ou il n'est gueres plus fort que l'eau: car les habitans plantent les seps si pres à pres l'vn de l'autre, qu'à peine y a il espace pour mettre les pieds entre deux pour la labourer. Les charues du plat pays de Syrie sont differences aux nostres: car deux petits Asnes ou failliz Bœufs tireront une charue sans roues, faite de bois de Pouplier, qui a deux focs fort legers. Ils n'ont pas grad peine à labourer: car ils ne font qu'égratigner la terre par le dessus: aussi labouret ils d'vn bie petit

Vignes de Syrie. OBSERVEES PAR P. BELON.

foc sans coutre: parquoy rapportent leur charue sur leur col quad ilz sen vont à la maison, chose que Pline auoit ja noté. Syria (ditil) tenui sulco arat. La façon des vignes de Syrie est differente à celle du vignoble de Ierusalem: car elles ont les seps quasi de quatre Labourage coudees de haut, soustenus d'eschalats plantez par ordre, labou- de Syrie. rezentre deux auec la charuë: & portent cinq ou six gros sermes, Vignes de espars en longueur de costé & d'autre, mises par ordre. Mais la syrie. plus part des vignes de Ierusalem se soustiennent d'elles mesmes Mont Liban. fans appuy, qui ne sont disposees par ordre. Tant cheminasmes, Eupatorium que commençions à voir le mont Liban, qui estoit dessa couvert de neige. Nous y trouuions de l'Eupatorium de Mesue, Aluyne [uiubes rou= pontique, Centoire mineur, Iuiubiers blacs & rouges, Poupliers, ges. & de deux sortes de petis Cedres, c'est à sçauoir du poignant, & de celuy qui a la fueille mousse. Les habitans cultiuent des poi- Poupliers. riers, pommiers, abricotiers, amandiers. Nous arrivasmes ce soir en vn village nommé Calcous, & logeasmes en vn Carbaschara Cedres. entaillé dedans le roc fait en voute, comme aussi les maisons du Arbres fruivillage sont de telle maniere. Le lendemain ensuyuant, prenans Tripoli. le chemin du mont Liban pour aller passer à Tripoli, laissions l'Antiliban à costé gauche entre nous & le pays de Phenice, qui Antiliban. est conioin à la Syrie. Il y a vn monastere de Calojeres, Maronites & Grecs dessus le faiste du mont Liban, qui monstrent les Cedres du hauts Cedres, semblables à ceux dont Salomon feit edifier son mont Liban. temple, pour estre perdurable. C'est vn arbre qui est seul entre tous autres (excepté le Sapin) qui porte son fruict tousiours eleué vers le ciel. Il porte de grosses pommes dutes, qui ressembleroyét celles du Pin, n'estoit qu'elles sont plus polies.

Des antiquitez de la ville de Cefaree, maintenant nommee Balbec. Chapitre XCV.



Ous tournasmes bride pour venir par Balbec, qui est Balbec, vne antique ville de Phenice, de grande renommee, assis as assis a assis aux racines du mont Liban. Approchás de Balaffife aux racines ou mont Lieum-re sec, trouvalmes vn fepulchre en la campagne, souste-

nu de gros pilliers courts & ronds, faits de la pierre Thebaique, dont le faiste estoit une voute de grosses pierres dessus, qui se termine en poincte. La ville de Balbec est situee en beau lieu, & est

SECONDELIVRE DES SINGVLA. maintenant quasi toute ruinee. Ses ruines monstrent qu'elle a autresfois esté quelque chose de grand. Il y a vn Chasteau qui est quafientier, ou lon voit neuf hautes colonnes plus groffes que Ruines de celles de l'Hippodrome de Constantinople. Et aussi vne autre Balvec. colonne droicte au dessus de la ville, quasi semblable à celle de Pompee pres d'Alexandrie: sur laquelle y a vn chapiteau quarré; qui est la couverture de la dicte colone. Il y a plusieurs plates formes de pierre de taille dedans la ville, faites en maniere de sepulchres, inscrites des lettres Arabiques. Les habitans sont pour la pluspart Iuifz, qui dient que ce fut Salomon qui la feit bastir. Mais c'est celle qui estoit nommee Cesarce de Philippe, dont S. Cefaree Fon-Paul fait mention d'y auoir esté: c'est là aupres ou passent les fontaines du taines du Iordain. Les murailles ne sont guere hautes, mais sont Iordain. de la plus belle entailleure de pierre qu'en ville de tout le monde. Car c'est vn edistice le plus sumptueux qu'on sçauroit regarder, ou il n'y a nulz fossez. Vn home curieux des antiquitez ne pour-Antiquitez toit voit tout ce qui est à Balbec en huit iours: caril y a plusieurs choses antiques, & fort notables, qui sont hors de nostre obseruation, aussin'y arrestasmes nous pas log temps. Nous y trouuasmes du vin, & feismes prouision de viures, & dinasmes là, & sur le vespre reprimes nostre chemin. Nous trouuasmes une plate forme faite de pierre de grosse estosse de massonnerie, situee sur le pendant d'un coustau, ayant vingt & cinq pas de longueur, & quinze de largeur, spacieuse par le dedens, dont ses murailles ne font gueres hautes, toutes fois sont de desmeluree espoisseur. Arriuez le soir en vn village nommé Lubon, nous trouuasmes vn Inbon. edifice antique, fait par les Romains, qui est encor tout entier, de grosses pierres massiues de deux toises de largeur. Ce village est bien ombragé d'Ormeaux & Noyers: & est arrouse d'un resse-Assault des seau qui descend de la montagne. Au partir de là, nous vinsmes gaigner vne plaine. Quand nous fulmes vn peu aduancez, com-Arabes. mençasmes à monter vne colline, ou nous trouuasmes des Arabes, qui venoyent vers nous d'vne grande affeurance pour nous combatre, qui auoyent les bras tirez hors des manches, pour plus Vaillantife aisement & fierement ruer les pierres, & mieux tirer de l'arc, en forte que les Turcs qui estoyent en nostre trouppe, ne vouloyent point se mettre en desense, ains se retireret à part. Parquoy mon-

sieur de Fumet, accompagné de plusieurs gentils-hommes Fran-

OBSERVEES PAR P. BELON.

cois, leur ayant fait teste, les repoulsa vaillamment, mais non sans y auoir des blessez d'une part & d'autre. Nous passasmes nostre chemin,&ne cheminasmes gueres que ne vinssions en vne grande plaine, qui est semblable à celle de Damas, en laquelle l'eau est conduicte par petits ruisselerz, en sorte que tout le territoire est rendu fertile: car ilz ont les champs vnis, comme mer, esquelz coduisans l'eau toutainsi qu'ilz veulent, les rendent fertiles. Lon Meuriers voit grand nombre de villages de costé & d'autre, qui cultiuent blancs. les arbres diligemment:mais sur tout les Meuriers, noirs & blacs, Meuriers, noirs & blacs, noirs. que nous pensons mal estre Sycomores: & nourrissent grad qua-Taillis de Fitité de verms à faire la soye. Ils cultiuent les Meuriers noirs & Fi-guiers, guiers en forme de bois taillis: car les fueilles qui en sont nouvel-Abstinhim lement produictes en sont plus tendres, d'autant que le sion est servicient. de mesmes bourgeons de l'annee. Nous trouvions aussi de l'her-Asse est mal be d'Absinthium seriphium, Eupatoire de Mesue, croissans sur bastie aux les chemins. Il est bien rare en Syrie & Asie de voir quelque beau champs. bastiment par les champs. C'est que la plus grand' partie des homes du leuant, & de toute Asie, comme Egyptiens, Syriens & Arabes, sont esclaues, & par ainsi ne font point de grands bastimens par les champs, comme lon fait en Europe. De ce aduient que les pays pour la plus grand' partie sont desnuez d'agriculture. Et comme ilz ne bastissent point aux champs, les bastimés des villes sont mesmement de moult petite estosse. La raison en est, que la noblesse au pays du Turc n'est pas semblable à celle des autres pays des Chrestiens, qui y viennent de pere en filz. Mais Noblesse de celuy entre les Turcz tiendra la premiere dignité apres le grand Turquie. seigneur, qui ne sçait dont il est, ne qui sont ses pere, & mere, ains Dignite Ten quiconque est payé de soulte du Turc, s'estime estre autant gen-Turque. til-homme comme est le grand Turc mesme. Cela donc ne leur origine de vient de percen filz, comme aux gentilz-homes Latins. & Grecs. vient de pere en filz, comme aux gentilz-homes Latins, & Grecs. Toutesfois la noblesse n'est ainsi estimee en vn pays comme en l'autre: car la plus grande partie des nobles en Italie, comme Florentins, Venitiens, & de plusieurs autres republiques, font le trafic de marchandise, & autres practiques, qu'vn homme de nostre region ne peut exercer sans perdre son tiltre de noblesse. Chose que trouvens conforme à ce qu'Herodote a escrit touchant l'ancienne noblesse des Egyptiens, qui s'estimoyent plus que les autres hommes du pays, pour n'exercer les artz mechaniques, & CE JEW III

SECOND LIVRE DES SINGVLA. pour estre les premiers appellez à la guerre, à laquelle dignité ilz heritoyent de pere en filz. Et pource que les republiques ont eu diuers iugemens en la noblesse des hommes, nous voulons dire qu'elle est ainsi qu'on la veut estimer. Aristote a ainsi dit: Nobile enim , idest , quod ex bono prodiit genere : generosum autem,quod non à sua natura degenerauit. Par ainsi il conclud, que qui est legitimement engendré de pere & mere de race non corrompue, est noble: aussi il nomme genereux celuy qui n'est point abastardi du noble. Le plus grand honneur & bien que puisse auoir vn hommeen Turquie, est de l'aduouer estre esclaue du Turc, comme en nostre pays disons estre seruiteur de quelque Prince. Et pource que partie du bien des esclanes retourne au Turc apres leur mort, ceux qui ont dequoy, ne l'employent pas en bastimens: aussi les maisons des Turcs sont petites logettes, au regard des nostres. Continuans nostre chemin, auions les montagnes du Liban à costé gauche, & celles qui estoyent joignant nostre chemin, estoyent verdoyantes des arbres de Terebinthes, Andrachnes, Arbousiers, & Eleprin. Nous perdifines le mont Liban de veue, lequel auions passé les iours precedens: & commençasmes à trauerser des montagnes, lesquelles s'eslargissans de costé & d'autre, entournent vne grande campagne, en laquelle nous descendismes au pays de Cilicie. Apres que nous eusmes cheminé vn peu par la plaine, nous reposasmes vn peu en vn Carbaschara. Les Carbascharas des Turcs en Asie sont faits d'autre sorte que ceux des Arabes : car les portiers des n'ont point Carbascharas vendent l'orge aux passans pour donner à leurs d vsage da: Chameaux: car d'auoine ilz n'en ont point en ce pays là. Celuy qui vend cest orge, en paye la gabelle au Turc. Ce iour-Cheuaux des d'huy nostre iournee fut petite : car nous logeasmes deuant

Arbres.

Les Turcs

Turcs ne mã= Midy à cause des blessez. gent que de

Porge.

Que l'ancienne maniere de manger les semences de Terebinthes, dure encor pour le iourd buy en Cilicie & Syrie. Chapitre XCVI.

Aintenant ne voulons passer vne chose, qui nous sembla estrange, sans la dire : c'est que trouuasmes vn paysan Arabe au prochain village de nostre

Carbachara, qui menoit vn chameau chargé de semence de femences de Terebinthes: car les prochaines mo-terebinthes, tagnes sont couvertes de telz arbres, dont ilz recueillent la gum-terebinthine me, qu'ilz portent vendre en Damas. Mais celle que lon vend au Mamie. Caire, est apportee du pays d'Asamie. Le pays que les Turcs nom- Mesopotas ment Asamie, les Latins le nommerent Chaldaique, dont Baby-mie. lone est le chef, comprenant toutesfois la Mesopotamie & As-Abrie. syrie. Parquoy les Turcs comprennent toutes les deux en Asamie, sçauoir est la Mesoporamie & Assyrie. Nous auons tesmoignage des autheurs dignes d'estre ouys, qu'il y a plus de deux mil ans que les hommes auoyent vsage de manger celles graines de Terebinthes, & que les Perses en ont vescu ayant l'vsage du pain. Ceste semence est de si exquise couleur bleue, qu'elle surpasse toute autre couleur azuree: aussi tous les anciens autheurs Ara-Granum Vibes la nomét Granum viride: car elle tire entre le verd & le cerulee. ride.

De la ville de Hamous, anciennement nommee Emissa. Chapitre XCVII.



Eiour venu, nous cotinuasmes nostre chemin par la susdicte spacieuse campagne, ou trouvions de l'herbe de Smirnium & Leontopetalon : & passafmes par la ville que les Arabes nomment Hamza, smirnium. es Turcs Haman, & anciennement Emissa. Ceste Leontopetas

ville estoit anciennement bien muree de pierre de taille, & encor lon. pour le present lon voit ses murailles debout : aussi il y a vn tertre Ham Za. eleué moult haut dedans le circuit des murs, qu'on voit aisement Haman. eleué moult haut dedans le circuit des murs, qu'on voit autement de toute la plaine, dessus lequel est situé vn Chasteau, qui fut anciennement edissé par les Romains. Encor y a vn sepulchre à sepulchre a surique. double estage, hors la ville, haut cleué en forme de Pyra-

mide quarree, fabriqué de fort ciment, qui est inscrit des lettres Caius Cafar. Greques d'vn epitaphe de Caius Cæfar. Il y a grand trafic de foye en Hamouz:aussi nourrissent ilz les verms moult diligemment: car ilz ont les iardins arrousez commodement des ruisseaux venans des montagnes, & rendans la plaine fertile. Ilz cultiuent les figuiers & meuriers dedans les champs arrousez, & aussi plusieurs arbres fruictiers. Leur commun ouurage est de faire des mouchouers & couurechefs bigarrez, messez en partie de soye & de fild'or. Aussi en font de soye blanche, rouge & iaune, entremesde Hamoul lee de fil d'or, que lon sçait nommer par toute Turquie, mouchouers de Hamouz. La ville est situee en vne spacieuse & plaine campagne, ou passent des beaux ruisseaux par dedans. Le tour des murs est quasi entier, mais le dedans est ruiné, & n'y a rien de beau à voir que le Bazare, c'est à dire le marché, & Basestan, qui est fait à la façon de Turquie. Les murailles monstrent bien que la ville a esté autresfois quelque grande chose, aussi est elle assise en bon pays. Nous trouuasmes de toutes sortes de victuailles. Et d'autant que les Grecs, Armeniens, & Iuifs sont espars par toutes

vin par toutes les villes, ou nous arrivions.

SECOND LIVRE DES SINGVEA.

Des tauernes de Turquie , ou les Turcs boiuent une maniere de breuuage, nommé Posca ou Zitum , different à la Biere. Chapitre XCVIII.

villes entre les Turcs, cela est cause qu'ayons toussours trouué du

Posca.

chousset.
Zirum.
Pusca.
Latines do

Remierement observasmes en Hamouz, que l'vsage de faire le breuuage ancien, nommé Posca, n'est
du tout aboly, & voulons dire en outre, qu'il n'y a
ville en Asie ou il n'y ait des tauernes qui vendent
le susdict breuuage. Ilz le nomment vulgairement

Chousset, qui est celuy que les anciens Grecs ont nommé Zitum, les Latins Posca, ou Pusca, ou Phusca, des mesmes dictions Latines dont Suetone & Columelle ont vsé, comme aussi Serapium, & Auicenne en ont sat mention. C'est vn breuuage blanc comme laich, espois, & bien nourrissant, & enteste beaucoup ceux qui en boyuent par trop, iusques à les yurer. Lon a pensé que Poscha sust Oxicratum, mais c'est bien autre chose; car

Oxieratum.

Phusca.

OBSERVEES PAR P. BELON. Oxicratum est celle chose qui est maintenant en vsage és vaiffeaux Grecs & Italiens, & mesmement les Churmes des nauires & Galeres Venitiennes en boyuent ordinairement : Car estans fur mer, sont contraincts de garder les eaux moult long temps, insques à s'empirer & empuantir. Et pour luy oster le mauuais goust qu'elle a acquis d'auoir long temps demeuré dedans les vaisseaux, lon y messe quelque peu de vinaigre, qui luy donne vn moult plaisant goust, & cela est Oxycratum. Mais Posca ou Pos. fet ou Choustet different à la Biere, est ce que les anciens ont nomé Curme, moult different à l'Oxycratum. Le Curmi (c'est à dire Biere) est fait de grains entiers & quelquesfois cassez. Mais le Zitum ou Posca maintenant nommé Posset, est fait de farine mife en paste, qu'on fait cuire dedans vne grande chaudiere, puis on iecte une boule de ladicte paste dedans de l'eau, qui incontinent boult d'elle mesme & s'echausse sans seu, tellement qu'il en est faire vne beuuette espoisse. Son escume est blanche & legere, que les femmes Turques achetent volontiers à se farder, d'autant que Beunette eselle rend la chair moult delicate & tendre, & faut qu'elles en por-poisse. tent aux bains pour s'en frotter. C'est vne enseigne au Zitum que Escume de les anciens autheurs n'ont pas ignoree. Parquoy ne se faut abu- possa, ser pensant qu'Oxycratum soit Possa, mais trop bien que Zitum & Posca est vne mesme chose, differet à la Biere, que disons auoir nom Curmi: & pour prouuer que Posca n'est pas Oxycratum, vn seul passage en Suetone satisfait, qui dit qu'yn esclaue de l'Empereur fugitif fut trouué en la ville de Capue vendant du Posca, & f'il n'y cust eu autre chossen ce breuuage non plus qu'en Oxycratum, il est manifeste que sa tauerne eust esté mal achalandec,

De la ville de Tarsus , dont estort Sain Et Paul. Chapitre XCIX.

& n'eust pas fait grand profit.

Artans de Hamouz long temps auant iour, passasses de nuict vn lieu situé sur la colline, qu'on dit estre les sebastopolis. ruines de la ville qui auoit nom Sebastopolis, ou encorpour l'heure presente lon void plusieurs colonnes droictes, que les vns dient estre du palais d'Herodes, les autres d'Herodien. Mais la commune opinion des gens du pays est que ce sont pilliers d'yne Eglise Sainct Ican: disant que ce fur

```
là ou il fut decollé. De là descendismes en vne vallee pour passer
          vne riuiere dessus vn pont de pierre, que plusieurs estiment estre
Orous.
          Orous, les autres Iris, les autres Martia: elle descend impetueuse-
Martia.
          ment, & fait mouldre des moulins. Puis nous fallut remonter
Iris.
          pour gaigner la plaine, qui (à nostre auis) auoit anciennement
Sabæus cam=
          nom Sabæus campus, qui est large & spacieuse d'une bone iour-
          nee, totalement sterile d'arbres. Lon y seme de la Sesame & du
           Coton: & ainsi continuans nostre chemin arrivasmes en la ville
Hama.
           de Hama, ou autrement Hamsa, qui est celle qu'on nommoit
          anciennement Tarsus: Elle est à demie journee de Hamous. Il y
Hamla.
Tarlus.
          a quelques gens modernes qui pensent que Hamous est Apamia
Apamia.
          des anciens. Ceste ville est affise en vne vallee, laquelle est ancien-
          nement moult peuplee, comme il appert par ses murs de grande
          ostendue, & ruines qui y sont. Il y a vn Chasteau ruiné, esseué sur
          vne colline, comme celuy de Hamous. Lon y voit plusieurs gran-
          des & hautes tours antiques. Nous nesçaurions mieux accom-
          parer ce pays de Cilicie ou est situé Tarsus, sino à la Beause. Vray
           est que le long des orces du fleuue Cidnus, qui passe par le milieu
           de la ville, il y croist des Figuiers, Meuriers, Novers, & autres ar-
           bres fruictiers:mais les champs sont sans arbres. La grande com-
           modité de la riuiere qui arrouse les iardins auec de moult hautes
           roues, fait qu'il soit assez bien peuplé: car estant le lict de la riuie-
           rebien bas, & l'eau de ces grandes roues leuce par canalz, sert
           aussi aux baings & estuues de la ville. Il y a aussi de grandes Mos-
           quees assez bien basties: mais les maisons sont mal esparses çà &
           là dessus des collines. Lon passe la riviere quasi à gué. Elle est ar-
           restee par petites escluses, qui font moudre des moulins. Aussi il
           n'y a qu'vn petit pont de bois. Hama ou Tarsus est le pays de
Pays de S.
           Sainct Paul, non pas qu'il fut n'ay là: car il estoit natif d'un villa-
Paul.
           genommé Gifcalis au pays de Galilee ioignant la mer Tiberia-
dis. Nous ne feiournafmes pas longuemet à Tarfus: car apres que
Giscalis.
           noz montures eurent repeu, nous continuasmes nostre che-
           min.
```

SECOND LIVRE DES SINGVLA.

B€ause.

Des plaines de Cilicie, & des cisternes encauees en terre, qui se remplissent d'eau de pluye. Chapitre

🕱 Oursuyuãs nostre chemin par pays de terre argilleufe,& campagnes spacieuses sans eaux, nous sembloir cheminer au pays de Beause, ou au pays de Lodunois: car l'on ne sçauroit cauer vne aulne en ceste terre de

Cilicie, qu'on n'y trouue la roche, tout ainsi comme à Loudon Tuffeau.

le tuffeau. Les habitans de Cilicie curieux de leur vie, ont bien scen trouuer inuention de garder l'eau de la pluye pour leur vsage, & abbreuuer leur bestial : car ils ont fait des cisternes dedens le roc dessous terre, laissans une petite gueule en haut, par ou l'eau yentre. Et si quelquessois l'eau des cisternes leur faut, ils sont contraincts en aller querir à plus de quatre lieues de là. Continuans la campagne nous ne veismes une seule herbe, excepté des Asphodelles & quelques Ferules. Ce pays estant semblable à une Ferules. Beause, est different en labourage, d'autant qu'il y a assez d'agriculture en Beause, mais il y en a peu en Cilicie: aussi faut qu'ils aillent querir le boisés montagnes voisines, à plus de deux iournces de là. Pour ce defautils sement les terres d'une sorte de grain que les Italiens ne François ne cognoissent point. Il est quasissemblable au Sorgo de Lombardie, aussi ne differe sinon en couleur: car le Sorgo est rougeastre, & l'autre est blanc: duquel ne trouuons aucune mention és autheurs Grecs & Latins: finon que les Hareoman. Arabes l'ont nommé Hareoman. Les habitans serrent son chaume qui est gros comme le pouce, & en font le seu en lieu d'autre bois. Ils ont les meulles en leurs maisons dot ils meullét le grain, & font vne paste dure qu'ils estendent fort delice, laquelle ils cuisent à la chaleur du Soleil: ou bien à la maniere qu'vsoyent anciennement les soldats Romains, lesquels eschauffans vne tuile à la flambe du feu, soustenue de deux pierres par les deux bouts, est endans la paste dessus, se cuisoit à la chaleur de la tuile. Les paysans des villages sont cuire leur pain en telle maniere. Mais ceux des villes le sçauent bien cuire au four. Au parauant a-

uions trouué ce mesme bled croissant en Epire ou Albanie, duquel les paysans en apportent grades sachees au marché de Corphu, dont ceux de l'isse nourrissent les pigeons. Nous ne campas-

SECOND LIVRE DES SINGVLA. 350 mes pas ce soir au Carbaschara : car la pluye nous contraignit demeurer en vn village, ou nous trouuasmes du pain cuict à la mode sussition de sur la comme aussi autres sortes de viures, & bon marché d'œufs & poulles. Le lendemain partismes de bon matin pour recompenser la journee precedente, qui auoit esté petite: & nous dura ceste campagne insques au vespre, que nous trouuasmes le pays de montagnettes, abondantes en arbrisseau de la graine d'escarlate. Nous arrivasmes aux ruines de Marat sur le vespre, qui estoit desiatard.

Description des ruines de Marat.

Chap. CI.

Maronia.

Marat.

Arata esté vne grande ville, qui est maintenant tou-te en ruine. Nous penserions aisement qu'elle sut an-ciennement nommee Maronias: toutes sois ne l'osons asseure. C'est merueille, veu qu'il y a sontaines &

Iustice des Turcs.

Maniere

ruisseaux, qu'elle n'est autrement habitee. Il y a seulement quelques Mosquees, & bien peu de maisons dessous des voutes. Les ruines monstrent qu'elle a esté autrefois belle ville. Nous y trouuasmes un homme empalé à la mode des Turcs. Telle est leur iustice, que quand quelque delinquant ou forfaiteur est conaincu, on luy lie les mains & les iambes à quatre paux fichez en terre, & puis ont vn palis de bois qu'ils fourrent par le fondement, & le frappét à coups de maillets, jusques à faire sortir le bout par quelque endroict du corps pres de la teste: puis l'eleuent tout droict estant là fiché. Le pauure homme demeure là empalé les iambes contrebas, & les bras estendus. Telle maniere d'empaler n'est facon moderne: car Herodote fait mention (quandil parle de la sepulture des Scythes, qui sont ceux dont les Turcs sont descendus) que quand le Roy des Scythes estoit trespassé, entre autres cerimonies qu'on auoit accoustumé faire, l'on estrangloit cinquante iennes garçons de ses esclaues, qu'ils empaloyent & fichoyent quec vn pau le long de l'espine du dos insques à la teste: & puis enterroiene la partie d'embas du pau en terre à l'entour du sepulchre de leur Roy. Nous disons donc que cela se resent de l'antiquité & des coustumes de leurs ancestres, n'entédans seulement que de la maniere d'empaler: car on ne le fait-plus, à cause de leur sepulture. Marat est à my chemin d'entre la ville de TarOBSERVEES PAR P. BELON.

son & Halep. Les capagnes de ce territoire sont semees de fourment, orge, coton, & sesame, esquelles il ne croist vn seul haut arbre, ne petit arbriffeau. Nous dormismes dedans vn Carbaschara. Le lendemain continuasmes chemin par vne campagne aussi vnie qu'est la plaine mer : qui nous dura tout le jour. La terre y est labouree à la façon qu'auons dicte, parlans de Syrie. Le principal du reuenu du pays est le coton & la sesame, qu'ils sement au moys de Iuin. Nous ne faisons point de doute qui accoustumeroit d'en semer en France, qu'elle n'y peust aussi bien venir qu'en Asie. De ce le pays d'Italie en est tesmoing, qui du Nature du temps des Romains estoit ensemensé de sesame & coton: mais coton. maintenant il n'y en a vne seule plante. Le coron n'est pas demy an en terre: car on le moyssonne en Septembre, & le seme l'on en May ou Iuillet: mais il le faut resemer tous les ans. Toutefois en auons trouué és iardins du Caire, excedant la hauteur d'vn homme, qui dure sans mourir. Il y a encore vne autre maniere de coton, qu'on apporte des Indes ou du Bresil, moult different à celuy de coron. qui naist en Asie: car celuy du Bresil fait sa semence grosse & coton du noire, assemblee en petits monceaux, comme de dix à douze Brefil. grains ensemble, au contraire de celuy qui croist en Asie, qui la porte grain à grain. Il estoit dessa bien tard quand trouuasmes un ruisseau qui s'escoulle vers Halep: & ayans passé le ruisseau, laissasmes la terre molle, & entrasmes en pays pierreux de montagnes & rochers. Nous comméçasmes à voir des Oliuiers, pom-tiers de miers, poiriers, pruniers, amandiers. Il n'y a que trois lieues de ce Halep. ruisseau iusques a Halep, ou arrivasmes bien tard, & logeasmes chez vn gentil'homme Venitien, que la seigneurie de Venise y entrerient pour le trafic de la marchandise.

De la ville de Halep, anciennement nommee Berrea: & de la Rheubarbe, & Rhapontic. Chapitre C I I.

Alepa esté en renom de grandeur de toute antiquité: car c'est la ville de tout l'Orient qui est du plus grand trasic : aussi est-ce le siege de Comagene. L'on pense qu'elle a prins fon nom en Arabe, entant comme

Alepa est la premiere lettre de l'alphabet, tout ainsi Halepest la premiere ville de la region ou elle est situee. Nous sçauons

Berrea.

SECOND LIVRE DES SINGVLA. qu'il y a autheurs modernes qui pensent que c'est elle qu'on nomoit anciennement Hierapolis, combien que Gillius a esté d'opinion qu'elle auoit nom Berrea. Les Carauannes qui viennent de Perse, des Indes, de Mesopotamie, & autres parties d'Orient, se deschargent à Halep. Ceux qui veulent aller en Indie, Perse, ou autres parties du leuant, trouuent toussours marchands qui vont & qui viennent en Halep. Et pour autant que c'est vne ville ou toute la marchandise de leuant arriue, les Venitiens y tiennent vn Consul, comme Ambassadeur, à sin d'enleuer les marchandises pour enuoyer és prochains ports de la mer Mediterranee, comme à Tripoli & Baruk. Et à fin qu'ils ayent meilleure practique des marchandises de l'Oriet, ils y sont nourrir plusieurs de leurs enfans, comme aussi és pays estranges, ou ils apprennent le langage du pays, & la maniere de faire des habitans/ Quand il arriue vne Carauanne chargee de quelque marchandise en Halep, elle est enleuee du sour au lendemain: car il y a des riches marchands en argent, qui l'achetent incontinent. La plus grande partie des Rheubarbes qui sont apportees en Europe, ont esté acheptees à Halep, ou les habitans sont coustumiers d'en voir quelques fois arriver douze chameaux d'vne compagnie tous chargez de Rheubarbe, apportee du pays d'Asamie, ou elle est

Rheubarbe. Rhapontic. Rheubarbe de Seni. Rbeubarbe des Indes. Rheubarbe

d'A∬yrie.

diligemment cultiuce. One n'auons trouué homme qui nous ait ditauoir veu quelle est la plante de la Rheubarbe, de la vertu de laquelle Mesue autheur Arabe en a ampleinent parlé: mais il n'a one fait aucune mention du Rhapontie, dont les Grees ont tant fait d'estime: & luy, qui estoit demeurant ou en Damas, ou en Halep, dit qu'on y apportoit les Rheubarbes de son temps du pays des Indes & de Seni, qui est à dire du pays d'Asamie ou Assyrie, & en tiers lieu de Barbarie, quartement de Turquie. Et dit aussi que les gens du pays mettoyent les pieces de Rheubarbe tréper en de l'eau pour en tirer la substance, laquelle estant espoissie & deseichee, en faisoyent des Trochisques, & que puis apres reseichoyeut les pieces de Rheubarbe, qu'ils apportoyent vendre aux marchands. Cela pouuoit bien estre, que les marchands faisoyent cela de son temps: mais maintenant sçachans qu'ils ont grand prouffit en la Rheubarbe, & que chaque nation la tient en vsage, ils la cultiuent si soigneusement; qu'ils l'ont en si grande quantité, que celle fois qu'estions en Halep, l'on en donnoit dix

liures pour douze ducats. Toutesfois elle n'est pas tousiours en vn pris: car quand la Carauanne n'en apporte que bien peu d'Asamie, cela est cause de la rendre plus chere l'annee d'apres. Elle est cultiuec en Asamie, c'est à dire Mesopotamie, auquel lieu ils la sement de grene: & fait ses racines grosses comme la Couleuree, & quand ils l'ont defracinee, ils la taillent par rouelles pour la deseicher: & en se deseichant ainsi que l'humidité se consomme, les pieces en deuiennent ridees. Parquoy plusieurs la voyans ainsi retiree, ont pensé que cela prouient de l'expression, & toutesfois l'experience montre que cela est le contraire. Et pour en estre plus certains, nous estans enquis des marchands qui viennét en Halep, à sçauoir, si on en fait infusion: auos trouué que peu de gens en ont l'vsage au lieu ou elle est cultimee, & qu'ils vsent peu de medicamens prins de Rheubarbe. Quand lisons les autheurs de nostre temps, disputans de la Rheubarbe, en trouuons qui font en doute, à sçauoir si les anciens l'ont cogneue: car nous re-Rhapontie. putons les autheurs Arabes pour modernes au regard des Grecs. Parquoy voyans que Mesue la distingue en quatre especes, & qu'il n'a point parlé du Rhapontic, & sçachans que les Carauannes d'Asamie n'apportent que de la Rheubarbe, auons facilemet conclud que là ou Mesue a nommé la quatriesme espece de Rheubarbe du pays de Turquie, il entend du Rhapontic. Et à Rheubarbe dire le vray, le Rhapontic est moult semblable à la Rhenbarbe: Galbanam. & combien que ne voulons entendre que c'est tout vn, toutes sois opoponax. il est manifeste qu'ils approchent grandement de la vertu l'vn de styrax. Pautre. Les principales gummes & espiceries, comme est Galba- Affa færida. num, Opoponax, Styrax, Affa fœtida, Serapinum, & autres telles, serapinum. nous sont apportees par la voye de Halep: & la Scammonée. Inpoli. Les dactes dures sont apportées en Halep d'Asamie: car celles Chasteau de d'Egypte & Afrique sont si grasses, qu'elles sont empastees enfemble, & ne se peuvent garder à part. Il n'y a que trois iournees de Halep à Tripoli, qui est le lieu on les Venitiens abordent pour charger leurs nauires des marchandises qu'ils achetent en Halep. Tout le lendemain fut dedié à voir la ville, qui peut estre coparce en grandeur à Orleans. Au milieu de laquelle y a vne butte ronde, dessus laquelle est vn chasteau, qui a ses douues plaines d'eau. Aussi y a vn Sangiac auec ses soldats. Les murailles sont faites à l'antique. Et d'autant qu'il est en lieu eminent, on le voit

Onager. dicus.

Crus ba=

learica.

SECOND LIVRE DES SINGVLA. deplus loing. Il y auoit vn Afne fauuage nomme Onager, enfermé dedans les douues, different toutefois à l'Asne Indique qui porte vne Licorne. Aussi y veismes vn oyscau quasi semblable à vne Grue, mais plus petit de corpulence, ayant les yeux bordez de rouge, la queue de Heron, & sa voix moindre que d'vne Grue: & croyons que c'est celuy que les anciens ont nommé la Grue Balearique.

Speciale description des rues, selon qu'elles sont faites és villes & villages de Turquie. Chapitre CIII.



Amais les charrettes ne passent par les rues des bourgades & villes de Turquie, n'aussi par les marchez. Caril y a vn chemin au milieu de la rue, qui est expressement fait pour esgouter l'eau, & pour le passage

des cheuaux. Les chemins sont hausez aux deux costez de la ruë en façon de bancs, qui sont couverts de petits appentiz pour euiter la pluye, & la chaleur de l'esté. Et pource que les Turcs portent des robes longues trainantes iusques en terre, s'ils n'auoyét telle maniere de faire és villes, ils seroyent tousiours crotez. Telle

façon est generalement obseruee, non seulement en Halep, mais Russ des Vila 201sti par toute Turquie. De là vient que les rues des villes ne sont pas pauces, & pour cuiter les poudres par les marchez & basestans, qu'on fait voler auec les habits en temps d'esté, chacun qui tient boutique, donne vn asprepar moys pour iecter de l'eau deuant sa boutique, laquelle vn homme porte dedens vn oudre, ar-

rousant tous les matins en la rue. Le Turc tient toutes les boutiques & ouurouers des villes en sa main, & les louë aux marchads, & ne veut permettre que les hommes y tiennent leur mesnage au lieu ou est assis le marché. Car Mahomet desend que les sem-Femmes de mes n'ayent à vendre, n'acheter, ne se monstrer en public. Les ou-

Iny. portes

Turque ne uriers quels qu'ils soyent, se contentet du gain qu'ils sont le iour, Vot au mar= & ne se trauaillét point la nuict. Nous arrestassnes quelques iours en Halep: & feismes le circuit des murailles, qui sont de plus grade estendue que celles de Damas, ayans des encoigneures en plusieurs endroids, comme és murailles de Ierusalem. Les tours qui sont à l'entour, sont loing les vnes des autres. Halep à huict portes, & a grand nombre de vignes & vergers & beaux iardinages à

OBSERVEES PAR P. BELON. Pentour des murailles, ou ils cultiuent des choux cabuz, des lai-&ues, bettes, porreaux, oignos, pour védre au marché. Les Turcs settles, petitus, peritus, per peser onces, demie onces, dragmes: qui est cause qu'en auons reconvert en plusieurs lieux de Greques, & Latines: & quand en voulions trouuer, allions par les boutiques demandans Giaur manguour, c'est à dire monnoye de Chrestiens: & alors nous ayans entendu, monstroyent cela qu'ils en auoyent. Les Tures, Arabes, Egyptiens, & toutes autres nations du leuant subiects au Turc, n'ont autre diuersité de monnoye sinon ou d'or ou d'arget. L'or monnoyé qu'ils ont, est fin or de ducat. L'argent est fin ar- Momoye de gent, non mellé, ains putifié. Encor y a vne autre sorte de mon-Turquie. nove en Turquie, qui est appellee Mangoures, qui est de pur cuiure, dont seize ne vallent qu'vn aspre: & pource qu'ils pesent Mangoures. beaucoup, lon n'a pas accoustumé de s'en charger, ains ont esté Marque de faits à sin que quad lon achete quelque chose d'vne boutique, on gent des s'en serue à rendre le reste d'unaspre. La marque qu'ils sont à l'or Tures. & l'argent, est de lettres Arabiques, & n'ont en tout sinon vne efpece de monnoye nommee vn Aspre, qui vaut autant qu'à nous vn Carolus. Les Arabes & Egyptiens ont vne sorte de monnoye Afre. qu'ils nomment Meidin, qui vaut vn aspre & demy.

Voyage de la ville de Halep en Antioche. Chap. CIIII.

Es habitans d'Halep parlent Arabe, & non Turc: car le parler des habitans d'Egypte, Arabie, Syrie, Cilicie, & autres circonuoifins, eit Arabe. Apres Midy par-Langage de tisses de Halep, pour aller voir Antioche, & chemisprie, natmes par belles campagnes labources & arrousees de beaux Halep, ruisseaux. Ce soir logeassans de bonne heure en un village qui est appellé Farrou: pres duquel y a une haute colonne antique sans chapiteau, qui est toute droiste dedans un champ. Le iout venu prismes le chemin d'Antioche, & apres qu'eusmes un peu cheminé, & laisse la campagne, entrassmes en un pays pierreux: & falloit bien souuent passer par dessus des petites montagnes, & quelquessois suyuir les coustaux. Nous veismes les ruines d'un Chasteau, à la porte duquel il y auoit du Lietre blanc, qui nous sut chose nouvelle: car nous n'en auios.

YY ij.

point veu depuis Corfu. Aussi trouuions de l'arbrisseau d'Andrachne naissant par les coustaux, dont chacun en cueillit plu-Andrachne sieurs rameaux auec le fruict pour porter auec soy, & le manger par chemin: car il estoit meur pour sors. Aussi est il de si belle L'arbre du Liege porte couleur, qu'il inuite les gens à le manger. Il pend par trochets, de framboises. la grosseur & couleur des framboises, & mol comme vn grain d'vn Arbousier, & de Liege, ayant la saueur du fruict qui naist fur l'arbre du Liege. Aussi trouuions des arbres d'Aria, & d'Esculus, Terebinthes, & Eleprinos, que les Latins appellent Alaternus, les Italiens habitans de Termi, & de Narni, Alinterno. Continuans nostre chemin par ces vallees nous trouuasmes vn logis ancien en ruine, de la sorte d'vn monastere, ou auoit vne belle tour au milieu, que laissasses à senestre. Aussi laissasses vn beau logis ruiné, fait de pierres de taille, ou sont veues quelques lettres Latines, qui monstre auoir esté basty par les Romains. Nous passasses vn ruisseau, qui des la source venant de sa fontaine rendoit tant d'eau, que noz Chameaux y furent iusques aux sangles.

SECOND LIVRE DES SINCYLA.

Heirim.

Colocasse. Mouses. y fabriquer ledict chasteau. C'est le dernier endroict de Turquie ou croist la Colocasse, & les mouses. Les arbres de l'Andrachne & Alaternus y croissent par les rochers en la prochaine colline. No ne brussaimes point d'autre bois à acoustrer le soupper. No ne logeasmes pas au Carbaschara, ains en vne maison du village: qui est chose moult rare, de trouver gés par ce pais là, qui logée les passant est si bié ils les logét, c'est seulemét de leur bailler quelque lieu dessous vn porche, sans autre chose de la maison, nó plus que si l'on estoit logé dessous vne halle. Chez cest hose do beruasses vne chose digne de recit, c'est qu'il auoit vn poignart courbé à la façó des poignarts Arabes, qui n'estoit enrichi d'or ne d'argét, du-gi nostre droguemét luy en voulut bailler quatre ducats, qu'il refusa, dissar qu'il en auoit cousté six en Damas: & toutes sois croyós

Nous vinsmes loger au pied d'vn chasteau nommé Heirim, tout

ruiné, situé en pays deshabité, qui est moult grand' perte: car s'il estoit cultiué, il ne seroit moins sertile qu'est le meilleur endroist d'Italie. Les ruines de ce chasteau nommé Heirim, sont esseus sur vne butte comme celuy de Halep & d'Hamous. Nous ne pouûons croite que dix mille hommes l'ayent peu cauer en deux ans, & entailler la roche pour faire les sossez qui y sont. Il semble que nature se soit estout à faire ce petit mont dessus le roc pour

OBSERVEES PAR P. BELON.

qu'o n'en trouveroit pas vn escu de la douzaine dedas la meilleure ville de France. Cest hoste est vn de ceux qui font professió de loger les passans: mais il faut entendre qu'il ne baille chose qui proguens des soir, sinon les parois de sa maison vuides sans vtensiles. Il auoit plusieurs vnguens, comme Metopium, Rosatum, & telles autres fortes, qui font en commun vsage en Syrie & Arabie, & dont ne tenons compte.

De la ville d'Antioche.

Chapitre CV.

Eiour d'apres trouuasmes vne capagne de moult grande estendue, ou nous passasmes la riuiere no- orous rimies mee Orous, qui se va rendre en Antioche: car le re. e iour precedent nous l'auions costoyée. Laquelle coutefois nous passasmes bie haut au dessus d'An-

tioche iut vn beau & grand pont en vn grandlac, que croyons estre celuy qui autrefois estoit appellé Stagnum Meandriopolis. Nous suivismes long temps ladicte riviere, insques à ce qu'elle driopolis, entrast dedans le lac. Il n'y a que deux iournees depuis Halep en Antioche. Mais pource qu'il auoit pleu, & que les Chameaux qui portoyent le bagage, alloyent mal aisement, nous y seismes deux iournees & demie. Ce n'estoit pas nostre droict chemin allans à Constantinople, de passer en Antioche, mais nous laissafmes le droict chemin à main dextre pour aller voir la ville qui est situee au dessouz dudict lac. Or falloit il aller droict au mont Amanus, & de là à Adena: toutesfois pour estre allez voir An-Amanus. tioche, ne fusmes exempts de le passer: lequel pource qu'il apparoistnoir, est nommé en Turc & Arabe, le mont noir. La ville d'Antioche est en telle situation, qu'on ne la sçauroit bonnement Le mot noir. descrire en peu de parolles: car la structure des murs la rend grã-Antoche. dement admirable à la contempler, plus qu'vne autre ville qui seroit edifice en la plaine. Elle rend certain tesmoignage qu'Antiochus estoit de magnanime courage, & presque de grandeur incomparable. Le tour des murailles de la ville n'est rien moins grand que de Nicomedie ou Constantinople. Il y a plusieurs habitans en la ville, Grecs, Armeniës, Iuiss, & Turcs. Elle est moult abondante en caux de fontaines, qui sortent des rochers enfermez au circuit des murailles. Il y avn des costez de la muraille qui encein à vne montagne. L'autre costé s'estend par la som-

YY iii

Comparai= fon d'An= tioche à Lyon. 358

mité de deux montagnes, qui luy servent de fossez: car il y a trois hautes montagnes comprinses au circuit des murailles, qui ne sont petits tertres comme à Rome ou Constantinople, ains sont vrayes hautes montagnes. Nous ne sçachons ville en France à qui puissions comparer Antioche, qu'à la ville de Lyon. Car come Lyon enferme les hautes montagnes de Sainct Ius, tout ainsi la ville d'Antioche va enceindre des hautes montagnes, sur lesquelles est situé le palays d'Antiochus : qui n'est pas du tout ruiné. Car lon y voit plusieurs choses en leur entier, come des grandes salles & chambres: & aussi des cisternes faites à la façon de celles du palays de Philippi en Macedoine, de desmesuree grandeur. La massonnerie du Chasteau d'Antioche, & du tour des murailles de la ville sont encor en leur entier. Lo y voit des tours quarrees pres à pres l'vne de l'autre, moult hautes, ou les ouuriers n'ont pas espargné la pierre à les fortifier. Les murailles qui sont du costé de l'Occident, sont de tel artifice, qu'on peut mener les charettes & Cheuaux du bas de la ville au haut du Chasteau, tous chargez & montez à Cheual par l'entredeux des deux voutes, par le dedans de la muraille. Chaque tour a sa cisterne. Les motagnes d'entour la ville sont reuestues de Chésnes verds, Alinternus, graine d'Escarlate, Andrachnes, Stæchados, Stachis. Les Cigoignes qui sont l'esté en Europe, sont là nourries partie de l'hyuer, comme en Egypte: & aussi des Onocrotales, & plusieurs autres sortes d'oiseaux de riuiere, qui se nourrissent dedans le lac, qui est au dessus de la ville : entre lesquelz auons recogneu celuy que les habitans du riuage de la riuiere de Somme nomment des Cotees,& à Paris vn Morillon, & lequel les anciens nommoyent Glaucium: comme aussi est celuy qu'on appelle en François vne Piette. Les Mouttons qui paissent par les motagnes, ont la queuë rroussee fort grasse, d'un pied de large. Les habitans de ce pays, & quasi par toute Turquie ne font le pain sinon au iour la iournee, mal cuit, & mal en leuain. Les verms de soye que les Italiens noment Caualiers, sont de grand reuenu au territoire d'Antioche, & sont nourris de fueilles de Figuiers & Meuriers cultinez le log de la riviere. Il y a de treshauts Platanes à l'entree d'Antioche, dot il n'en croist aucuns n'en France n'aussi en Italie, sinon quelques vns cultiuez à Rome & autres villes par singularité. Il y a quelque petite quantité de Cannes de succre, Colocasses, & Mouses,

SECOND LIVRE DES SINGVLA.

Cotees oife=

aux.

Glaucium,

oifeau.

Pain d' Antioche.

Caualiers

Platanes.

Succre.

Colocasses.

Monses.

OBSERVEES PAR P. BELON.

qui sont cultiuces moult diligemmet en quelques iardins d'Antioche. Les habitans y parlent Arabe, comme en Syrie.

> Observation touchant les singularitez d'Antioche. Chapitre - CVI.

lieux d'Antioche, comme la porte sain de Paul, les se-sepulchres pulchres de plusieurs sain cas. Lon y pourroit voir pludes sain cas. Lon y pourroit voir pludes sain cas. qui les chercheroit par le menu. Lon y trouue de toutes sortes de viures au marché. Les boutiques des drogueurs, & artisans sont de mesme comme en Damas, Les arbres de Lotus, que les Fraçois appellent Micacou-Lotus. liers, croissent en la ville en grande quantité, & aussi és prochaines montagnes du territoire. Et tout ainsi que les Poupliers blacs Micacouliers & noirs, & arbres fruictiers font que la plaine de Damas resem-Poupliers. ble vne forest, tout ainsi voyant les Platanes & Micacouliers, font apparoistre Antioche comme dedans un bois. Les basts des Cheuaux des voicuriers d'Antioche sont si longs, qu'ilz prennent de-

Out le iour ensuyuant fut dedié à voir les saincts

car les basts leur sont mal propres au fardeau. Nous partismes apres disner d'Antioche, & passasmes de là la riuiere nommee Orous, que nous suyuismes long temps contre mont. La terre Orous. d'Antioche est si grasse que noz Cheuaux enfondroyent insques aux sangles, pource qu'il auoit pleu les iours precedens. Quand

puis les aureilles par dessus le col iusques à la queuë. Les paysans d'Antioche ne sont si habiles à charger leur bagage que les Turcs

nous eusmes cheminé quelque temps, trouuasmes des ruisseaux venans des montagnes, aux riues desquelz croist Nerion Agnus, Plates d'An-& de tres haults Platanes. Nous allasmes loger à Sarameli, qui est troche.

vn village au pied d'vn haut mont du tenant du mont Amanus,

qui est situé en la campagne. Le iour d'apres ne cheminasmes que deux lieues que ne campassions au pied d'une fort haute montagne, ou nous arrestasmes tout le iour, attendans yn Cheual que monsieur de Fumet enuoya querir en Antioche. Ce pendant

ayans monté sur ceste montagne, trouvasmes les forests toutes de Pignes nomez en Latin Picca, semblables à ceux qui viennet Esculus. sur la motagne de Tarare. Il y croist aussi des arbres d'Escul, Ilex,

Chameleon.

SECOND LIVRE DES SINGVLA.

Tragacanta. Adrachne, Oxycedrus, aussi y croist du Polium, Tragacanta, Chamædris, de la Carline, que plusieurs nomment fausement Chameleon. Nous veismes les paysans en la plaine, qui ont coustume de faire porter leurs fardeaux de bois sur le dos de leurs Bœufs, comme aussi le bled, & autres choses semblables, & quelquesfois eux mesmes estans lassez se font porter à leurs Bœufs: car cux qui n'ont pas haste s'en seruent comme nous d'vn Cheual. Il nous vendirent des poulles, des œufs, de la chair: & ja soit qu'ilz foyent campez par les champs dessouz leurs tetes tout l'esté, toutefois ilz sont accommodez tout ainsi, comme à la ville ou au village.

> Du passage par dessus le plus haut faiste du mont Amanus. Chapitre CVII.

zus. Mote negro. Mons ater.

E jour ensuyuant nous allions entre le Soleil leuant & le Septentrion, costoyans les hautes montagnes. Lemont Amanus oft vulgairement nommé Monte negro, c'est à dire, noir. Toutesfois Pline escriuant

Mons ater, n'à pas entendu de cestuy cy. Il nous fallut monter la montagne moult droicte, & precipiteuse, & plus fascheuse que nulle autre que nous eussios encor trouvé. Nous trouvasmes des hauts Cedres comme au mont Liban,& du Geneure maieur, & du Sauinier, comme au mont Taurus. L'arbre d'Andrachne y croistencor plus haut qu'en la montagne d'Ida en Crete. Nous fusmes plus de six heures auant qu'arriver à la summité de la motagne: & quand nous fusmes au plus haut faiste, regardans celle part dont nous venions, nous veoyons les summitez des monts de Syrie & Caire, & principalement celles que nous estimons estre le mont Pierius, lequel nous auions entourné les iours precedents par ses racines: nous veoyons aussi le mont Taurus, qui Taurus mos. apparoissoit de bien loing deuant nous, estendu en long, qui desia commençoit à estre couvert de neige par le coupet. La descente de ceste montagne ne sut si fascheuse, que la montee : car elle n'estoit passidroicte en descendant qu'en montant, & pource que cheminions à l'obscur, vn de nostre compagnie romba en vne vallee de plus de quarante toises de haut, sans que luy ne son. Cheual fussent blessez, qui fut chose esmerueillable à toute la

Pierius.

OBSERVEES PAR P. BELON. 361
compagnic. Ceste montagne est fortabondante en diuerses sortes de plantes. Nous trouuasmes des Arbousiers, qui n'estoyent guere moins hauts que ceux du mont Athos, qui naissent és mo-large suille. ragnes voisines du monastere d'Agias Laura. Aussi trouuiss des Myries blacs. hauts arbres d'Alaternus, qui communément sont arbrisseaux és Thymelea. autres lieux. Il y croist du Picca & Andrachne, Lauriers à large Chamelas. fueille. Descendans plus bas trouuasmes des Myrtes, qui portent Keller. le fruict blanc, de Thymelxa & Chamelxa, & de l'herbe que les Kruat, Alemás appellent Keller Kruat, differente aux deux dessudicites. Pamphilie.

Quand nous fusmes descendus le mont, nous reposasmes le log Mont Ana. d'un petit ruisselet. Nous repeuimes au riuage de la mer du fine sicus. Issicus, lequel se courbanten arc, fait vne moult grande plage. Ceste mer est du pays de Pamphilie conioince d'une part à celle de Cilicie. Et estans dessus ledit mot Ama, nous auions la mer qui batoit au pied de ladicte montagne, & veoyons bien l'endroi & ou le mont Taurus prend son commencement au riuage opposite à Cypre. Ceste mer batau pied du mont Amanus, & si quelqu'vn iectoit vne pierre d'en haut, la pourroit facilement ruer en l'eau de la mer Mediterranee. Il nous fallut long temps suyuir les orees de la mer,& entourner ledict fine,& passer de moult beaux ruisseaux. Continuans nostre plage cheminans par le siuage, il nous falloit passer vn autre petit mot fort estroict & difficile, qui estoit couvert de Pignets, au delà duquel trouvasmes vn petit Chastelet au pied de la montagne, ou il y a gardes ordinaires, d'autant que c'est un passage moult frequente. Nous y trouuas- chasseau gan mes de plusieurs sortes de viures à acheter, comme pain, vin, for- dé au mont mage, chair, & orge pour les montures. Nous descendismes yn Aman. peu au dessouz dudict chastellet, pres d'vn ruisseau dessouz vn Meurier blanc, qui est celle maniere d'arbre que les Fraçois prénent pour Sycomore. Nous feismes bon seu toute la nuich : car nous auions du bois autant que nous en voulions: & partismes 1960s. auant iour, & cheminasmes à l'obscur par pays vny & plat en la Loriers. campagne, & lors que le iour fut venu, retournasmes au riuage Chesnes Vers. de la mer, ou nous trouuasmes vne riuiere, qu'il nous fallut passer Platanes. à gué au riuage de la mer, que possible ce pourroit estre Issos. Smilax aspes Nous passions par lieux fort plaisans: car les chemins sont bordez 12

en quelques endroits de hauts Loriers, Chesnes verds, Platanes,

Smilax aspera, & maintes plantes verdes en tout temps. Nous ZZ.

362 Plaine du Darius. Portæ Cilt=

Eie.

auions les montagnes à dextre, & la mer à senestre. Ayans passéla riuiere, nous entrasmes en celle grande plaine, en laquelle on dit combat 4 A= qu'Alexandre & Darius combatirent. Il y croist vn arbrisseau que n'auions veu ailleurs, qui est moult semblable au Myrte. Il y a grande abondance de Myrtes: mais il n'y en a aucun qui ne porte la semence blache. Nous passasmes par dessus vne arche moult anrique, laquelle les autheurs ont nommé Portæ Ciliciæ, faite de brique, & de fort ciment, qui est plus dur que pierre de taille. Regardat çà & là lon voit la campagne comme vn amphiteatre : car les hauts monts l'entournent en façon de demie lune pour rece-Fruichs d'An uoir la mer dudit sine Issicus. En passant par dessouz lesdictes

SECOND LIVRE DES SINGVLA.

drachnes.

portes de Cilicie, chacun de la trouppe voyant les arbres de Andrachnes porter leurs fruicts à trochets, ja rougis & meurs, ressemblans à des Frezes, rompoit des rameaux & les alloit mangeant par le chemin. Le pays est peu habité: & ce qu'il y a d'habitans, ne sont point adonnez à la pescherie, n'aussi à n'auiguer: dont il aduient que nous n'auons onc veu vn feul bateau, le long de ceste coste de mer. Et aussi le pays est mal peuplé & peu habité de gens:toutesfois la terre est tresbien arrousee de ruisseaux:car nous en passasmes plus de trente en deux heures, qui s'escouloyét en la mer, descendas des hautes montagnes. Apres que nous fusmes esloignez des portes, commençasmes à entrer en pays sterile, & lieux pierreux, & de là passasmes des bois quasi comme taillis, ou naist vn petit arbrisseau, dont auons ja parlé, que ne sçauos exprimer, finele nommons Pseudomyrthus. Nous trouu2smes vn Carbaschara, ou nous reposasmes, qui n'est guere loing des villages.

I feudomyrthus.

> De la ville anciennement nommée Adena : & d'une beste d'Asie Chapitre CVIII.



L y a vne maniere de perit loup par Cilicie, & aussi generalement par toute Asse, qui emporte & derobe tout ce qu'il peut trouuer des hardes de ceux qui dorment l'esté hors du Carbaschara. C'est une beste entre Loup & Chien, duquel plusieurs autheurs anciens, Grecs & Arabes, ont fait mention. Les Grecs le nomment vulgai-

OBSERVEES PAR P. BELON. rement Squilachi : & croirions que c'est luy que les autheurs squilachi. Grecs ont nomme Chryscos, c'està dire Aureus lupus. Hest si Chroseos. larron, qu'il vient la nuict insques aux gens qui dorment, & emporte ce qu'il peut trouuer, comme Chapeaux, bottes, brides, pus. fouliers, & autres hardes. Cest animal n'est guere moins grand qu'vn loup. Et quand il est nuict close, il abboye comme vn Chien. Il ne va iamais seul, mais en compagnie : iusques à estre quelque fois deux cents en sa trouppe, tellement qu'il n'y a rien plus frequent par Cilicie. Parquoy allans en compagnie, font vn cry l'vn apres l'autre, comme vn Chien quand il dir, hau, hau. Nous les oyons abboyer toutes les nuictz: & n'estoit que les Chiens les empeschent, ilz entreroyent priuément iusques dedans les villages. Il est de moult belle couleur iaune, dont les habitans font ordinairemet fourrures de sa peau, qu'on y vend à grand marché. Le matin ensuyuant partans dudict Carbaschara, pour suyuans nostre chemin vers Adena, trouual-Pyramus. mes vn pont de pierre, & passasmes vne petite branche de la riuiere que possible est Pyramus, ioignant laquelle est vn Chasteau à main dextre, situé dessus vn roc de difficile acces. De là suyuismes long temps ladicte riuiere iusques à venir aux ruines d'une ville, qui (à nostre aduis) auoit nom Cæsarea Ciliciæ, ou nous trouuasmes vn pont pour passer la riuiere. Les riuieres de ce pays là, encore qu'elles soyent nauigables, ne portent point de bateau : car le pays n'estant peuplé, personne ne se soucie d'y traffiquer. Le domaine du Soudan d'Egypte s'estendoit iusques là, & estoit les bornes, qui distinguoit le langage Arabe d'auec le Turquois, & qui departoit l'empire des Arabes & des Turcs. La premiere bataille qui se feit onc entre les nations Arabes & Turquoises, fut faite en celieulà, dont est aduenu que le Turc les a rengez & gaignez iusques à les rendre ferfs à sa deuotion. Enceste ruine de Cesarce il n'y a qu'vn Carbaschara, & quelques petites maisons. Quand nous eusmes passé le pont, nous poursuyuismes le courant de l'eau, q nous auios à gauche, puis entrasmes en vne spacieuse capagne sterile, qui n'est possedec de particuliers Myrtes blac. sino de ceux qui veulent y mener paistre leur bestial. Les Myrres portet aussi le fruich blac, & y sont si freques, qu'ilz font ressebler Forests de Technes.

Rous passions des font des hauts abres de Te-rebinibes. rebinthes, qui font des forests en cest endroict, & sont espars ça

SECOND LIVRE DES SINGVLA. & là, messez auec des Pins sauuages. Ceste campagne nourrist de moult grands troupeaux de moutons & cheures, qui sont de grad reuenu à leurs maistres, tant en beurres qu'en fourmages. Et ja Diuersis nas soit que les beurres soyent differens les vns des autres en election tures de beur & bonté, ou pour la beste dont ilz prouiennent, ou pour le pasturage, ou de l'ouurier: toutes fois ilz ne s'essoignent tant du naturel I'vn de l'autre, comme fait le fourmage: car goustant le beurre de **Form**ages diuers animaux, des Buffles, Vaches, Iumens, Chameaux, Brebis, de plusieurs & Cheures, lon ne trouue moult grande varieté: mais il est bien au contraire des formages, veu mesmement qu'on les peut discerner à les odorer seulement & regarder, & les peut on infalliblement iuger en les goustant. Or est il que les paisans Turquois esloignez des villes, errans par les campagnes, vont gardans leur bestial aux champs tout l'esté: & ayans faute de vaisseaux de ter-Beurregarde re ou de bois, tuent quelques brebis ou cheures, & renuersent la peau accoustrec en oudre, qu'ilz emplissent les vnes de beurre, les autres de formage, & gardent la panse soigneusement: car ilz la remplissent aussi de beurre, qu'ilz font premierement bouillir & refroidir, auant que de le mettre leans. Chaque panse en cotiet enuiron de trente à quarante liures: les peaux en cotiennent plus de cinquante. Nous ne disons que quelques vns n'ayent l'vsage d'accoustrer le beurre en d'autres manieres, & saler de mesme façon que nous: mais cela n'est fait sinon és confins des grosses villes. Ceste chose est tout ainsi aux habitans de Mengrelie, qui amplissent les peaux des bœufs & des vaches, sans estre conroyees, auec du beurre, toutes fresches escorchees: & puis l'enuoyet pour vendre, à Constantinople, tout ainsi qu'on nous apporte l'huyle de Languedoc dedans des peaux de Cheures. Nous ne faisons doute, si ces paysans auoyent des vaisseaux commodes, qu'ilz ne garderoyent pas leur formages en des oudres : car ilz n'ot point d'vsage de le garder en pain. Et entant que tel formage est distribué par le pays de Grece, ou les marchands le vont vendre, les Grecs le nomment de nom vulgaire Dermatisi hilatismeno: & ne disent pas tyri, qui est à dire formage, mais simplement ilz l'appellent falc en peau, comme nous faisons quand nous nommons du salé, entédans par ce que c'est du porc. Mais eux le sont à la difference d'vne autre sorte, qu'ilz appellent en leur vulgaire Clorotyri, qui est à dire, formage frais: qui est celuy que Colu-Clorotyri.

és estomacs des am= maux.

Mengrelie.

qu'en Crete: toutesfois les Cretes ont vn rameau d'Aspalathus à la bouche de leurs pots, ou bien l'herbe de Reble, nommee Ap-Reble. parine: à fin que si par fortune aduient que le poil s'y arreste, le Apparine, formage en sorte plus net. Mais le formage de ces Turcs ainsi Formage salé en peaux, est communement plain du poil des bestes, pour ce des Turcs, qu'ils ne coulent point le laict. Continuans nostre chemin, allios Tentes des droid au Septentrion, & trouuios des loges & tentes en plusieurs passans. lieux par les campagnes, des pauures paysans, qui se partent l'esté des villes & villages pour aller par les campagnes, iusques à l'hyuer, ou ils font le mesme mesnage qu'ils seroyent aux villages ou villes. Et quad ils ont demeure huict iours en vn lieu, ils s'en partent, & vont viure en vn autre, & emportent leurs tentes fai des de clisses, convertes de feutres, quant & eux. Et quand ils retournent aux villes, ils les ployent & gardent diligemment insques à Froideur en ce que le froid soit passé. Et voulons bien maintenir que les habitans du pays d'Asie endurent aussi fort hyuer que sont ceux qui habitent au cœur de France. Ils sont paresseux & cultiuent mal la terre: mesmement les paysans riches veulent tousiours estre assis, sans rien faire: & n'estoit qu'ils font labourer les terres par leurs esclaues, il n'y auroit que bien peu de terres labourees. Nous arriuasmes ce iour en Adena, ou nous ouismes nouvelles de la Adena. ville d'Anasarbe, à qui l'on changea son nomen Cæsar augusta, Anasarbe. dont estoyent Opian & Dioscoride. Les Iuiss nous dirent qu'il Casar aus y a maintenant vn village à la bouche du fleuue qui passe par A-gusta. dena, qui est possible nommé Tyberis, qui retient son nom ancie Tyberis. Adena, & Adena est vne grosse ville, c'est à dire grand bourg, &

ble, pource qu'elle meine moult grande quantité de granois auccelle. La ville d'Adena n'est pas close de muraille. Il y avn chasteau qui a quatre tours quarrees, qui ne sont gueres sortes. Nous y trouuions de toutes sortes de viures, & du vin: car il y a des Grecs, des Iuifs, & Armeniens: & aussi que les Turcs mesmes

OBSERVEES PAR P. BELON. melle a nommé en Latin Caseum viridem, non pas qu'il soit verd, Caseus Viria mais qu'il est mol. Les pasteurs ne coulent iamais le laict no plus die.

de grand passage. Il y a vn beau pont de pierre, fort large & spacieux. La riuiere est non ée en Turc Schelikmark, qui vient d'Ar-schelikmark menie mineur, passant par Lydie & Cilicie, & vient tomber en la Lydie. mer Mediterrance au dessous de Rhodes. Elle n'est pas nauiga-

cultiuent les vignes pour en auoir les raisins. Nous commenças-ZZiij

ceux quien auoyent de reste, les changeassent à des Aspres. Le langage A= langage Arabic nous defaillit en ce lieu, & se changea à la langue rabe Turquoile. Nous changeasmes de montures à Adena, & seismes Turc. noz prouisions pour trois iours. Les Turcs vendent leurs marchandises au poix ou à la mesure, sans suruendre aucune chose, tellement que les voisins payent autant que les plus estranges qui Pain Vendu y viennent. Le pain y est vendu au poix, qui est la cause pour quoy au poix. ils le cuisent fort mal. Aussi ont la chair salce en grand vsage: & quand elle a prins sel, ils la pendent au sec, & iectent de la poudre de Cumin par dessus. Ceux qui ont escrit que les Turcs faisoyent deseicher la chair pour la mettre en poudre, & en vser en temps chee en Tur- de guerre, semblent l'auoir mal entendu: car nous estans enquis s'il estoit vray, auons trouné le contraire, & n'auons oncq entenquie. du qu'en Grece, n'en Turquie, ne Arabie, telle maniere de seicher la chair fust en vsage, pour en faire poudre. La chair entrelardee de gresse, tant de bœufs que moutons, y est taillee en lesches fort chair à mã- delices & tennes, & quelque peu salces: puis seichee. Telle chair est grandement estimee, tant en paix comme en guerre: laquelle ger crue. ils mangent crue en allant par chemin auec des oignons. Il est bien vray qu'en Crete & Chio les paysans ont de coustume seicher vn lieure tout entier, ou vn Bouc estain, ou mouto en pieces: mais est premierement quelque peu salee, puis estendue aucc des esclisses, & puis mise seicher dedens le four. Souventesfois nous sommes trouuez en plusieurs maisons des paysans par les montagnes de Crete, ou y avoit des Boucs estains tous entiers deseichez en ceste sorte, & aussi des Cheureaux & agneaux: Boucs emaistel vsage n'est pas en Turquie: carles Grecs font cela au stains. temps de Caresme, quand ils ont tué quelque lieure ou Cheure sauuage, voulans la garder pour apres Pasques: car ils n'ont point l'vsage de saler la chair en salouers, non plus que

par toute Turquie.

SECOND LIVRE DES SINGVLA.

Changement mes à auoir changement de monnoye: car nous auions auparade monnoye. uant vie de Meidins par Syrie, Egypte, & Cilicie, & fallut que Limites du Voyage par dessus le mont Taurus.

Chapitre CIX.

Es Turcs font plusieurs apprests à manger sur le che-min, tant en allant par pays comme à la guerre: entre lesquels ont vne maniere de saucisses en vsage qu'on appelleen vulgaire Grec, Stopides. Elles font faites stopides. auec des noix enfilees par quartiers de la longueur d'une faucisse, Saucisses de puis trempee dedas du vin cuict tout chaud, à la maniere de ceux Vin cuit. qui font la chandelle. Il les faut couurir auec du moust petit à petit: & non pas tout à vn coup luy baillent conuerture, mais par plusieurs fois. Les autres y mettent de la farine par desses, à sin de l'espoissir plustost. Lon en peut aussi enfiler de mesme auec des figues, amandes, auelaines, & autres fruices durs: & ainfi engrofsies auec le vin cuict, en font vne longue chose ressemblant à vne andouille. Telle maniere de saucisses sont communes en ce pays là, qui est vn bon manger pour gés qui vont par chemin. Lon fait Tapi? d'A des tapiz en Adena, mais la plus grande partie sont faits à force dena de feu, à la maniere des chappeaux & feutres: aussi sont ce proprement feutres faits en maniere de tapiz, desquels les Turcs se seruent à se coucher dessus allans par chemin: car ils sont legers & mols. Ceux qui ont à passer le mont Taurus, font leur prouisson à Adena pour trois iours, auant que partir: car d'Adena à Heraclee il y a trois iournees par pays sterile. Les montures coustent cinquante meidins, qui est le pris d'un ducat, & dix meidins. Les Bonneis homes de ce pays là portet leurs bonets semblables à une chaus-pointus. se d'Hippocras, sçauoir est que le bout le plus pointu leur pend surl'espaule: & pource qu'ils sont faits de seutre, l'on s'en peut sacilement seruir à passer de la gelee. Il est bien vray que les Turcs de reputation qui habitent és villes & villages, comme aussi les Turbans, riches portent turbans blancs, mais les pauures paysans vsent de tels bonnets qu'auons dict. Ceste maniere de bonnets nous dureret depuis Halep iusques à Adena: mais à Adena veismes d'autres qui estoyent repliez d'autre faço. Les habitans des prouinces s'entrecognoissent à telles merques, come aussi font aux habits.

ZZ iiij

Voyage d'Adena pour passer le mont Taurus. Chapitre

> Artans d'Adena, allions entre Occidet & Septentrio. La campagne nous dura iufques à midy: puis commeçasmes à monter le mont Taurus. Nous campasmes & dormismes en l'endroict ou la nuict nous surprint,



& pource que le téps estoit serein, & qu'il faifoit froid, coupafmes plusieurs petits Platanes, Andrachnes, Nerions, Arbousiers, & feismes bon feu d'vn Carroubier sec. Lelendemain long temps auant iour nous commençasmes à monter la montagne fort difficile. A la summité de lagile trouuasmes des Geneuriers maieurs, qui croissent hauts come Cypres, dont la semence est douce, & grosse come vne noix ressemblat quasi à vne galle. Les habitans du pays les mangent, chofe qu'auons apperceu. par les noyaux qu'allions amassans çà & là le long du chemin, qui auoyent esté iettez de ceux qui en auoyent mangez le dessus. Les noyaux sont si durs qu'on ne les peut rompre

OBSERVEES PAR P. BELON.

pre sinon à grands coups de marteau, longs & gros comme vne petiteoliue. C'est l'arbre le plus singulier apres le Cedre, qui soit fur le mont Taurus, aussi est il tousiours verd. L'on verra son naif portraict & description au liure qu'auons intitulé de Arboribus perpetua fronde virentibus, c'est à dire des arbres de perpetuelle verdure. Nous trouuions aussi des arbres de Styrax, & Pignets ou styrax. Picées. Nous montasmes la montagne en demic iournec: & quad nous fusmes au haut, nous la trouvasmes converte de neige. Aufsi y observasmes vne sorte de Sauinier, qui est celle espece que sauinier. Dioscoride a descrite: Ou bien est Thuya de Theophraste & Arbre de Homere. Et pource qu'anions veu les années precedentes vn ar-Thuya. bre à Fontainebleau au iardin du Roy, qu'on nommoit arbre de vie, qui fus apporté du pays de Canadas, au temps du feu Roy François premier de ce nom: observasmes diligemment ledict Sauinier sur le mont: & ayans descrit l'vn & l'autre par le menu, les troquasmes fort semblables, mais differents en quelques merques, qu'exposerons en escriuant les plantes en particulier. Les Nature du Platanes croissent sur cemont encor plus grands qu'en Antio Platanes, che, & sont de telle nature, qu'ils despouillent leurs es corces en hyuer, en ce contraires à l'arbre d'Andrachne: car Andrachne se despouille de son escorce rouge au plus grand chand de l'esté, Nature de pour se reuestir d'une cendree, qui au commencemet est de passe l'Andrack couleur. Mais le Platane se despouille de son escorce plombee ne. Phyuer, & se mue en vne grise. Nous y trouuasmes des hauts Cedres, de mesme ceux du mont Liban, desquels plusieurs de la cõpagnic, à nostre persuasion se garnirent de ses pommes, qui sont quali semblables aux pommes de Sapin, mais sont plus grosses & lisses, & regardent contre le ciel. Maintenant ne voulons consommer temps à descrire cest arbre, mais auons bien voulu en bailler le portraiet, pour monstrer. Nous cheminasmes long temps sur le dos de ceste montagne, mais nous n'estions. encor sur le plus hant couper : car nous auions d'autres montagnes, tant à dextre qu'à senestre. Et quand nous susmes venuz insques au dessous d'vn chasteau, qui est assis là haut desfus vn roc, nous commençasmes à deualler petit à petit. Il estoit desia tard, lors que trouuasmes un Carbaschara sur le chemin, qui est aux racines dudict haut mont. Il y a si grandepolar in sance is the said of the said

370 SECOND LIVRE DES SINGVLA.

Portraiët du Sapin. quatité de C

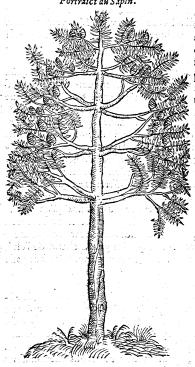

quatité de Cedres sur le faiste du mont, que nous ne veoyons quafi autres arbres plus frequents, & toutesfois il n'y croist nuls Sapins, que les Latins nommet Abietes, qui toutesfois ressemblent les Cedres, tellement que dirions le Cedre, ou bien le Sapin, espece de Cedre. Parquoy en auciff bien voulu bailler le portraid suyuant le Cedre. Aussi n'y croist point de Melese, que les Latins noment Larices: ne Sapimus, que les François nomment Suiffes, ne Aleuo, autrement nomez Pinastri, duquel Aleuo il-y en a austi vn arbre à Fotainebleau, qui fut pareillemet apporté de Canada, & presenté au Roy François, auec l'arbre de Vic.

Des baings chauds naturels, qui font fur le mont Taurus : & de la ville de Heraclee. Chap. CXI.

Baings chauds du mont Taurus.

Abies.

Melefe.

Larix.

Suiffe.

Aleuo.

Pinaster.

E soit no arrivasmes au Carbaschara pres d'en baing d'eau naturellement chaude. Ce baing est tout muré de brique, & est la muraille semblable à celles qui sont aux baings salez ioignant les ruines de Troye. OBSERVEES PAR P. BELON.

L'ean en sent vn peu le soulphre, & ne fait point congeler ses excremens en pierres, comme ceux de Padoucou de Bource; car non seulement l'eau des baings fait excrement de soy qui ne se convertist en pierre, mais austi l'eau froide; comme est celle qui sorrd'une fontame à Medane pres de Noisi à six lieues pres de Paris, en la terre de Monssenr Iean Brinon seigneur de Villaines; & aupres de Clairemont en Auuergne, ou est vn pont de pierre que le cours, de l'eau y a fair. Le lendemain nous poursuyuismes le ruisseau qui descend en la plaine, deuallans contre bas. Mais apres qu'eusmes regaigné le dessus d'une prochaine montagne, ne trouvalmes plus d'arbres. Et ne cheminalmes gueres apres avoir Iniubier laisse le Carbaschara, que ne trouuassions des terres labourables blanc. encloses de hayes, faites d'un arbre, que Columelle nomme Iniu-Juiubier bier blac, lequel porte vn fruict semblable au fuiubier rouge, ex- rouge. cepté la couleur, qu'ils vendent par les marchez des villes. Les Grecs le nomét en vulgaire Ziziphia, d'vn nom corrompu de Iuiubier. Quand nous eusmes chemine susques à Midy, estans sur le mont, veoyons bien à cler Heraclee de moult loing, qui est situce là bas en la plaine. Toussouts descendions contre val, & veoyons plusieurs villages situez le long d'vne montagne, qui les defend des vents de Bize, & du Macstral. Nous trouvions grande quantité d'Absinthe & d'Ambrosia. La plaine d'Heraclée est moult fertile & cultiuce partout, aussi y a plusiours villages: carles ruisseaux qui descendet des motagnes, arrousent les terres des iardins & vergers, ou ils cultiuent toutes sortes de fruictiers, come Aabres. Pefchers, Cormaillers, Pruniers, Pommiers, Poiriers, Amandiers, fruittiers Grenardiers, Oragiers, & autres tels arbres de iardin. Il y a vn fort en laplainegrad village pres d'Heraclee, qui n'est habité q de chresties Grecs, d'Heraclee. qui parlans leur langage vulgaire, est pur Grec. Aush y a vn autre d'Armeniens Chrestiens: tous deux sont fort diligens à cultiner les iardinages: car l'on voit leurs vignes fort bié labourees, & pour auoir l'eau à commendement, ils ont de toutes sortes d'herbes en leurs iardins, telles que nous anos és nostres. Nous arrivasmes bié Heraelee tard en la ville d'Heraclée, qui est la premiere ville au deça du du mone mot Taurus, & aussi est elle situee au pied du mot, ioignat ses racines Or faut il sçauoir qu'il y a plusseurs Heraclees: no au os ja par Proposide lé d'vne qui est au riuage du Propotide, voisine à Rodosto. Et pour Rodosto. se qu'auos dit q Rodosto auoit no Perinthus, auons dit en ce lieu Perinthus

AAa ij.

372

que quelques autheurs modernes debatent qu'Heraclée du Propontide doit estre nommee Perinthus: mais quant à nous, ja nous sommes excusez que ç'a esté le moindre de nostre soucy que de Proponide. rendre les noms anciens aux villes qui les ont changez à des modernes. Parquoy Heraclee du Propontide, soit Perinthus, ou Rodosto, nous en laissons l'examen à qui le voudra entreprédre. Nous y trouuasmes de toutes sortes de viures, pain, vin, & chair. L'on nous a affeuré que la plaine d'Heraclée nourrissoit des harats de plus de quatre mille cheuaux par an, & desquels lon en tireplus de six cens de service toutes les annees. Les cheuaux sont fort estimez en Turquie, venans de ce pays là, & sont nommez cheuaux Caramans. Les habitans ayans l'arbrisseau de Sumach à commandement és montagnes voilines, font prouision de fruict, duquel trouuaimes au marché d'Heraclee à grands pleins sacs, dont ils donnent goust d'aigreur à leurs mangeailles, & y adioustent des aulx batus auec du sel, & en saupoudrent la chair tant cui de, boullie, que rostie, qui la rendaigre & de bonne saueur. Nous arrestasmes à Heraclee pour recouurer des montures, & y fulmes tout le iour ensuyuant. Ceste campagne d'Heraclee est longue de deux iournees, qui n'est habitee sunon en celle partie ou il y a abondance d'eau.

SECOND LIVRE DES SINGVLA.

Cheuaux Caramans. Sumach.

> Voyage d'Heraclée à Cogne : & des Cheures qui portent la fine laine de Chamelot. Chapitre CXII.



Yans trouvé montures pour aller d'Heraclée à Cogne, nommee en Latin Iconium, nous commençalmes à faire chemin. Les montures couftent vn ducat & demy pour piece. La plaine est arrousee par canaux

comme à Damas. Regardans vers le pied des montagnes, veoyons plusieurs villages moult essongnez l'vn de l'autre. L'herbe que les Grees nommerent Absinthium marinum, y est abondante, non qu'elle croisse en c'est endroict aupres de la mer (car elle est à plus de quatre iournees) mais c'est que noz ancestres luy imposerent ce nom, encor qu'elle naisse és lieux Mediterranees. La campagne blanchist de Sauge menue, & de Poliu. Nous passasmes trois ponts de bois: Car les canaux & ruisseaux y sont moult frequents. Il s'esseu a vn vent austral impetueux & froid,

Absintbiu marinum. Sauge me= Buc.

OBSERVEES BAR P. BELOW. qui nous souffloit le sable au visage auec grande violence. Nous passassioignant vne montagne ronde, qui sembloit estre faite par artifice humain : car elle est esseuce & enroumee de fossez pleins d'eau. Continuans nostre chemin entrasmes en vin pays fort pierreux, qui est tel que le paysou est situé Fontainebleau: reste qu'il n'y a nuls arbres. Nous vinsmes loger à vn Carbaschara dessus le grand chemin ioignant une fontaine, dont nous dessogealmes auant iour, & entrasmes en larges capagnes sans arbres. Cheminans par la campagne veoyons les montagnes de costé & d'autre bien loing de nous, ou il ne croist nuls arbres sinon à la summité, au bas desquelles nous trouvions seulement de l'Aluy - Alugne pone susdicte, appellee Seriphium marinum, & de l'autre Pontique, tique. qui ne differe en rien à la nostre de iardin, hors mis qu'elle est plus Aluyne de blanche. Les Cheures de ce pays portent la laine si delice, qu'on iardin. la jugeroit estre plus fine que soye : aussi surpasseelle la neige en laine duchae blancheur. Ces Cheures cy ne sont point plus grandes que noz melot. Moutons, & neles tond lon comme les Quailles, mais on leur arrache le poil. La chair en est autant delicate que de Mouton,& ne sent point la sauuagine. Tous les plus fins Chamelotz ondez, chamelot ? ou sans ondes, de beauté plus excellente, sont faits de la laine de onde? telles Cheures, desquelles ou semblables Ælian autheur Grec, à nostre aduis, a fait mention. Car il dit que les Cheures de la mer Caspie sont tresblanches, & sans grandes cornes: desquelles le poil est si mol, qu'il peut estre comparé aux fines laines Milesiénes, qui sont laines les plus delicates & fines qu'on sçache trouuer. Mais Pline à la difference de celles là, en escrit d'autre sorte. Tondentur Capræ (dit-il) quod magnis villus funt in magna parte Phrygie, unde Cilicia fieri solent. Sed quod primum ea tonsura in Cilicia sit instituta, nomen id Cilicas adiecisse dicunt. Il appert donc que les Cheures sont de diuerses sortes. Celles du Chamelot sont princes, & differentes aux nostres: car elles sont de petite corpulence, & ont petites cornes. Leur poil est plus blanc que la neige, assez loguet, mais plus delié qu'vn cheueu. Nous n'auios autre herbe plus frequete que celle d'Ambrossa, si aromatique que nous estions en- Ambrossa. testez ne plus ne moins que si cussions esté en vne caue plaine de vin nouueau. Les habitans la cueillent, & s'en seruent à se chauffer, d'autant qu'ilz n'ont point d'autre bois. Auffi feichent ilz les Bretagne. bouses des Vaches, come ilz font à l'Armour de Bretagne. Ceste

SECONDE LLYRE ADESES IN GYLA. capagne dequoy parlons, est fort deserte: caril n'y a ne ruisseaux ne fontaines. Nous logeasmes d'assez bonne heure en un grand village nomme Sarameli, & trouvalues qu'ilz augyent des balaisdel'herbe d'Ambrofia: desquelzayans prins une poignee, l'auons monstré en France par grande (ingularité: car il n'en croist point de fanuage en Europe, au moins qu'ayons peu sçauoir.

ក្នុងនៃសម្ពេក ខេត្ត ខេត្ត នេះ នេះ នេះ មាន មានវិទា Delawilled Iconium co Chapitre CXLII.

leasta san Arrana isa seo d E iour d'apres partismes d'Ismil, & continualmes la campagne, qui nous dura iusques à Cogne, & logge geasmes dedans yn grand Carbaschara. La muraille de Cogne est faite de plusieurs fortes de pierres, comme aussi sont celles de Constantinople. Il est

aise à voit que les murailles de Cogne sont modernes : car lon y voit les pierres de marbre des Eglises, ou lon voit encore les epitaphes en lettres Greques: qui monstrent, qu'elle a autrefois esté possedee par les Grees Chrestiens. Car les croix & les vestiges. qu'on y voit, le demonstrent euidemment. Le circuit des murailles est en rondeur: mais les tours sont quarrees, rares, & peu frequentes. La ville de Cogne anciennement nommee Iconiun'est, gueres loing des hautes montagnes, desquelles descendent pluficurs ruisseaux qui passent en la ville. La partie de la ville qui est tournee à la campagne, regarde le leuant. Il y a vn Hercules taillé en marbre à celle porre de la ville, qui est entre l'Orient & midy au dehors de la muraille, ioignant une tour; mais il n'à maintenant point de teste: car les Turcs la luy abhatirent n'à pas long temps. Il y a huict portes en Cogne comme en Halep. Elle est habitee de Grecs, Turcs, Arabes, & Armenies. Les vignes y sont so gneusement cultinees : aussi nous y trouvasmes de bon vin, que les Iuifs nous vendirent. Les plus beaux bastimens de Cogne, font Mosquees, les baings, & les Carbascharas. Lon ny brusse point d'autre bois sinon que du grand Geneurier, & de la seconde espece de Sauinier, & de deux petis Cedres, & du serment de Ledon: Lesquelz quand youlusmes discerner pour les cognoistre, nulle diligence ne nous a peu seruir à les specifier: car ilz sont

de mesme couleur, de mesme odeur & saucur. Tous six ne sonz pas counerts d'escorce dure comme les autres bois, mais de ban-

Cogne.

Bois qu'on brufte à Cogne.

OBSERVEES PAR P. BELON. 23 des longues les vnes sur les autres , comme la vigne: & ont les cœurs du dedans rouges, entournez d'vne councreure blanche comme le Carroubier, & l'If & les bruffans ne troiniafmes differenecer la fumee n'au charbon : qui de tous est vni comme de Tille, & legier comme de Saule. Tous, excepté le Ledon, portet resine plus dure que le Terebinthe. Leurs bois ont mesme durté, & tailleure à la cognée. Tous meurissent leurs fruices en meline temps d'hyner, & sont verds en toutes saisons.

> es Orfeures de Turquie. Chapitre CXIIII. Des Orfeures de Turquie.

Es Turcs font quantauffi grande despense en leur endroiet en l'orseuerie, que nous et equ'ilz font, est de fort bonne matiere. Ilz aiment à porter des anneaux, & veulent que leurs cousteaux soyent bien façonnez: & les pendent à vne chaine d'argent, dot la game est enrichie de quelques belles garnieures d'or ou d'argent. C'est vne coustume commune tant aux Turcs commeaux Grecs de porter les cousteaux pendans à la ceinture: & font communément forgez en Hongrie, ayans le manche moule Dent de Rolong:mais quand les merciers de Turquie les ontachetez, lors ilz hart. les baillent aux ouvriers pour leur mettre vn bout, qui est com Dent de Hipmunément de dent de Rohard, dont y en a de deux fortes. L'une poporames, est droidement blanche compacte, ressemblant à la Licorne: & Tortue d'Inost si dure que l'acier à peine y peut mordre, fil n'est bien trempé. die. L'autre dent de Rohard est courbee comme celle d'yn Sanglier: qu'eussions creu estre dent d'Hippopotame, n'eust este qu'auos veu des Hippopotames en vie, qui n'en auoyent pas de telles. Encor les emmanchent ilz d'escaille de Tortue d'Indie, qui sont orseure de transparentes de couleur d'orce, dont l'emmancheure d'yn cou-Turquie. steam coulte enuiron vn ducat. Les orfeures sont accropis à terre quand ilz besongnet. Aussi est leur fourneau au milieu de la boutique encontre terre sans cheminee: & se servent d'vn seul souffler rond qu'ilz hausent & baissent quand ilz veulent souffler. Nous scieurnasmes deuxiours à Cogne pour recouurer montureside voictures, & pour nous fournir de viures, & austique cestoit la feste de Noel. Apres que nous fusimes reposez, nous partilmes apres dilner, & allalmes vers la montagne que nous auios Spiriling

Oxigala.

Bamphylie,

pbylie. de Cheure.

de faire elgarer noz guides hors du chemin. Quand nous fulmes au haut, nous cheminalines long temps par forests de Picce: & ayans trouué vn village, il nous conuint loger dedans vn Carbaf chara. Le jour d'apres nous fur difficile à cause du téps, aussi qu'il failloit tantost monter, & tantost descendre. Ce pays est fort peuplé,& y a grande quantité de villages. Et encore que fussions en hyuer nous trouuions de l'Oxygala', qui est viade commune aux Turcs, & principalement en temps d'esté. Il z le tiennent preparé dedans des grandes escuelles, qu'ilz vendent és boutiques, desquelles le taux est fait vn aspre la piece, & est suffisant à saouler quatre Turcs. Nous ne cheminalmes gueres ce iour que nous ne fussions hors des montagnes: & entrasmes en la campagne de Paphylie, qui est celle region qui s'appelle Caramanie, laquelle coprend souz soy Cilicie & Pamphylie. Elle a sept Sangiacats deffouz sa charge. Nous cheminasmes entre petits arbres de tressept sangia- beaux fruicts, laissans la ville d'Angouri à main dextre, qui ancats en Pame ciennement estoit nommee Encyra. Elle est pour le jourd'huy la ville plus renommee de tout ce pays là, pour le grand traffic des Angouri. Chamelorz. Car il n'y a ville ou lon en face sinon là d'aurant que Engra les Cheures dont est prinse la fine laine à les faire, ne se trouuent rine laine qu'en ces contrees de Pamphilie. Continuans nostre chemin vinsmes loger en Achara.

SECOND LIVRE DES SINCVLA. à passer. Il commonça à neiger, & couurir la terre: qui fut cause

Delavilled Achara. Chapitre CXV.

Achara. Armenie Es villes de Turquie ne sont pas communément mu-rees, non plus qu'est Achara, qui est ville en l'Arme-nie mineur. Nous y auons yeu des pierres inscrites de lettres Latines, qui anciennement seruoyent de se-

pulchres, mais maintenant elles seruent de vaisseaux à tenir l'eau dessouz les fontaines pour abbreuuer les Cheuaux des passans. Nous logeasmes au Carbaschara. Ceste ville est pres d'yn grand estag, large & spacieux: lequel nous costoyasmes log teps: auquel on pesche plusieurs sortes de poissons, & entre autres, Tanches, Brochets, Carpes & Bremes. Nous auons par cy deuant compté le chemin par journee, d'autant que les Turcs ne comptent par milles comme en Italie, ne par lieues comme en France. Nous gh s£Ā partismes

OBSERVEES PAR P. BELON.

partismes d'Achara, & continuasmes la susdicte campagne, en laquelle trouuions des villages situez le long des collines, tant au costé dextre que senestre. Nous dinasmes en vn petit village, ou nous trouuasmes assez de viures. Le soir nous vinsmes loger en Carachara. vne autre ville nommee Carachara, qui est à dire Chasteau noir, ou mismes fin à ce voyage pour vn temps. Et pource que demeurasmes là, & passasmes l'hyuer, & bonne partie du printemps ensuyuant, nous pourmenant par les lieux circonuoisins, eusmes loisir d'observer plusieurs choses, touchant les mœurs & facon de viure des Turcs. Tout homme qui sçait quelque mestier est tousiours mieux recueilly entre les Turcs, qu'vn autre qui n'en a point. C'est la raison pourquoy les esclaues que les Turcs prennent en guerre se deliurent de seruitude, les vns plustost que les autres. Car ceux qui sçauent mestier ont incontinent gaigné l'argent de leur rançon : au contraire des autres qui n'en sçauent point, & qui sont contraincts d'exercer ouurages mecaniques: car ceux chez lesquelz ilz ont à demeurer, les font charuer ou garder leurs trouppeaux. Les Genissaires mesmes pour la plus part, sçauent ouurer de quelque chose: car estans és serailz on leur fait apprendre quelque besongne en ieunesse. Somme qu'estans les mestiers nourrissons des personnes de serue condition, il ne sert de rien en ce pays là de s'auouer estre gentil-homme. Il y en a plusieurs qui ne vendent que du pain' chaud pour manger auec le moust. Mais pource qu'il y a difficulté en la façon de leurs fours, dirons de quelle maniere elle est. C'est, qu'ilz ont de telz grads vases de terre que sont ceux esquelz nous faisons les buces, que nous nommons cuuiers de terre: lesquelz ilz enterrent en la boutique iusques à demy. Et estant le cuuier percé au fond, ilz laissent un conduict rond à costé en terre, qui va respondre au fond du cuuier. Et le cuuier estant couché quass de trauers, & ayant le conduict à costé du fond, fait que le bois ou charbon qu'on mer au fond, s'enflamme facilement, & eschausse le vase de toutes parts. Le boulanger qui a sa paste leuce, faisant des galettes tenues, les met dessus vne clisse comme le dos d'yn panier, large comme vn bonner: lequel tenant sa main dedans la clisse, applique la paste à la voute du cuuier qui est chaude, & là la galette demeure pendue, & se cuict tout à son aise: car l'ouurier y en mettant une pour cuire, en oste une autre dessa cuicte: y en

SECOND LIVRE DES SINGVLA. ayant plusieurs qui se tiennent ainsi pendues aux voutes du vase. Et pour les oster il a vne petite fourchette en maniere de hauet pour les acrocher de la main gauche, à fin que tenant vne longue espatule en sa dextre, il face lascher prinse à la galette, & la face tomber sur son hauet. Aussi est necessaire que l'ouurier n'ait la barbe trop longue:car elle seroit subiecte à se griller à la flamme, qui fait cuire le pain. Les habitans enuoyent acheter de cela, & le mangent chaudement auec le moust, qui leur est au lieu de grade friandise. Cecy est en plus grand vsage l'hyuer qu'en temps d'esté, auquel lon trouue des fruistz & autres hardes à manger. Mais pource que ferons apparoistre cecy plus à plain au tiers liure par cy apres, nous en tairons pour le present. Toutefois auant que de poursuiure le recit de telle matiere, il nous a semblé connenable mettre vn discours des loix que donna Mahomet à ses suppostz, quasi en maniere de parentese, pour faire mieux entendre que la Barbarie & bestise de ce faux prophete a seduit tout ce pauure peuple ignorant sa loy,qui est vn vray songe phantastique. Parquoy mettans fin à ce second liure, comencerons le tiers par les plus cuidentes resueries, dequoy s'est souvenu Mahomet.

Fin du second liure.

## AV LECTEVR.

Vis qu'auons trouné nounelle occasion en descrinant ce tiers liure, de pounoir traitter les singularitez sur la maniere de viure des gens en Turquie, selon que les y auons observees estans residens en Asie au sen cœur dicelle: Nous a semblé bon auat toute autre chose, apres auoir parlé & fait particulier discours des mœurs de diverses nations, par ou auons cheminé, toucher quelque petit mot des choses fantastiques que le saux prophete Mahomet leur a laisse en son Alcoran Soit que n'ayons mis le dacte des iournees, mois, es annees en cest œuves, comme plusieurs autres qui ont descrit leurs voyages toutes sou qui conques desirera le sçauoir, vueille lire la preface du premier liure, es la le pourva voir bien au long. Desia auons fait apparoistre par gens suffisans d'autorité es de sçauoir, que n'auons faute de tesmoins à approuver noz voyages, dont est cy faite mention.



## TIERS LIVRE

PLVSIEVRS SINGVLARITEZ

CHOSES MEMORABLES OBSERuees en diuers pays estranges.

Par Pierre Belon du Mans.

Particulier discours touchant le commencement de l'origine des lois des Turcs. Chapitre 1.

R come auons dessa dict sur la fin du second liure, c'est grad' resuerie de lire ce que Mahomet a escrit és liures de son Alcoran:parquoy sçachas qu'auss eu loisir d'observer beaucoup de choses, sur la sa-A çon & maniere de viure des Turcs, & principale-

ment estans de sciour en Paphlagonic, ou demeurasines quelque papalagonie espace de téps, nous a semblé bo mettre vn perit discours de Mahomet à part, tel possible que personne n'a encor mis en nostre langue, sans toutes fois que personne s'en trouue au conemet scadalite, à fin qu'il nous foit plus facile, que par cy apres puissios faire entendre la raison pour quoy les Mahometistes se maintiennét en telle maniere de viure, veu mesmement que c'est chose conuenant à la matiere que pretendons traicter. Il n'y a pas iong temps La Meque. que Mahomet nasquit en vne ville de l'Arabie heureuse, nomee Alearliure la Meque, qu'interpretons Petra, ou il coméça la secre des Turcs, contenant la & à ce qu'o escrit ce sut l'a d'apres l'aduenemet de nostre Seignenr Vie de Masfix cens & vingt, & mourut l'an fix cens quatre vingt & trois. Les bomer. Turcs ont vn liure nomé Asear, qui contient toute la vie de Mahomet, lequel ilz tiennent& observent. Il est comprins leans tout ce qu'il feit depuis sa naissance insques à sa mort, & que son pere Pere de Mesauoit nom Abdola Moralip, & samete Imina, tous deux idola-bomet. quist: & samere Imina mourut deux ans apres qu'elle l'eut enfan-

Grande fi= bomet.

trenchant, & luy tira le cœur, dont il osta vne gouste noire, en laquelle les Turcs dient que les diables tentent les hommes, & que c'est chose commune à tout homme d'en auoir: & qu'apres l'ange luy remist le cœur en son lieu, & luy nettoya la poictrine, à fin qu'il ne peust iamais plus estre tenté du diable en aucune saison. Voila la narration que le liure d'Asear a escrit touchant le prenesse de Ma- mier commencement de Mahomet. Le mesme Asear escrit que Mahomet estant en laage de quinze ans, faisoit souuét des voyages en Perse, au Caire, & en Syrie, auec vn riche marchand, nommé Gadisa, qui estoit mary de sa cousine germaine, laquelle il print en mariage quand le susdict Gadisa fut mort, dont il engendra quatre enfans, sçauoir est, trois filles & vn filz: qui fut sa premiere femme. Et ayant prins le trafic du dessunct, se messa de marchandise, iusques à tant qu'il eut trente & huict ans: & lors fadonnaà vne vie solitaire en lieu desert, allant tous les iours se cacher en vne cauerne, qui n'estoit guere loing de la Meque, ou il demeuroiriusques à la nui &, & y faisoir si grande abstinéce, qu'il sesentoit affoiblir. Aussi dit, qu'il en perdit l'entendement, en forte qu'il en fut iusques à resuer, & auoir plusieurs visions: & entendoit quelques voix sans voir personne, lesquelles il racomptoit toutes les nuietz à sa femme : mais elle luy disoit que ce estoient tentations diaboliques: pour laquelle chose il entra en si grande frenaisse, qu'il en cuida deuenir insensé, tant qu'vn iour il fur en deliberation de se precipiter du haut d'une montagne. Quand Mahomet commença son Alcoran, il feit semblant que l'AngeGabriel le destourna de son opinió, disat que l'Ange estoit venu à luy en forme humaine, ayant des ælles blanches, luy difant: Resiouy toy Mahomet, Dieu se recommande à toy, te fai-

TIERS LIVRE DES SINGVLA. té:& par ce poinct demeura orphelin de pere & de mere. Aussi escrit que Mahomet est issu de la lignee d'Ismael, né de Abraham, qui eut deux filz, l'vn de Sara, nommé Isaac, l'autre Ismael filz de Agar: & qu'Ismael bastit le temple de la Meque, qui est le premier (ce dit-il) que les hommes ont edifié au monde. Aussi dit que quand Mahomet auoit quatre ans, qu'il alloit pescher auec d'autres petits garçons: & luy estant seulet en vn champ, l'ange Gabriel vestu d'ornemens blancs comme neige, vint à luy en figure humaine, qui le print par la main, le tirant à part, & l'ayant mené derriere vne colline, luy ouurit la poictrine d'vn rasouer

OBSERVEES PAR P. BELON. fant à sçauoir qu'il faut que tu soyes son prophete. Tu és la plus parfaite de toutes ses creatures. Aussi dit que l'Ange luy monstra ses lettres, luy disant qu'il les leust. Mais Mahomer ayant respodu qu'il ne sçauroit lire, dit que l'Ange luy repliqua: Mahomet lis le nom de ton createur, & lors se disparut l'Ange, & s'en alla. Encor escrit Asear, que Mahomet retourna moult ioyeux à la maifon, & que les arbres, pierres & animaux qu'il rencontroit, luy faisoyent honneur, & en le saluant, disoyent: Mahomet, tu seras le messager de Dieu. Toutes lesquelles choses il racompta à sa femme: mais elle nele vouloit croire, ains luy disoit que c'estoit tentation diabolique, dont Mahomet fut desplaisant, iusques à en estre malade. Aussi dit ledit Asear, que l'ange vint lors à Mahomet, estant dessus son lict, luy apporter le second chapitre de l'Alcoran, ou il y auoit ainsi escrit: Leue toy, magnisse ton createur, nettoye tes habillemens, & ayes en horreur les idoles : & que lors Chapitres de Mahomet appella sa femme, luy recitat ce qu'il auoit songé: mais qu'elle estima que ce ne fust sinon vne vision & tentation pareille à celles de deuant. Dot Mahomet fut grandement courroussé, & denint plus malade qu'il n'auoit esté au parauat: mais il dit que l'Ange retourna à luy à l'heure de minuict, luy apportant le tiers chapitre de l'Alcoran en escrit, dont Mahomet retourna en santé. Safemme luy dist qu'elle eust bien voulu voir l'Ange: mais Mahomet respondit qu'il ne seroit possible.

De qu'elle astuce vsa Mahomet au commencement, en seduisant le peuple ignorant,pour l'attirer à sa loy : & de ceux qui luy Chapitre 11. ayderent.

STANT Mahomet en deliberation d'eriger nouvelle secte, eut assez bonne fortune à son commencement: car outre ce qu'il trouva des Chrestiens à la Meque, qui avoyent les liures du vieil & nouveau testament,

& y sçauoyent quelque chose, aussi luy ayderent grandement à parfaire son Alcoran. Et luy qui auoit hanté & practique beaucoup de nations en Syrie, Iudee, & Egypte, estoit de subtil entendement. Car apres qu'il auoit fait escrire quelques chapitres (qu'il disoit luy auoir esté enuoyez par l'Ange Gabriel pour mettre en fon Alcoran) il les faisoit transcrire, & bailloit secrettement à plu-

BBb iij

TIERS LIVRE DES SINGVLA. seurs de la Meque, à fin qu'ils les apprinssent par cœur: car il n'osa les communiquer dés le commencement, sinon en cachettes. Or apres qu'vn sien parent puissant Seigneur de la Meque nommé Homar, & vn autre nommé V becar, auec plusieurs de leurs parents eurent deliberé de nesetenir plus cachez, voulurent declarer l'Alcoran en public, pour laquelle chose grande partie des habitans de la Meque auoyent determiné de tuer Mahomet, sinon qu'ils aduiserent que plusieurs l'estimoyent demoniacle: & surét contents de le laisser en sa folie. Mais peu apres ils s'assemblerent encor de nouveau pour le mettre en prison. Dot Mahomet estat aduerti s'en fuit des l'heure, & s'en alla en vne autre ville nomec Almedine, qui cstà deux iournees loing de la Meque: & persuada à ceux de son parti qu'ils missent une poignee de cendres sur la teste de leurs cheuaux, & en espandissent une autre poignee en Eair, & liassent les rennes de la bride de leurs cheuaux, disans vn vers de l'Alcoran escrit au troissesme liure au dixhuictiesme chapitre, & qu'ils se feroyent innisibles à ceux qui les voudroyent poursuyure. Toutes les choses touchant sa fuite, sont escrites en l'Alcoran au fecond chapitre du premier liure. Et ayant demeuré en Almedine, il se fortifia de gens qui prindrent son party, & rendit les hufs tributaires à luy, & vint à la Meque auec groffe armee, & se feit seigneur de la ville, qu'il subiuga à force d'armes.

Que toute la croyance des Turcs est contenue en l'Alcoran fait par Mahomet. Chap. 111:

Outes les superstitions & foles cerimonies des Turcs

Outes les supertitions & foles cerimonies des Turesprouiennent des enseignemens de l'Alcoran. Et ceste
diction Alcoran ne signifie autre chose que recueil.
crit en rithe parautre no Alforcan. Cet Alcora estat tout escriten rythme, se termine en consonance de vers: & est si estroidement garde; que fiquelque Turç avoit mué vne seule lettre, ou changé le stile, ou un accent, la loy commande qu'il soit lapidé des l'heure mesme. Cet Alcoran n'estoit pas en tel ordre du temps de Mahomet, auquel on voit maintenant: mais apres qu'il fut mort, vn sien gendre nominé Ofmen, qui fut le Roy troisiesme apres luy, print ses.

OBSERVEES PAR P. BELON. escrits tels qu'il les avoit faits en sa vie, qui estoyent en vn coffre,

&les meit par ordre, & les intitula par chapitres, dont il feit quatre liures. Le premier liure contient cinq chapitres : le second liure en contient douze: le troissesme en contient dixneuf: le quatriesme en contient cent soixante & cinq. Tous lesquels chapitres de l'Alcoran sont nommez par noms propres, & nombrez de compte fait deux cens & vnze. Tous Turcs ont le susdit Alcoran en si grande reuerence, qu'ils le baisent & l'embrassent, & iurent par luy comme par Dieu. Aussi l'appellent ils le liure glorieux. L'Alcoran contient entierement toutes les loix que iamais Mahomet bailla aux Turcs, tant de ce qu'ils ont à croire, & à faire, que ce qu'ils esperent en l'autre siecle pour les bons & mauuais: & aussi des choses qui leur sont desendues, du boire & du manger. Mahomet en le faisant en desroba partie du nouueau, partie du vieil testament, comme il appert en ce qu'il escrit touchant la creation du monde: Car il racompte leans comme Adam & Eue pecherent, & sortirent hors de Paradis, & vindrent en terre: & comme les Anges pecherent, & qui fut cause de les faire pecher. Dit d'auantage comme Dieu enuoya Moyse pour tirer les Juiss hors la captiuité de Pharaon, & comme les Iuiss receurent sa loy, & les choses qui leur aduindrent au partir d'Egypte,& comme ils adoreret le veau: & la maniere comme ils passerent la mer rouge, ou fut noyé Pharaon: & comme il pecherent contrefaisans des faux dieux. Il traicte aussi de nostre Seigneur, & de nostre Dame: & du mystere de la natiuité, vie & miracles de nostre Seigneur, & de ses Euangiles, & de la loy qu'il bailla. Mahomet dit au premier. chapitre du premier liure, & en plusieurs autres lieux, choses de nostre Seigneur, comme s'ensuit : Nous dieu (dit-il) auons donné l'escriture à Iesus Christ, & l'auons aidé du sain & Esprit. Et au premier chapitre du second liure dit pareillement que Dieu determina l'Alcoran à Mahomet, & le Testament & Euangiles à Iesus Christ, pour la loy de plusieurs hommes. Et au chapitre second du premier liure traicte amplement la conceptió de la vierge Marie, ou il expose quasi toute la visitation d'Elisabeth. Dont les gloseurs sur l'Alcoran disent sur ce passage que closeurs sur Iesus Christ & sa mere, furent seulement exempts de la tentation Meran.

diabolique: & accordent que nostre Dame sut sans peché origi-

TIERS LIVRE DES SINGVLA. nel. Il fait expresse mention de la nativité de nostre Seigneur au premier chapitre du troissesme liure, & de toute la salutation & Bucellences à mystere de l'annonciation. Il met trois excellences de nostre Seigneur en son Alcoran. La premiere au premier liure chapitre second, que Iesus Christ monta au ciel en corps & en ame. La seconde est, qu'il le nomme parole de Dieu. La tierce est, qu'il l'appelle esprit de Dieu, comme il appert audit chapitre troissesme du premier liure dudict Alcoran. Lesquelles excellences l'Alcoran ne les attribua iamais à nul autre, ne à Moyse, ne à Dauid, ou Abraham, ne aussi à luy mesme. Il y a aussi mis par escrit au second chapitre du quatricsme liure, que Iesus Christ sçauoit les secrets des cœurs humains, & faisoit resusciter les morts, & guerissoit les maladies incurables, & enluminoit les aueugles, & faisoit parler les muets. Il dit aussi que ses disciples faisoyent miracles, qui surpassoyent la nature. Mais les Turcs fauorisans à leur fause secte, exposent les choses susdites à la louange de leur Mahomet, & no

> De diuerses sectes qui sont suruenues entre les Mahometistes sur le fait de leur religion. Chapitre 1111.

Liure de la Zuna.

nostre Sei=

1324 T.

pas à celle de nostre Seigneur.

Vtre l'Alcoran les Turcs observent les commendemens d'vn autre liure, qu'ils nomment Zuna de Mahomet, qui signifie chemin ou loy, c'est à dire suyure le conseil de Mahomet: lequel liure ses disciples escrive-

rent apres sa mort. Et estant paruenu en plusieurs mains, les vns y adioustoyent, les autres diminuoyent, ainsi qu'il leur sembloit, bon: tellement qu'on trouva si grande confusion & contrarieté selle en la eschicht que man de la estate en estoit negatiuement: & s'esseua telle division en sa secte, qu'il fal-

bomet.

Alcalipb

bometiftes.

lur que le Alcaliph, c'est à dire le Roy qui dominoit à ceste generation, commandast à tous Mahometistes, que celle part ou l'on trouueroit gens doctes en l'Alcoran, qui de nom propre sont appellez Alphachi, vinflent en la ville de Damas pour tenir vn Cocile, & apportassent tous les escrits qu'ils pourroyent recouurer. Concilerent Cela fai celedict Acaliphou Roy, de deux cens qui estoyent là venus, feit choisir six Alphaches, c'est à dire sçauans: & des six vn nommé Muszlin fur choisi le premier, Bochari le second, Bubo-

rayra.

OBSERVEES PAR P. BELON. rayra le troisiesme, Annecey le quatriesme, Atermindi le cinques me, & Dent le sixiesme. Lesquels il feit entrer en vne chambre, là ou estoyent tous lesdits liures qu'on y auoit apportez de toutes parts. Et estas là, chacun d'eux composa vn liure choisi des escrits de plusieurs autres. Puis apres chacun presenta son liure à l'Alcaliph ou Roy, qu'il les bailla aux autres sçauans pour examiner: & cemmanda que la reste des autres liures sussent noyez dedans le ruisseau de Damas, nommé en Latin Chrysoross, & en Arabe Adegele, en sorte q de la charge de deux ces chameaux n'en resta que lesdits six liures nommez la Zuna. Toute la reste furent iettez dedens le ruisseau, & commanda le Roy à tous Alphaches, c'est à dire Theologiens de Mahomet, 'qu'ils n'osassent plus alleguer aucune authorité de Mahomet sinon ce qui estoit contenu esdits six liures de la Zuna. Et depuis il yeut vn docteur Theologié de Mahomet, qui print les dits six liures de la Zuna, recueillans tous. les passages, & en seit vn liure, qui est nommé le liure des sleurs. Les Turcs tiennent les liures de la Zuna, en la mesme authorité quel'Alcoran: pour laquelle chose les Tures reputent le susdix Acaliph pour sainct homme. Et toutesfois combien que tant de docteurs de leur theologie eussent assemblé ce qui estoit escrit en figrand nobre d'autres, en six liures, toutes fois pour y auoir grandes contrarietez sont venus beaucoup de schismes entre eux. Car il aduint que depuis ils se diviserent en quatre opinions, dont en-settes entre core pour l'heure presente les Perses sont cotredisans aux Tures, les Tures. s'appellans heretiques les vns les autres. Et n'estoit que la puissan-Diuerses opice du Ture les a beaucoup vnis, pour les conquestes qu'il a faites nions des fur le Souldan de Babylone, & que la Syrie, Egypte & Mesopo-Mahometietamie luy sont tributaires, il y auroit diuerses opinions entre les stes. nations, à cause qu'ils sont de diuers langages. Les Turcs croyent que l'Alcora a esté faict en vne nuich, les autres disent en vn mois: laquelle chose a donné moult grande authorité audit Alcoran. Mais leur croyance est fause: Car Mahomet mesme confesse qu'il demeura treze ans en le faisant en Almedine, & dix ans à la Meque. Aussi les chapitres le monstrent euidemment, desquels les uns ont nom propre Medenia, & les autres Mechia.

De la crainte du tourment d'enfer, dont Mahomet a espouuenté les Turcs: Chapitre v. & de leurs sepultures.

des Turcs.

Vandles Turcs mettet quelqu'vn en terre, apres qu'ils ont laué le corps, & enueloppé d'vn linceul, ils ne

consent celle partie ne des pieds ne de la teste, suyuat quelque commandement de Mahomet, qui dit que quand le recipassé entre en sa sepulture, deux Anges noirs appellez par nom propre en Arabe Mongir, Guanequir, viennent l'vn auec vn maillet defer, l'autre auec des crochets de fer, qui font leuer le mort à genoux, & luy remettent l'ame dedens le corps, tout ainsi (dit l'Alcoran) comme vn homme se vest sa chemise: & lors lesdits Anges interrogueront le trespassé, s'il a creu à Mahomet, & s'il a bien obserué sa loy, & s'il a fait bonnes œuures en ce monde quand il viuoit, & s'il a ieusné le Caresme des Turcs qu'on nome Radaman, & s'il a bien fait les ceremonies de la Zala, & s'il a

Radaman Caresme des

mais soudain il y en viendra deux autres blancs comme neige: dont l'vn mettra ses bras pour appuyer sa teste, & luy servir de cheuer: & l'autre se mettra à ses pieds, & le garderont, luy faisans Bons Anges. compagnie infques au iour du iugement. Mais si le trespassé rend mauuais compte de sa vicaux Anges noirs, sçauoir est qu'il n'ait pas creu en Mahomet, & autres choses susdictes, le liure de la Zuna dit quel'Ange noir qui tient le maillet de fer, luy donnera

payéles decimes, & fait des aumosnes. Lors si le trespassérend bon compte à ces Anges noirs, ils le laisseront là, & s'en iront:

Mauuais Anges.

vn sigrand coup sur la teste, qu'il fera entrer le trespassé neuf aunes dedens terre: & l'autre Ange noir ne cessera de le tourmenter de ses crochers de fer, & aussi l'autre de le batre de son maillet, & lny donner ce tourment insques au jour du jugement. Pour lesquelles choses les Turcs escriuent le nom auec du saffran sur les corps desdits trespassez, & font les sepulchres vuides pour leur donner espace de se mettre à genoux, & y en a qui couurent les fosses auec desais, de peur que la fosse ne se comble. Ces choses ont tant espouventé les Turcs, que le matin quand ils font leur oraison, ils disent en ceste sorte en leur langage, Seigneur Dieu, deliure moy de l'interrogation des deux Anges, & du tourment du sepulchre, & du mauuais chemin, Amen. Les prieres pour les

Tourmet du Sepulchre.

OBSERVEES FAR P. BELON.

erespassez que font les Turcs & Turques sur les fosses des cime- Prieres pour eieres, font faites à celle fin de deliurer les defancts de l'interro-les trepafet gation desdeux Anges noirs. 112/ 115 200

De plusieurs choses fantastiques, moult estranges que Mahomet & escrit touchant le iugement. Chapitre VI. ಪ್ರಾಕ್ಷಿ ಕ್ರಾಡಿಕ್ಕಿಸಿಕೆ ಕ್ರಾಡಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಡಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಡಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಡಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಡಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಡಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಡಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಡಿಕ್ಕ

Ahomet ayanctraduict fon Alcoran de plusieurs pas-lages de la Bible, a mis quelque chose de la creation du monde, & l'histoire d'Adam, lequel il dir que Dieu fabriqua de sa main de pure terre, & inspiraen luy Pesprit de vie: mais que le peché d'Adam seit que tous les descedans de luy, furent condamnez à mourir. Quantau iour du iugement, il dit que sur la fin du monde vn cornet sonnera, & que lors les hommes sur la terre, & les anges du ciel mourront puis le cornet sonnera vne autre sois, au son duquel les hommes & les Anges resusciteront. Dit au cinquiesme chapitre du premier liure, que tous les animaux de la terre, & les oyseaux du ciel resusciteront le jour du jugement. Le liure de la Zuna dit, que les moutons qui sont tuez le ione de la Pasque des Turcs, qu'ils noment Bairan, entreront en Paradis le iour du ingement : & que le Monton que mouton que sacrifia Abraham au lieu de son fils Isace, anoit esté sacrifia As nourry en Paradis l'espace de quarante ans, & que l'Ange Ga-braham. briel l'auoit porté, & que ledit mouton estoit de couleur noire. moutons C'est la raison pourquoy les Turcs tuent plusieurs moutons pout facrifier le iour de leur Pasque, combien qu'ils ne soyent obligez. d'en tuer plus d'vn.: car le liure de la Zuna dit, que tous les moutons que les Turcs ont tué pour sacrifier le jour de leur Pasque, prieront au jour du jugement pour ceux qui furent canse de les faire sacrisser. L'Alcoran dit, au premier chapitre, du premier liure, qu'il ya deux Anges en vne cauerne dedans Babylone, qui font pendus par les sourcils, qui seront tourmétez iusques au iour du iugement. Or la glose dit sur ce passage, que Dieu enuoya deux Anges en Babylone, comme iuges entre les hommes de la cité, lesquels descendoyent du ciel tous les matins, & remontoyent au soir: & qu'vn ionr leur aduint tronner une moult belle femme qui se complaignoit de son mary: mais elle leur pleut

tant qu'ils la prierent de son deshonneur, & elle s'y accorda,

C.C.c. ij

386 TIERS LIVRE DES SINGVIA. moyennant qu'ils luy enseignassent l'oraison qui leur donnoit verru de monter au ciel. A laquelle ils obeyrent moult volotiers, & luy enseignerent l'oraison. Mais aussi tost qu'elle l'eut apprise, s'en alla au ciel, & les Anges pour le peché qu'ils auoyet commis, perdirent la grace de l'oraison: tellement que ne pouuans monter au ciel, demourerent en terre: ausquels Dieu manda qu'ils eleussent la peine pour leur peché, ou en ce monde, ou en l'autre: & ayas eleu la peine en ce monde, les iugea à estre pendus par les sourcils iusques au iour du iugement. On dit outre l'Alcora, que ces deux Anges enseignent journellement l'art de Nigromancie aux hommes de ce pays là. Et au chapitre dixneufiesme du troisiesme liure, l'Alcoran dit que Dieu meit les estoilles au ciel pour la beauté de ce monde, & pour la garde de chaque diable malin: & que pour le chasser quand il veut escouter les secrets de paradis, chaque estoille court apres luy auec vn tison enflambé. Le liure de la Zuna dir, que les estoilles sont tenues pendantes en l'air, attachees auec des chaines d'or, qui sont là pour faire la garde: car les diables viendroyent ouyr les secrets de paradis, pour les reueler aux hommes diuins.

Plaifant voyage que Mahomet faint auoir fait en Paradis la nuiét en dormant: & des grandes folies qu'il racompte touchant le paradis des Turcs. Chap. VII.

Paradis des Turcs. Despouilles de la guerre. A nuict Mahomet endormy, en resuant eut vne vision qu'il recita le lendemain, & meit en escrit: par laquelleil a fait grad bien à tous ses successeurs, sur ce poinct, que les despouilles de la guerre sont attribuces à eux.

Aussi est-ce s'vn des articles qu'il dit que Dieu luy conceda en parlant auec luy. Or estoit il couché la nuict auec l'vne de ses vnze semmes nommee Axa, qu'il aymoit le mieux: & s'esueillant à minuict, songeant qu'on auoit frappé à sa porte, il dit qu'il se leua pour l'ouurir: ou il trouua l'Ange Gabriel chargé de septante couples d'elles, plus blanches que neige, & plus luisantes que le cristal: & auoit vn animal auec soy, plus blanc que laict, & plus grand qu'vn Asne, & plus petit qu'vn Mulet, lequel de nom propre il appelle en Arabe Alborach. Il est escrit au liure nommé Ascar, que l'Ange Gabriel embrassa Mahomet, &

387

en l'embrassant, dist: OMahomet, Dieu m'a enuoyé pour te saluer, & m'à commandé de te mener ceste nuict auec moy en paradis, pour voir les plus grands secretz qu'onques filz d'homme n'a veu. Mahomet respondit qu'il en estoit content. Et l'ange dist à Mahomet: Monte donc sur l'Alborach, & nous en allons. Mais l'Alborach se reculloit, à qui l'Ange dist: Pourquoy ne veux-tu que Mahomet monte sur toy? Le rasseure que iamais meilleur hommene monta, ne montera, que Mahomet. Mais l'Alborach respondit qu'il n'en feroit rien, que Mahomet ne luy promit premierement de le faire entrer quant & luy en paradis. Lors Mahomet respondità l'Alborach, qu'il seroit la premiere beste qui a entré en paradis. Et soudain Mahomet monte dessus, & l'ange print les resnes, & cheminerent toute nuic vers Ierusalem. Le liure d'Asear dit que Mahomet ouit la voix d'vne semme par le chemin, qui disoit: O Mahomet, Mahomet. Et l'ange luy dist: Que ne respondez vous à ceste voix? Mahomet ne respondit rien. Et continuant le chemin, ouit encores vne autre voix, qui appelloit, Mahomer, Mahomer. Et l'ange luy dist qu'il ne respondist rien. Et estans quelque peu plus auant, Mahomet demada à l'ange qui l'auoitainsi appellé, & qu'elles semmes estoyent celles là. A qui Gabriel respodit, que la premiere est celle qui fait le cry, & diuulgue la loy des luifs: & que fil eust respondu à ceste voix là, tous les Turcs sussent deuenus luifs, & que la seconde estoit celle qui public la loy des Chrestiens: & que s'il luy eust respondu, tous les Turcs se fussent faits Chrestiens. Tost apres artiuerent au temple de Ierusalem: ou Mahomet & Gabriel entrerent, ou ilz trouuerent tous les prophetes & messagers qui sont venus en ce monde, qui vindrent au deuant de luy à la porte du temple, le receuant, & saluant en ceste maniere : Dieu vous gard, ô la ioye des vrais messagers, prophete honorable: & alors ilz le porterent en l'air en grande solennité insques dedans la grande chapelle:& le prierent qu'il feit la priere pour tous, en se recommandant à luy, & qu'il se souvint d'eux en parlant à Dieu. Dit en outre que Mahomet estant sorty du temple, trouua vne eschelle faite de lumiere de Dieu, qui touchoit au ciel, Gabriel le print par la main : & arriuans au premier ciel, qui estoit fait de fin argent, ou les estoilles pendoyent à des chaines de fin or, & sont aussi grandes qu'est la montagne d'aupres de la ville d'Almedine, nommee Noho: Ga-

briel frappa à la porte du ciel. Le portier demanda qui c'estoit : il respond, le suis l'ange Gabriel, & Mahomet le Prophete & amy de Dieu auec moy. Et soudain que le portier entendit le nom de Mahomet, ouurit la porte du premier ciel:ou ilz trouuerent vn viel homme tout chenu, qui estoit Adam : qui embrassa Mahomet, remerciant Dieu de luy auoir donné vn tel filz, & se recommanda grandement à Mahomet. Passans outre, trouuans des anges de plusieurs figures, comme de bœufs, d'homes, de cheuaux, & d'oiseaux (& entre autres y anoir vn coq, qui anoir les pieds au premier ciel, & la teste au second) Mahomet demada à l'ange que fignifioyent ces choses là : à qui l'ange respondit, que les anges Philosophie prient Dieu pour ceux de la terre: & que ceux qui au oyent forme deMahomet. d'hommes, prioyent pour les hommes : & ceux qui auoyent forme de bœufs, prioyent pour les bœufs, & ainsi des autres. Et que ceux qui estoyent en forme de coqs, prioyet pour les coqs:& que quand ce grand coq chantoit, les autres coqs de la terre & du ciel chantoyent. De là trouuans l'autre ciel de fin or, frapperent à la porte:le portier demanda qui c'estoit: Gabriel respondit, C'est moy & Mahomet. Ilz entrerent leans, ou ilz trouuerent par tout le nom de Dieu & celuy de Mahomet en escrit en ceste maniere. Il n'ya autre que Dieu, duquel Mahomet est le prophete: & trouuerent Noé tout chenu, qui embrassa mahomet & se recommanda à luy. Puis trouuerent plusieurs anges de figure merueilleuse, dont l'une avoit les pieds au second ciel, & la teste au troissesme: vne main en leuant, & l'autre en occident. De là monterent au tiers ciel fait d'une pierre precieuse: ou ilz trouuerent Abraham, & grand nombre d'anges: dont l'vn auoit d'interualle d'vn œil à l'autre septante mille journees, & tenoit vn liure en la main escriuant & effaçant toutes choses: & s'appelloit l'ange de la mort, escriuant les hommes qui naissent, & essaçant le nom de ceux qui meurent. De là monterent au quatriesme ciel fait de fine esmeraude, ou ilz trouuerent Ioseph filz de Iacob, qui salua mahomet, & serecommanda à luy. Et grande quantité d'anges, dont l'vn moult grand pleuroit: mais c'estoit pour les hommes, qui pour leur peché alloient en enfer. De la monterent au cinquiesme ciel fait de fin diamant, ou ilz trouuerent moyse, qui se recommanda à мahomet: & plus grande quantité d'anges qu'és autres cielz. Ез

de là monterent au fixiesme ciel, fait d'vn Carboucle, ou estois

TIERS LIVRE DES SINGVLA.

OBSERVEES PAR P. BELON. faind Iean Baptiste, qui se recommanda à Mahomet. De là allerentau septiesme ciel, qui estoit fait de la lumiere de Dieu, ou ilz trouverent Iesus Christ: & Mahomet se recommanda à luy: ou ilz trouverent grand nombre d'anges. L'ange print congé de Mahomet. Il commença à monter par lieux difficiles, ou il trouua tant d'eaux, tant de neiges, & se lassa tant qu'il n'en pouuoit plus, & en ces entrefaites dit qu'il ouyt vne voix du ciel, qui luy dist: О маhomet, salue ton createur, tu és bien pres de luy. Et veit si grande lumiere qu'elle luy troubla la veue. Il dit que Dieu auoit septantemille linges de lumiere de Dieu dessus sa face, qu'il n'en estoit plus loing que deux traicts d'arbalaiste. Et dit mahomet que Dieu mist sa main sur son ombre, qui luy seit auoir grand froid. Il dit que Dieu parla à luy en ce lieu, & luy bailla plusieurs commandemens de la loy, & luy reuela beaucoup de secrets. Et dit le mandemens de la loy, & luy reuela beaucoup de tecrets. Et ait le liure Asear que Dieu luy donna cinq choses, qu'il n'auoit iamais dons de Mabaillees à homme. La premiere, que Mahomet est la plus esseuce homet. creature qui fust n'au ciel, n'en la terre. La seconde, qu'il est le plus excellent & plus honorable gentilhomme de tous les filz de Adam au iour du iugement. La tierce chose, qu'il est le Redempteur general, c'est à dire le pardonneur des pechez. La quatriesme est, qu'il sçait tous les langages. La cinquiesme est, que les despouilles des barailles & des guerres luy fussent deliurees. Le liure d'Asear dit qu'il commença à descendre par ou il estoit monté,& qu'il compta à l'Ange Gabriel tout ce que luy estoit aduenu: & l'ange luy dit, O Mahomet, Dieu m'auoit comandé de vous conduire en ce lieu pour vous faire voir to° ses secrets. Mais maintenat allos en enfer, à fin de voir les fecrets de là bas, come font tourme Cinq chofes tez les homes par les diables. Toutes ces chofes fusdictes escriuit du per die Mahomet en son Alcora, q mostrét le peu d'étédemet qu'il auoit. des Turcs Or est il que mahomet descriuat le paradis qu'il pmet à ses Turcs, y a miscinq choses. La premiere est, qu'il y a des maisons. La seco-de est, qu'il y a des viensiles. La tierce est, qu'il y a des viures pour boire & mager. La quarte est, qu'il y a des habillemas. La cinquiéme est, qu'il y a des belles femmes pour prédre plaisir, & aussi des L'enfer de beaux cheuaux bien ornez de selles & brides, enrichies de pierres Mahommet. precieuses. Suivat cela il dit q l'enfer à sept portes & q les diables sot de diuerses sortes. Les vins sot enchaînez de chaînes de fer, les CCc iiij

TROISTESME LIVRE DES SINGVEA. 400 autres embrochez auec des broches de fer: & dit que les hommes qui y font,boiuent incessamment du plomb fondu, & mangent des viandes pourries, & des pommes d'vn arbre, dont le frui & est la vraye source des diables. Toutes lesquelles choses auons escrites pour monstrer le peu de jugement de Mahomet, d'escrire choses si folastres.

Dont vient que la loy de Mahomet a permis aux Turcs d'auoir compagnie auec les esclaues femelles , sans auoir esgard de quelle religion elles sont. Chapitre VIII.

Esclaues fe= melles des: Tures.

Es Turcs pour le jourd'huy semessent indisseremment auec les esclaues, n'ayans esgard si elles sont Iuifues, ou Chrestiennes, ou idolastres. Quileur fut concedé par la loy, des le viuant de Mahomer. Car il aduint que Mahomet ayant plusieurs sem-

mes qui auoyent creu en faloy, le Roy des Iacobites luy feit present d'vne moult belle esclaue, pucelle Iuisue: de laquelle Mahomet fut grandement amoureux, & ne se peut onc tenir qu'il ne la cogneust. Mais ses femmes s'en estans apperçeues, ne le peurent porter patiemment: & luy dirent, que s'il continuoir, qu'elles se separeroyent de luy. Mais Mahomet ne se pouuant contenir, en fur grandement scandalizé. Car deux de ses semmes se departirent d'auccluy, qui diuulguerent la chose par toute la ville de la Meque. Luy qui estoit vigilant & soigneux, soudainement pensa y remedier par quelque bon moyen. Et lors composa vn chapitre de son Alcoran, faisant loy nouvelle pour ses supposts, sçauoir est qu'il fust licite à tous ceux qui tiendroyent son party, se messer toutainsi auec leurs esclaues femelles, comme auec leurs propres. Loy inuentee femmes : laquelle loy il meit au commencement du chapitre du quatriesme liure de son Alcoran, lequel encore pour le iourd'huy anom, le chapitre de la defense, dont les mots sont comme s'ensuit. O prophete, pource que tu voulois desendre ce qui t'estoit licite pour complaire à tes femmes, sçaches que Dieu a permis que tu bailles puissance aux hommes d'vser licitement auec les esclaues. Le prophete auoit commis le secret de ceste loy à quelques vnes de ses femmes, qui l'ont publié par tout. Nonobstant vous femmes si voulez vous repentir à Dieu, trouuerez vn grand

des esclaves.

OBSERVEES PAR P. BELON.

bien. Mais si vous demeurez repudiees de Mahomet, son createur luy donnera d'autres semmes que vous, tant vierges que veus us, croyantes en sa loy, & qui luy seront deuotes. Quand les homes de la Meque eurent leu ce chapitre, furent bien contens de ceste loy, & donnerent saueur à Mahomet. Lors les parens des susdictes semmes qui s'estoyent separees, vindrent prier Mahomet de les receuoir. Dont il sut moult joyeux: car il ne desiroit autre chose, combien qu'il seis semblant den eles vouloir reprendre. Et depuis ceste heure là, les Turques ont vescu sans ialousse auce les esclaues. Et faut entendre qu'vn Turc en aura vne cétaine s'il veult: mais il ne peut auoir plus de quatre semmes espouses à la fois.

Brief recit du paradis feint, tel que Mahomet l'a promis aux Turcs: & des choses fantastiques qu'il racompte. Chapitre IX.

Ahomet parlant de la matiere dequoy est fait le ciel, R dit que Dieu l'a cree de sumee, & qu'il establit le sir-paradis des mament sur la poincte de la corne d'un Bœuf, & que Eures le tremblement de terre provient de l'emotion de ce bœuf, lequel ou tremissant ou se remuant, ayant toute la terre sur fa corne, la fait trembler. Les Turcs croyent maintenat mille folies que Mahomet leur a fait entendre. Et entre autres choses ilz sept Parada eroyent qu'il y a sept paradis, ouurez d'or & d'argent, enrichis de des Tures. perles & pierres precieuses, esquelz Mahomet dit qu'il y a de plus beaux palays que ceux qu'on bastir en terre, & de grandes chambres, & grandes salles: & qu'il y a des iardins plantez d'arbres fruictiers, de deux ou trois sortes de chaeune espece: & que les fontaines & belles rinieres courent le long des palays: dont l'ean des vnes sont de pur laich, les autres de tresbon miel, & les autres de vin doux: & au milieu du paradis il y a vn grand arbre, qui contient tout le paradis, dont les fueilles sont d'or & d'argent, & lesrameaux tombent infques dessus les mursi & que dedans chaque tueille le nom de Mahometesten escrit apres le nom de Dieu. C'est de ce passage que les Tures ont prins la plus singuliere de leurs prieres, qu'ilz disent à chaque bout de chemin, comme s'éfuit. Le illehe ille allach Mahomet razolollah. De maniere que se un homme Chrestien auoit imprudemmet prononcé ces mots.

DDd

Cheuaux en Paradis.

alloy conviendroit mourir, ou se faire Turc. Ilz croyent d'auanrage, selon que leur enseigne l'Alcoran, que les Turcs seront en paradisrians, & prenans plaifir, sans auoir soing ne tristesse, estans toussours ioyeux & contens, affis dessus des tapis & licts encourtinez, & linceux de satin broché, & d'escarlatte & soye, & les selles de leurs cheuaux & autres paremés seront de pierres precieuses,& se ferentseruir à des pages aussi beaux que sont les pierres preciouses enchassees en fin or, voltus de liurce de soye, & d'escarlatte verde, & de satin frizé d'or. Ainsi seruiront les Turcs auec taffes & couppes d'or & d'argent. Et apres que les Turcs auront beu & mangé leur faoul dedens ce paradis, alors les pages ornez de leurs ioyaux & de pierres precieuses & anneaux aux bras, mains, iambes, & aureilles, viendront aux Turcs chacun tenant vn beau plat d'or en la main, portans yn gros citron ou Poncire dedens, que les Turcs prendront pour odorer & sentir: & soudain que chaque Turc l'aura approché de son nez, il sortira vne belle vierge bien aornee d'acoustremens, qui embrassera le Ture, & le Turc elle, & demeureront cinquante ans ainsi embrassansi vn l'autre, sans se leuer ne separer l'yn de l'autre, prenans ensemble le plaisir en toutes sortes que l'homme peut auoir auec vne femme. Et apres cinquate ans, Dieu leur dira: O mes serviteurs, puis que vous auez fair grand chere en mon paradis, ie vous vueil monstrer mon visa. Lors ostera le linge de deuant sa face. Mais les Turcs tomberont en terre de la clarté qui en sortira: & Dieu leur dira: Leuez vous mes seruiteurs, & iouissez de ma gloire: car yous ne mourrez iamais plus, & ne receuerez tristesse ne desplaisir. Et leuans leurs restes, voirront Dieu face à face: & de là chacun reprenant sa vierge, la menera dedans sa chambre au palais, ou il trouuera à boire & à manger: & faisant grand chere, en prenant plaisir auec sa vierge, passera son temps iovensement sans auoir peur de mourir. Voila que Mahomet a racompté de son paradis, auec plusieurs autres telles follies, dont nous semble que l'originede Serails des Tures provient de ce que Mahomet a dit des pages & des vierges du paradis : car il dit que les vierges chastes furentainficreées de Dieu en paradis, & sont bien gardees & réfermees de murailles. Et dit Mahomet, que si vne d'elles sortoit hors du Serrail de paradis à la minuict, elle donneroir lumiere à tout le mode, comme fait le Soleil: & que si l'vne d'elles crachoit

TIERS LIVRE DES SINGYLA.

dedens la mer, l'eau en deuiendroit douce comme miel. Auant Recit d'un finir le paradisides Furcs, nous voulons dire la fable du banquet banquet de que racompte Mahomer, lequel Dieu seit aux saincts Fures. En premier lieu Mahomet dit que Dieu commanda à Gabriel qu'il allast querir les cless pour ouurir le paradis, & que l'ange qui les garde, en à septante mille, seque chaque eles à sept mille lieues de long. L'ange Gabriel ne pouvant leuer si pesante eles, le seit entendre à Dieu, & Dieu luy dist: Inuoque mon nom, & celuy de Mahomet, qui est mon amy. Et Gabriel ayant innoqué les susdits noms, chargea la elef fur ses espaules, & ouurir le paradis, ou il trouva vne table de diamant, qui avoit sept cens milleiournees delongueur & largeur, toute entournee de scabelles & chaires and prince d'or & d'argent. Encor dit que les Turcs qui viendront à ce banquet, trouneront la nappe mile, & des serviettes ouvrees de soye & de fil d'or. Chaque Turc aura son siege, ou il sera assis. Et que les susdits pages se mettront à servir à ce hanquet, donans à manger de diverses sortes de viandes & fruicts, leur baillas à boire du vin & de l'eau des rivieres de paradis. Et pour issue de table, chaque page apportera le poncire ou gros citron, dont auons parlé ey dessus, Mahomeraussia promis de faire son banquer, apres que Banquet de Dien aura fait le sien. Il y a une fontaine en paradis (dit-il) dont Mahomet Feau est plus blanche que la neige, & plus douce que le miel, qui aux Tures. est longue & large de septante mille journees, ou il ya plus de voirres & rasses à boire, qu'il n'y a d'estoilles au ciel. Laquelle Dien's donnée à Mahomet, pour faire que les Turcs passent par dedans, & Mahomet leur presentera à boire, & ceux qui en boizont n'auront iamais plus de soif. Et Mahomet sortira de dedans, & ira choisir tous les bos Tures en enfer, qui auoyet merité quelque peine:pour leur generale redemption, Mahomet les portera en fafontaine susdicte. Et pource qu'ilz sortiront, poirs & brustez. del'enfer, luy mesme lauera leurs corps en sa fontaine, & les fera deuenir blanes comme neige: & de là il les portera au paradis desautres Turcs. Il faut entédre que les prescheurs de Turquie diér que Mahomet le transmuera en mouton, & fera que les Tures demendront comme pulces: & venant de l'enfer pour les mettre Mahomet en paradis, il se secoura leans, à fin que les susdictes pulces tombent leans, & prennent la forme des autres Tures.  $\mathfrak{D}_{\mathbf{q}}$  , which expressions that the following specific  $\mathbf{D}_{\mathbf{q}}$ 

AS TOBSERVEES PAR IP. BELON. CAT

Des mariages des Turcs: & dont vient qu'ilz ont le congé de se marier à Chapitre x.

Mariage des

Our le iourd'huy les Turcs & ceux qui ensuyuent aloy de манотет, ne peuvent avoir plus de quatre femmes espouses:qui n'est pas institutió nou-uelle: car des le viuant de Mahomet il permit à ceux qui voudroyent ensuiure sa loy, d'en prendre

quatre:mais quant à luy, ayant fait vne loy pour soymesme, il luy fut licite de se marier auec autant de semmes qu'il luy plairoit en

Quin Cifem- auoir. Lo trouuc au liure d'Ascar qu'il se maria auec quinze semmes effouses mes, sans grand nombre des esclaues qu'il auoit quant & quant: deMehomet. & qu'il en auoit vnze tout à la fois. Il feit vne loy qui est maintenant obseruec: c'est, qu'il y auroit equalité entre les femmes, pour estre egalement traictees entre elles, tant és vestemens, au boire, & au manger, qu'au dormit: & faisant autrement, celle qui se sentira interessee se peut plaindre au iuge, & appeller son mary en droict. Pour ceste raison pour le jourd'huy la fille du grand Ture, ou d'vn Bacha n'aura aucun privilege auec son mary, non plus que la fille du plus pauure de toute Turquie. Parquoy les Tures se peuvent desmarier pour vn ouy & nény: car si l'vne de ses semmes se plainct au Cadi, & que son mary la vueille quitter, ilz sont desmariez des l'heure mesme. Mahomet estant encor viuant, feit une loy, que nul autre se peut marier auec les femmes qu'il repudieroit. Et repudier sa femme en ce pays là, est quasi comme qui donneroit congé à vne chambriere en France. Mahomet voulut aussi qu'apres sa mort ses femmes ne se peussent remarier, cobien qu'il en eust neuf encor viuantes quand il mourut. Il est escriten vn liure Arabe, intitulé des bonnes coustumes de mahomet, le louat de ses vertus, & de ses forces corporelles, qu'il se vantoit de practiquer ses vnze femmes en vne mesme heure l'vne apres l'autre. Il feit aussi vne loy qui encor est tenue, que si vn homme a repudié sa femme par trois fois, qu'elle ne peut retourner à luy que vn autre ne l'air premierement cogneue. Les Turcs ont ces quatre choses defendues, c'est à sçauoir de ne mager sang, de la chair de porceau, & de ce qu'on a offerraux idoles, & bettes qu'on n'a point saignees. Les esclaues au temps que viuoit mahomer, &

OBSERVEES PAR P. BELON. 407
quelque temps apres, auoyent liberté, s'ils se faisoyent Mahome-Choses des tiftes: pource que le premier qui creut en Mahomet, fut esclaue, fendues aux auquel il auoit promis l'affranchir s'il vouloit croire en luy: ce Turcs. qu'ilfeit, & cutliberté. Le liure de la Zuna dit, en vne loy, par laquelle tout esclaue Iuif ou Chrestien qui se faisoit Mahometiste, estoit affranchy outre legré de son maistre : mais elle n'est pas obseruce pour l'heure presente. Icy finirons des risees de Mahomet, & prendrons à parler des Turcs. Nostre vulgaire a opinion que le cercueil de Mahomet est pendu en l'air par la vertu de la pierre d'aimant: & toutesfois ceste fable n'est pas de l'invention des modernes : car qui lira Pline, trounera les mesmes propos au quatorziesme chapitre du trentecinquesme liure, ou il parle de la pierre d'aimant en ceste maniere : Eodem lapide Democrates archi- Pierre d'aitectus Alexandria, Arsinoes templum concamerare inchoauerat, ve in mant. eo simulachrum eius è ferro pendere in aere videretur.

> La maniere de nourrir les enfans en Turquie. Chapure

Es Turcs ont vne merueilleuse maniere de nourrir les petits enfans, mais au demeurant aisee: Car com-

les petits entans, mais au ucacu.
bien qu'ils munissent & emmaillottent le petit enfant par tous endroits, toutesfois ils luy laiffent le conduit de derriere tout à nud. Cefaisant, ne leur convient laver si souuent leurs drapeaux: Car leurs berceaux sont enfoncez de cuir tédu bien roide, ou ils font un pertuis rond, dessus lequel les fesses du petit enfant sont tousiours dessus tout à nud: Car estans assis Berceaux de ou couchez au dessus du berceau, ont vn petit pot large par le Turquie. haut, qui respond droit au pertuis du berceau, à sin que quand l'enfant fait ses affaires, ne les respende sinon dedens ledit pot. De là vient qu'il ne leur faut point tant de linges comme il faut aux enfans nourris à nostre mode, & ne sont iamais si puants, & Nourriture ne donnent tant de fascherie ou difficulté à les nourrir: car si bié des ensaus ils commencent à croistre, & qu'ils commencent à aller tout par en Turquie. cux, si est-ce qu'ils ne les permettent demeuter, qu'ils ne soyent assis sur le pertuis du Berceau, insques à tant qu'ils puissent tenir leur vetre. Orles petits enfans emmaillottez estans councrts par dessus pisseroyet en si peu de linge qu'on leur baille, n'estoit qu'ils

DDd iij

La canelle pour les masles.

y mettent ordre. He ont de petites canelles faites de buys, que on trouve en vente chez les merciers, expreflemét faites pour feruir aux petits en des bouts y or ne font

tronucroitdif

fans; qui sont greuses, & croches parvin des bours; & ne sont pas plus grosses qu'vn doigr, ne logues que six. Le bout recroché sert à mettre le membre du perit enfant. L'on en fait de deux sortes, l'vn pour les masses, & l'autre pour les semelles. Celuy des masses est en rond, de telle sigure. L'autre qui est pour la semelle ses les cettlongs, seauoir est que le bout soit vuidé, plus large en longue.

La canelle pour les sémelles: gueur, côme

monstre ceste autre figure. Qui ne sçau-roit la manie-re comme ils-

ficulté de l'entendre. C'est, que quand ils les veulent faire seruit aux enfans masses, ils seur mettent le petit bout du membre dedans la canelle, & font que l'autre bout passe par entre les iambes, & que le conduict de la canelle responde par derriere au persuis dupor à fin que l'eau rombeau mesme pot, qui est dessous le berceau. Le semblable sont à la semelle : car ils luy appliquent la canclle creuse en longueur, & la font passer par entre les jambes, à fin que l'eau tombe dedens le pot. Ceste mode est bien seante aux Turcs qui sont tousionrs assis dessus des tapis, & n'estoit cestemaniere, leurs enfans leur souilleroyent par tout. Ils ne font point de boullie, & n'ont de telles nourritures que nous auons accoustumé bailler aux petits enfans en Europe. Les femmes ne leur baillent autre chose fors la mamelle, insques à ce qu'ils ayent yn an ou dix mois, qui est yne façon commune à toutes nations du Louant, qui n'ont point accoustumé de faire de la boulliene manger du laich: & pour n'aller si loing, le plus souvent les Ita-

DDd ij

PORSERVEES PAR P. BELON

liens mesmes ne les nourrissent que de la mammelle insques à ce gn'ils ayent un an passe, & apres un an les nourrisses leur maschar de ce qu'elles mangent, mais sur tout des noix auec du pain car de boullieils n'ont point de nouselle, parquoy elle leur font quelque bonne souppe, ou de la panade. Quand les Tures veulent leuer leurs enfans, il ne font sinon les leuer sur le pertuis de leur berceau: parrant ne les faut lauer ne essuyer. Quand ilont vnan, & qu'il commencent à malcher, il leur donnent des viandes à leur mode, & ne se feindront de leur faire manger des oignons, qu'il maschent premierement auec du pain ou dela chair, & autres viandes. Aussi neleur chant surquoy il les mettent dormit: car il nont aucun viage de plume. La coustume est telle par rous le pays de Turquie, rant de tiches que des pauures, qu'ils nesont tant assortez de leurs enfans, comme l'on est au 

्रा या एम रिवार 🗷 वर्षेत्र रिवार एक विषय स्थान के वर्षेत्र होते हुने वर्षेत्र देवता राज्य रिवारिक स्वेति 🛴 Des Armeniens, & plusieurs autresnations Chrestiennes, viuans en el colle se a Turquie: had se Chapitre . XIII. CO releasionel

V premier comencement de la conqueste des Turcs, les Armeniens surent les premiers assailliz, quand ils forurent de Scythie : carles Armenies qui lors estoyét Chrestiens, se trouvans les plus foibles perdirent leur Royaume. Mais non obstant cela sont sous nones demeurez constansen la foy Chrestienne: comme il appere qu'encor pour le iourd'huy ilstiennent le nom partoute Turquie: Car nommant vn Armenien en ce pays là, est entendu d'vn Chrestien. Si vn Armenien se rend Turc, il en pert son appellation. On les troune habiter par les villes & villages insques outre l'Armenie, & en Asamie, & en Adiabene, attendit que le Roy de Perse les souffre viure en son pays. Aussi sont ils gens paisibles & Annie humains, & font communement paulires agriculteurs, bons Adubene. iardiniers, & qui accoustrent bien les vignes. Les prestres perse des Armeniens sont mariez comme ceux des Grees, & celebrent la messe en calice comme les Latins, & sont revestuz Messe des de mesmes ornemens de chappes & chasubles ; & ne consacrent pas en grand pain comme les Grecs, mais en petite oftie comme les Latins. Tous les affiftans respondent au prestre en il pecit

Turquie. Vallagues.

Religieux

trepa∬es en.

chantant en Armenien. Il est permis à toutes les religions Chrestiennes viuans en Turquie d'auoir chacune son Eglise à part. Car les Tures ne contraignent personne de viure à la mode Turquoile, ains est permis à vn chacun viure en sa loy. C'est ce qui a tousiours maintenu le Turcen sa grandeur: Car s'il conqueste chrestiens en quelque pays, ce luy estassez d'estre obey : & moyennant qu'il reçoyue lerribut, il ne se soucie des ames. Parquoy souvent au os veu plusieurs villages par le pays de Thrace, les uns habitez seulemet de Bulgares, les autres de Vallaques, les autres de Seruies, les autres de la Bossina, & Albanois, Dalmates, Sclauoniens, tous tenans leur religion Chrestienne: car quand le Turc conqueste une prouince, il fait enlener les paysans des villages, & les enuoye comme colonies pour habiter & cultiuer les lieux entour Constantinople ou ailleurs qui estoyent deserts. Nous sommes trouuez quelquefois par la riue de Pont, errans çà & là en tels villages, qu'en vn iour nous fommes veu ouyr cinq ou fix diuerfitez de lãgues Chrestiennes selon divers villages. Souvent avons assistéau feruice des Chrestiens Armeniens, qui viuent par les villes de Armeniens, Turquie, mais auons trouvé qu'ils approchent plus des ceremonies des Latins, que nulle des autres nations Chrestiennes. Et combien qu'il demeure plusieurs nations Chrestiennes en vne ville ou vn village Turquois, toutesfois quand quelque Arme-Rustieurs ce nien est trespassé, il n'y 2 que les Armeniens qui convoyent le corps en terre : les Grecs aussi convoyent les leurs : Car l'vne re-Armeniens. ligion ne convoye pas l'autre: & nese messent en rien des affaires l'un de l'autre: qui est la cause pourquoy l'on voit souvet cinq ou six cimetieres par les villes de Turquie, appartenans diuersement à plusieurs religions: car les Turcs l'endurent facilement. Quand le prestre des Armeniens dit l'Euangile, les assistans ont accoustume de se baiser à dextre & à senestre, en signe de se pardonner l'vn à l'autre. Les affistans entendent le langage Armeconeux de nien, que le prestre leur parle. Tout ce qui est escrit en Armenie faire apprena retient quali tout de l'antiquité, qui est commun aucc leur vulgaire. Les Turcs sont moult curieux de faire endoctriner leurs enfans en la lettre Arabique: & pour cefaire plus comodemet, ils. ont fait expressement fabriquer des porches & lieux publics pour ennoyer leurs enfans apprendre à lire & à escrire, & la grammaire Arabique. Les filles aussi y sont apprises par les femmes: & n'y a

TIERS LIVRE DES SINCVLA.

OBSERVEES PAR P. BELON.

fi petit village, ou il n'y air de tels porches ou appentiz, ou iourfapetit village, out in yar de test porters of appendix, out out of nellement tous les garfons du village s'affemblent. Il font accro
Accents du

nellement tous les garfons du village s'affemblent. Il font accro
lagage Tup
lagage Tup
lagage Tuppiz à plat de terre en lifant: qui est vne façon de faire moult propre aux petits enfans. Car estans en ceste sorte, sont en grand re-quois. pos. Quand les ieunes enfans disent leur leçon, ils branlent tout le corps en auant & en arriere, & croyons que c'est pour l'accent, & pour la difficulté du langage.

Des Iuifs habitans en Turquie.

Chapitre XIII.

Es Iuifs qui ontesté chassez d'Espagne & de Portu-gal, ont si bien augmenté leur Iudaisme en Furquie, qu'ils ont presque traduset toutes sortes de liures en leur langage Hebraique, & maintenant ils ont mis impression à Constantinople, sans aucuns poinces. Els y im- luis multipriment aussien Espagnol , Italien , Latin , Grec , & Alleman: plie len Ture mais ils n'impriment point en Ture, ne en Arabe: ear il ne quie. Scurest pas permis. Les Juiss qui sont par Turquie, sçauent ordinairement parler quatre ou cinq sortes de langages : dont y en a plusieurs qui en seauent parler dix ou douze. Ceux qui se partirent d'Espagne, d'Allemagne, Hongrie, & de Boesme, ont apprisle langage à leurs enfans, & les enfans ont apprins la langue de la nation ou ils ont a conuerfer, comme Gree, Esclavon, Turc, Arabe, Armenien, & Italien. Il y en a peu qui sçachent parler François: car aussi n'ont à trassiquer auec les François. Il ne fut Juis trassionc que les Iuifs n'ayent esté grands traffiqueurs, & ont seu queur. parler plusieurs sortes de langues: chose qui se peut facilement prouuer par les historiens: & aussi que l'escriture sain de en fait mention: Car lors que les Inifs vindrent de toutes parts des pays estranges pour estre à la feste de la Pentecouste en Ierusalem, les des luifs. Apostres de nostre Seigneur n'estoyent iamais partis de Galilee, & ne sçauoyent parler que la langue de leur pays de Indee:& toutesfois ce iour là vn chacun deux sceut parler toutes langues de dessous ciel: & les Inifs qui estoyent presens, en eurent grande merueille: car ceux qui estoyent venuz du pays des Parthies, & les autres des Mediens & Elamites, de Mesopotamie, & de toutes parts de Iudee, les autres de Cappadoce, de Pont, & d'Asie, de Psidie, Pamphylie, & Egypte, & des parties de Ly-

bie, & autres qui estoyent là venus de Rome, auec plusieurs proselvres, c'est à dire ceux qui de leur bon gré s'estoyet renduz luifs, & ceux qui estoyent venuz de Crete & d'Arabie, oyans parler les Apostres, estans tous estonnez, se demandoyent les vns aux autres, Ceux cy qui parlent, ne sont ils pas Galileens? & toutes sois nous oyons vn chacun nostre langage, auquel nous sommes nez-Ces parolles sont escrites és actes des Apostres : par lesquelles prouuons que de toute ancienneté ils traffiquoyent par tous les simplicité pays du monde. La simplicité des Turcs a este rendue plus comdes Turcss rendue com- posce pour la conversation des Iuiss qu'ils n'estoyent avant qu'ils les eussent frequentez : comme aussi les François se sont quelque peu changez pour la conversation des estrrangers, ou pour le moins leur esprits endormis en sont quelque peu plus esueillez. Les Iuifs quelque part qu'ils soyent, sont cauteleux plus que nulle autre nation. Ils ont tellement embrasse tout le trassic de la marchandise de Turquie, que la richesse & reuenu du Turc est entre leurs mains: Carils mettent le plus haut pris à la recepte du reuenu des prouinces, affermans les gabelles, & l'abordage des nauires & autres choses de Turquie. C'est la cause qui les fait s'esforcer d'apprendre-les lágues de ceux auec lesquels ils traffiquet. les marchands Iuifs ont ceste astuce, que quand ils viennent en Iuis portent le turban blanc, voulans par tel signe, qu'on les estime Turcs: car on y prend la foy d'vn Turc meilleure que celturban iau= le d'un Iuif. Les Iuifs voyageurs portent le turban iaune: & les ne en Tur= Armeniens, Grecs, Maronites, Indiens, Cophthes, & toutes au-Chrestiens tres nations de religion Chrestienne le portent pers ou bigarré: portent le car les seuls Turcs le portent blanc. Et pource qu'auons souuenturban bigar tesfois esté contrain des nous servir des luifs, & les hanter, avons facilement cogneu que c'est la nation la plus sine qui soit, & la plus pleine de malice. Ils ne mangeront iamais de la chair qu'vn scifmesentre Turc, Grec, ou Frank ait apprestee: & ne veulent rien manger de gras, ne des Chrestiens, ne des Turcs: ne boyuent de vin que vende le Turc ou Chrestien. Ils ont tant de difficultez entr'eux & descismes, que plusieurs sont d'opinion contraire les vns aux Inifscognoise autres. Il y en a qui ont des esclaues Chrestiens tant masses que sent les escla= femelles, qui les font trauailler en diuers ouurages le jour de saues Chrestiëmedy, comme à l'imprimerie à Constantinople, ou à la marchandise: & se servent des femmes Chrestiennes esclaves, ne faisans

posée.

quies.

TIERS LIVRE DES SINGVLA.

entant qu'il luy fait la besongne. Mais les autres respondent que cela ne leur est pas defendu, entant que ce sont choses achetees de leur argent. Et de bonne memoire vn Iuif medecin fils du grand seigneur estant à Cognes, auoit deux belles ieunes Espagnolles esclaues Chrestiennes, qui parloyent aussi Italien, qu'il tenoit pour son service, & en avoit eu des enfans : & routesfois ils les vouloit reuendre: desquelles auons ouy dire auoir dueil qu'il leur fallust tomber és mains des Turcs. Car quand vn Turc a ainsi te- Hommes nu quelque ieune esclaue, & qu'il en a eu des enfans, il la reuend Vendus par au plus offrant pour en auoir argent, & en acheter vne autre. Dot quarate fois: aduient que telle femme se trouvera auoir esté vendueau marché vingtfois, trentefois, & les hommes au cas pareil auoir esté venduz quarantefois, telles fois aux Iuifs, telles fois aux Turcs. Les Iuifs plus scrupuleux veulent nommément qu'il leur soit prohibé de ne vser auec les femmes estrangeres: mais qu'il leur Medecins de est licite s'ils ont vne esclaue de leur loy, de s'en seruir ainsi que Turquie. bon leur semble. Ceux qui medecinent en Turquie, par Egypte, Syrie & Anatolie, & autres villes du pays du Turc, sont pour la

plus grande partie Iuifs: toutesfoisil y en a aussi des Turcs: & les Turcs sont les plus sçauans, & sont assez bons practiciens: mais au demeurant ils ont bien peu des autres parties requises à vn bo medecin. Il est facile aux Iuifs de sçauoir quelque chose en medeeine: car ils ont la comodité des liures Grecs, arabes, & Hebricux,

matieres medecinales, c'est à dire des drogues simples en vente en leurs boutiques, que n'auons en Europe: tellement que

OBSERVEES PAR P. BELON. autre difficulté de se messer auce elles ne plus ne moins que si elles estoyent Iuisues. Toutes lesquelles choses les autres reprounent comme vne herefie en leur loy, voulans que si vn Iuifaacheté vne esclaue Chrestienne, il ne la doit point cognoistre, entant qu'elle est Chrestienne, ne faire trauailler son esclaue au samedy,

qui ont esté tournez en leur langage vulgaire, comme Hippocrates, & Galien, Auicenne, Almanior, ou Rasis, Serapion, & autres riffote. autheurs Arabes. Les Turcs ontaussi les liures d'Aristote & de Liures de Platon tournez en Arabe & en Turc. Les drogueurs ou mate-platon. rialistes qui vendent ordinairement les drogues par les villes Drogueura de Turquie, sont pour la pluspart hommes luiss: mais les Turcs de Turquies font plus sçauans en la cognoissance d'icelles, & ont plus de bis foismit.

le meilleur Droguiste de Venise, quelque bien fourny qu'il soit, EEe ij

drogues.

TIERS LIVRE DES SINCYLA. n'aura pas tant de petites drogueries en sa boutique, qu'vn dro-Arabes ont gueur de Turquie. Nous ne disons pas en quantité de poix, mais beaucoup de en diversiré de nouvelle de la diversiré de la d en diversité de nombre des drogues simples. Quand le medecin a fait sa recepte, il l'enuoye au droguiste pour auoir des drogues qu'il demande (car il n'y a point de ceux que nous nommons Aporicaires) & là prenant les hardes en detail les paye presentement: car toutes choses en Turquie se font à l'argent comptant. Aussi n'y ail point tant de paperas, ne de brouillats de debtes à credit, ne de papiers iournaux: & de voisin à voisin en toutes marchandises detaillées, ne se fait non plus de credit, que si c'estoyent les plus estrangers d'Allemagne.

## Du traffic, & des marchez en Turquie. Chapitre XIIII.

d'Espagne. grosserie que de quinquaillerie en Constantinople, à la façon des Latins, qui est cause qu'ils trompent & en abusent, comme en

Es Turcs n'entreprennent autre chose, que ce qui est requis à leur mestier. Nous entendons des marchands qui vendent à la vraye & naisue façon des Turcs, ou des Grecs: Car les Iuifs qui furent chassez d'Espagne, suifs chessel & quelques Chrestiens reniez, ont dresse des boutiques tant de

Europe, ou l'on voit grand nombre de boutiques en chaque petite villette & bourgade, ou à peine y a dix ou douze sortes de Tures viuer choses, encor sont elles pourries & vicilles. Les Turcs sont gens longuement. qui viuent longuement: car ils sont peu delicats, viuans à tous propos d'aulx & oignons, ne beuuans point de vin sinon rarement. Mais pource qu'en temps de peste ils ne se gardent de rie, & n'ont point peur de la prendre, ils y sont souvent trompez. Tous les tapiz coupez qu'on apporte de Turquie, sont seulement faits depuis la ville de Cogne en Cilicie, iusques à Carachara vil-

TapiZ de Eins Chamen le de Paphlagonie. Nous auons dit que les fins chamelots sont tots.

TapiZ du

faits de poil de cheures à Angouri, qui est la premiere ville de Tapis d'A Cappadoce: & les tapiz sont aussi faits de poil de cheures: mais ceux qu'on fait au Caire, ne sont guere beaux : car ils sont seulement tissuz en toille bigarce. Ceux de Adena sont faicts en feutres, fort legers & mols, à se coucher dessus. Les

OBSERVEES PAR P. BELON.

Tures ont les marchez par les villes & villages à vn certain iour de la sepmaine, tout ainsi qu'en Europe. Les paysans y viennent des champs & des villages pour vendre leurs besongnes. Les vns apportent du bois, les autres des œufs, du beurre, du fourmage, de la foye, du fil, & ainfi des autres. Les femmes Iuifues, qui ont liberté d'aller le visage descouuert, sont communément par les marchez de Turquie vendans des ouurages faits à l'aiguille. Et entant que la loy de Mahomet defend que les Turcs ne se trouuent en public à vendre ne acheter, elles les font vendre aux Iuifues. Toutesfois la loy n'est gardee si estroide qu'on ne trouue bie blie. quelques Turques vendans leurs hardes par les marchez, ayans vn voile deuant le visage, au trauers duquel peuuent bien voir,& quand elles veulent parler, ne font que haucer le voile à la maniere d'yne visiere de heaume. Elles vendent ordinairement serviettes, mouchouers, couurechefs, ceintures blanches, fouilles d'orilliers, & autres telz ouurages de plus grande valeur, comme pauillons de licts, & garnitures de licts en diuerles façons que les Iuifs achetent pour vendre aux estrangers. Les Turcs prennent plaisir à auoir du linge blanc, & bien ouuré, tellement qu'ilz ne plaindront à y faire despêce. Lo voirra vedre deux perits mouchouers ouurez vingt afpres, desquelz nous ne presenterions six solzau pays de France. Lon fait diuers ouurages sur le linge en Tufquie, mais le plus commun est tel, que quand elles le veulent piquer, il faut premierement qu'elles desseignent la toile de peinture: laquelle puis suyuant entre deux filz, tellement que l'ouurage represente la peinture. Nous n'auons point telle maniere d'ouurage en vsage, ne la maniere de le piquer. Car les femmes suyuent l'entredeux des silz auce vne aiguille sort delice, ensuyuat la peinture, elles font leurs ouurages de diuerses couleurs de soye. A peine pourroit on croite en noz pays que l'ouurage sur le linge est bien reçeu & tenu cher en Turquie: & qu'on y en fait grade quatité. La raison est, que puisque les femmes sont ordinairemet enfermees, & qu'elles n'ont aucun mesnage à faire, au moins qu'elles s'employent à faire quelque chose. Et elles n'ayans le filer en grand vsage, passent leur temps à faire ouurage en linge. EEc iii

Chose digne de grande admiration des Turcs, qui mangent l'Opium, pour se rendre plus bardis a la guerre. Chapitre XV.

Opium.

N ne peut obseruer chose qui semble plus digne de noter, que l'Opium qui est maintenant sait en rurquie, & principalement à Achara, Carachara, Sparant rade, Emetelinde, & és autres villes circonuoisines de Paphlagonie, Cappadoce, & Cilicie. Ilz sement les champs de Pauot blanc, comme nous faisons le bled: & ont tel egard en le semant, que chaque paysan en seme autant qu'il pense auoir de gés à le recueillir. Et quandle Pauot a produit ses restes, ilz les entaillent de legere coupure, dont fortent quelques goutes de laict, qu'ilz laissent un peu espoissir. Tel paysan en cueillira dix liures, l'autre fix, l'autre plus ou moins, felon la diligence des gens qu'il aura mis à le faire: car ce n'est pas le tout d'auoir ensemencé beaucoup de terre, mais d'auoir gens à le cueillir. Nous croyons que fans ce que les rures l'ont en grand vsage, il seroit hors du cours de Marchandise, comme plusieurs autres drogues qu'on ne cognoist plus. Il n'y a Turc qui n'en achete: & n'eut il vaillant qu'vn aspre, il en mettra la moitiéen Opium, & le portera toussours aucc soy, tant en temps de paix qu'en guerre. Vn marchand du pays de Natolie Inifnous asseura qu'il n'y auoit annee qu'on n'en enleuast cinquate Chameaux chargez, du pays de Paphlagonie, Cappadoce, Galarie, & Cilicie, pour transporter en Perse, Indie, & en nostre Europe, & autres pays loingtains, & aussi par tout le pays où le grand Turc seigneurie. Laquelle chose cussions creu malaisement, sinon qu'il nous racompta par le menu ce qu'on en peut emporter de chaque village des confins de Carachara, & des autres villes de Paphlagonie, Cappadoce, Armenie mineur, Grand Vsa & Gallogrece. Et disoit aussi que les Persiens l'auoyent encor en ge de l'opin plus grand vsage que les rures. Vn iour voulusmes faire expeperience, de quelle quantité vn homme en pourroit vser à la fois sans apoir mal, & trouvasmes un Genissaire de cognoissance, qui auoit coustume d'en manger chaque jour, lequel en mangea lors en nostre presence le pois de demie dragme. Et le jour d'apres l'ayans trouué pres la boutique d'vn mercier, en feismes peser vne dragme que luy baillasmes de rechef, & l'analla tout à vne fois,

OBSERVEES PAR P. BELON. sans que iamais nul accident luy aduint, fors qu'il estoit comme vn home quafiyure. Manger l'Opium en Turquie n'est pas moderne. La raison pour quoy ilzen mangent, est qu'ilz se persuader en estre plus vaillans,& craindre moins les perilz de la guerre, en forte que quand le Turc assemble vne armee, il s'en fait si grande dissipation, qu'ilzen desgarnissent tout le pays. Ilzont vn commun parler de s'entredite par iniure, vous auez mangé de l'Opiu, qui vaut aut ant que qui diroit à vn d'autre pays, vous estes yure. Vn Armenien Chrestien chez lequel auons long temps loge, en mangeoit souvent deuant nous: & ayans esprouué l'Opium, n'y trouvasmes autre accident que d'eschausser la poictrine, & nous troubler quelque peule cerueau, & resuer en dormant. Qui vou- Ausigrand droit cultiuer le Pauot en Europe, France, Alemagne, ou Italie, froiden Nanous croyons qu'on en pourroit aussi bien faire, comme en Asie, tolse qu'en moyennant qu'on print la peine de le recueillir ainsi qu'il faut. France. Carle climat de Natolie est aussi froid que celuy de France. Il est fait de mesme sorte que les autheurs ont escrit. Si nous en auons point pardeça possible est il messé: Car les marchands le multiplient quant qu'il soit distribué par les provinces, & pour autant qu'auons cogneu à qu'elles merques il le faut choifir, l'auons bien voulu escrire. Le meilleur est forcamer, chaud au goust, tat qu'il rection de enflamme la bouche. Il est de couleur jaune, tirant sur le poil de l'opium par-Lyon, ramassé en vne masse comme un tas de petits grains de diuerses couleurs. Car en amassant le dit Opium les grains ont esté requeillis dessus les testes du Pauot, lesquelz amassez ensemble s'entretiennent comme vn tourteau. L'odeur en est fascheuse & forte: & encore que lon le face de complexion froide, toutesfois il enflamme la bouche. L'Opium est mis en tourteaux des le pays, de Natolie, qui n'excedent point quatre onces, ou pour leplus derivatione, qui interessione par a particular de demie liure: mais les marchands pour y gaigner le multiplient de moitié, tellement que les masses qui partent des boutiques Veni-

salves successive for the president of the **E.S.C. (iii)** is bus seen a - which sales by the smoother spoon see the sales and sales sulf some one others. The spoon fact seeps successive was the seen of the

්ට න්වාස්තර් සහ සම්බන්ධ අතර වර් අත්වසන් වෙනු ද දින්සේ සහ අතර සහ දේ අතර් සම්බන්ධ විස්තර්

ကိုနေတြသည်။ မေးမြေသည်။ မေးမြေသည်။ မေးမြေသည်။ မေးမြေသည်။ မေးမြေသည်။ မေးမြေသည်။ မေးမြေသည်။ မေးမြေသည်။ မေးမြေသည်။ မြေရွာ် အမ်းရှိရှိသူမှာရှိသူ မေးရွာ့် သည်။ သည်များသည်။ မေးမြေသည်။ မေးမြေသည်။ မေးမြေသည်။ မေးမြေသည်။ မေးမြေသည်။

tiennes sont quasi d'vne liure.

Des signes que les Turcs font à leurs amoureuses : & l'habillement des femmes Turques. Chapitre XVI.

Ource qu'il y a grand' difficulté de voir les filles & femmes du pays de Turquie, d'autât est il plus difficile de parler à elles. Parquoy quand quelque. Turc veur faire entendre à vine dame, le desir qu'il a d'estre son servicer, il faire ant qu'il se trouue en la comme de la comm quelque lieu ou il la voir de loing. Les femmes de Turquie se tie-

nent communément dessus les maisons, car elles sont couvertes en terrasse. De parler à elles (comme auons dit) il n'est pas aisé, & aussi qu'allans par la ville elles ont le visage couuert : mais on les peut bien voir de loing. Parquoy le Turc ayant apperçeu celledont il est serviceur, il hause sa teste, & met la main à la gorge, se pinçant la peau du gosier, en l'estendant un peu, luy denonçant par tel signe qu'il est son esclaue enchaine, & luy est serviteur extreme ser d'extreme servitude: car en ce pays là, on ne peut s'aduouer de plus grande extremité, que de se faire esclaue enchainé de quelqu'vn. Et si la dame se tient coy, on qu'elle baise la main, il en prend bonne esperance. C'est chose tresdifficile de voir le visage d'une belle Turque au descouvert, & est plus difficile en un lieu. qu'en autre : car leurs maris leur oftent l'vsage des fenestres, qui ne sovent en trillis. C'est la coustume tat des mariez qu'à marier, vicilles ou ieunes, qu'elles soyent toussours ensermees. Elles ne fortent point, fice n'est pour aller prier pour les morts, ou aux baings: mais elles n'y vont guere qu'en compagnie d'autres femmes: & y, vont plusieurs fois la sepmaine : & d'autant que les femmes. Turques (comme die Mahomet) ne vont pointen paradis, aussine vont elles point à l'Eglise : car Mahomet ne l'a permis. Pource (dit-il) qu'elles ne sont circoncises comme les hommes. Plusieurs ont eu opinion qu'il y a vn lieu és Eglises pour les Turques: toutesfois nous olons affeurer qu'il n'y en a point: car nousen estas enquis, rous ceux à qui auons parle ont dit qu'elles n'entrent point és Mosquees. Toutes en general, tant en Turquie que en Arabic, & pays subiects au Turc, portent des brayes larges & longues comme chausses à la marine, qui trainent iusques dessus les souliers, & auons trouvé que la raison & coustume de ceste re-

doubleure

uitude.

Dont point 📭 paradis.

Les Turques ons des braies.

doubleure (dont lon s'esmerueilleroit beaucoup si la dissons) vient de là, dont il n'est licite en dire d'auantage, non pas seulement en parolles couuettes: car c'est vne observation de trop grande cutiosité. Et pour neant n'a esté dit en commun prouerbe, Diners' pays diuerses guises. Il n'y en a aucunes qui portent auant pied, ains l'ont tousiours tout à nud dedens les souliers ou botines, & communément portent quelques carcans ou bracelets entour les iambes, au dessus de la cheuille des pieds, qui leur Portraitt d'une Turque d'Asse.



TIERS LIVRE DES SINGVLA. est ornement de bonne grace. Lon n'en trouuera pas beaucoup au Caire, qui n'ayent les bras & cuiffes ouurez à la damafquine: car estans es baings, se font tresser la peau selon la portraicture, & la couleur noire entre en la peau, qui y demeure, tellement qu'on leur voit des cercles fort bien marquetez fur les bras, & autres endroicts du corps: mais telle maniere de faire n'est encor commune aux femmes d'Afie. Et pource que la loy de Mahomet deur defend de ne se monstrer en public le visage descouvert, elles ont tousiours virvoile sur les yeux dessus le front, & aussi ont la gorge & les mains cachees. Elles portent des botines de cuir qui sont hautes & ferrees par le talon, comme lon voit par la precedente peincture.

Habillemets des Tures.

Les robes des Turcs sont sans colets, & n'ont point de maches, ou bien elles sont fort courtes, & quasi tousiours coupees au desfus du coude. Les mesmes robes des hommes conviennent aussi aux femmes. Ilz vient communément de piqueures, & principalement dessus la soye: & auant que de piquer, ilz la rayent auec vn fer chaud, qui luy laisse vn ply imprimé, & qui ne s'essace iamais, Pour offerles non plus que celuy de chamelot. Ilz ne mettent iamais chame-

plis ducha- lot ne soye en besongne, que premierement ne luy ostent les plis,

qui est chose facile à faire: car comme le chamelot prend son ply auec la chaleur tout ainsi la chaleur l'en peut facilemet oster. La des Turques. loy de Mahomet veut que les femmes soyent simplemet vestues: toutesfois quand elles wont hors, ou aux baings, ou en compagnie d'une espousee, toutes portent acoustremens de fine toile blanche par le dessus. Et pource qu'elles ont des beaux accoustremens par dessous, qui sont de fine soye, elles troussent les blancs,

à fin que ceux de fine soye apparoissent. Leurs manches sont fort estroides, & silongues qu'elle passent les mains: car la loy ne veut pas que leur mains n'autre chose de leur chair apparoisse en public. Les Turcs & Turques portent des chausses sans auant pied:

ment les para car hommes & femmes se lauent les pieds, les mains, & les bras ties boreufes, insques au coude, & le col pareillement. Quandilz vont à leurs affaires necessaires, ilz portent de l'eau en vn pot à bouquin pour

se lauer & le deuant & le derrière, gelast il à pierre fendant. Ilz acoustument telle façon aux enfans, tant masses que femelles, & le continuent toute leur vie: car Mahomet ne leur a permis se seruir de papier ou autre chose en tel affaire, auquel on peust escrire

OBSERVEES PAR R. BELON. le nom de Dieu par dessus. Leurs priuez sont accommodez de telle sorte, qu'ilz font vn pertuis estroict & long encontre terre, ou ainfractoupis leur est facile se lauer auec la main. C'est le par-don que Mahomet leur a donné, que se la uans souvet les parties honteuses, se purificant de leurs pechez. De l'aest venu qu'ils ont des auges pleines d'eau par les carrefours des villes, enfermees en quelque perire closture, là ou les hommes entrent pour se lauer à part, & les femmes à part: mais en leurs maisons leurs prinez sont communs.

Que les Turcs ayent plusieurs femmes espousees, qui viuent entr'elles sans difcord ne ialousie auec les concubines & esclaues femelles.

Chapitre XVII-

Es Turcs sont naturellement moult auaricieux, & Point de plai grandement tirans à largent aussis leur plus grande dopeirs en richesse & traffic est d'auoir de l'argent comptant. Femmes ne Il n'y a aueune nouvelle d'aquester, & par conse gouvernent que quent point de plaidoyeurs car quand ils vendent rien en Tur-

& achetent quelque chose, ilz payent l'argent coptant. Les hom-quie. mes ont l'œconomic & administration de la maison, ne laissans aueun gouvernement à leurs femmes. Elles n'ont charge de rien que des enfans, & viure en paix, qui est chose du tout contraire à la façon de faire des Latins, desquelz les femmes prennent non Tures gens de seulement l'administration des biens, mais aussi l'auctorité & ab-message. solue puissance sur tout le corps, & souvent sont les maistresses: mais est bien le contraire chez les Turcs, qui sont gens de mesnage:car vn qui aura trois ou quatre femmes, espousees, & six, sept ou huict, on plusieurs esclaues femelles, les tiendra toutes en sadeuotio, & les rédra enséble en si bone patièce, qu'il n'aura crainte de ialousie entre ses femmes & esclaves. La raison en est evidéte:car cobie qu'il leur soit permis se marier à quatre semmes à vn coup, toutes fois elles sont egales en puissance. & faut entedre que tat les femmes q les esclaues ont esté achetees à beaux deniers ed-Filles de Turptas, d'autat que la coustume est, que quand un Turca une belle quie. fille à marier, ce luy est autar d'arget coptat en sa bourse. Les filles n'emportent point d'argent de douaire, ne meubles de la maison

in a second control of the second of the second control of the sec

TIER'S LIVRE DES SINGVLA. de leur pere, ains faux que ceux qui les veulent auoir, les achetent en baillant grand somme, & les habillent, & le pere les liurera aux plus offrans, & les ayant deliurces, ne se soucira de les reuoir. Par ainsi il n'y a pas si grand lignage de parenté en Turquie, comme en Europe. Et qu'il ne soit vray, les Turcs n'ont point de surnom qu'on puisse aduouer venir d'antiquité, & par consequent n'ont aucun tiltre de maison ancienne, ne mesmement le grand Turc n'en a aucun, sinon des Otomans: mais les paysans n'ont point de dictions pour nommer leurs parens: car (comme auons dit) ilz changent souuent de femmes. Parquoy il y a peu d'amitié entre les peres & enfans. Celuy en Turquie qui sera le fils d'vne escla-Fils des efla- ue, n'aura non plus de virupere que s'il estoit fils d'une des femmes legitimes: & n'aura pas honte d'estre appellé fils d'esclauc: car vne esclaue n'est pas reputée pour adultere: comme aussi si vn Turc avoit espousé la fille du grand seigneur, & qu'il sust aussi marié aucc vne des plus pauures filles d'vn homme mechanique, toutesfois faudra que la fille du mechanique soit compagne à la fille du grand seigneur. Les femmes esclaues seruent a tout cela que bon semble au Turc: & si elles ont des enfans, ils tiendront aussi bien leur nom, comme ceux de leur semmes espousees. Par Femmes des ainsi leurs enfans ne portent pas grand amour au pere & à la me-Tures n'ont re, n'vn frere n'ayme non plus sa sœur, qu'il feroit son voisin. Les aucuncredit. femmes encores qu'elles soyent ainsi assemblees, s'acordent bien ensemble: car estans enfermees és chambres n'ont non plus de credit Ivne que l'autre, & ne se messent de rien, sinon de ce que leur mary leur a comandé. Aussi n'est-ce pas la coustume en Turquie de dire, ma dame a comandé cela: ou dire, elle veut qu'il soit Turcs n'ont faitainsi. Elles ne portent point de gros clauiers pendus à leur ceinture pour acquerir le nom de bonnes mesnageres, ains au cotraire ne manient aucunes clefs. Eiles ne consoment pas vn quart d'heure le jour en faisant tout leur mesnage: car il suffit à vn Turc pour toutes vtensiles de mesnage auoir vn tapis par terre pour s'asseoir:car ils n'ot vsage ne descabelles, ne de selles, ne de bac, ne de table, ou buffer, & le plus souuet n'ot aucu chassiet. Ils n'ot en tout sino quelques coussins pour s'appuier, & quad le soir est venu ils estédét vn lodier pour passer la nui cec: & le lédemain matin ils pliet le lodier, & le mettet desson ais, ou le pedet à vne perche. Et

y a peu de gens qui vsent de linceuls: car les homes & les femmes

siles.

OBSERVIES PAR P. BELON.

changentlesoir de brayes de linge blanc, faites comme chausses à la marine, qu'ils portet la nuich, Ils n'ont point accoustumé d'empescher les esclaues à sourbir leurs escuelles. Aussi ne sont ils pas grand parure de vaisselle: car il leur suffit d'auoir vn por pour tous porages, & pour toutes souppes vne escuelle: & ne faut point rinser les voirres: car toute l'assemblee boit à un vaisseau de cuir ou de bois. Les hommes ont en grande recommandatio de porter leurs turbans fort blancs: toutesfois eux mesmes les lauent aux baings auec leurs brayes & chemifes, ou bien les baillentaux esclaues des estuues à blanchir. Les Turcs ne diffinent pas la vaillantise ainsi come nous: car en Europe si quelqu'vn est tousiours prestà se battre, & sçait tourner les yeux en la teste, & est balafré, iureur, & colere, & a gaigné le point d'auoir dementi vn autre: iceluy fera mis en perspectiue d'vn homme vaillant, loué homme de bien. Mais les Turcs en temps de paix se monstrent modestes, sont modes & posent les armes en leurs maisons pour viure pacifiquemet, & ges, nevoit on point qu'ils portent leurs cimeterres allans par la ville: mais quand ils vont à la guerre, lors sçauent ils mettre couteaux fur table quand il est temps, & font apparoistre leur vaillătise sur leurs ennemis: & n'orra l'on dire qu'ils se soyent batus entreux. Ets'il aduenoit que l'vn cust batu son compagnon, pour celane sera il estimé vaillant. Ils ont une coustume moult seante de punir les delinquants à coups de baston: qui est la vraye façon d'humilier les superbes, & punir ceux qu'on ne veut pas tuer : & si sçauent bien faire instice des malfaicteurs d'autre maniere plus violente, quand ils l'entreprennent.

Proune euidente, que le Turc peut plus facilement assembler cinq cens mille bommes en un camp, & une armee de deux cens galeres, qu' un autre Prince cent mille. Chapitre

Ofons le cas que le Roy air leué vn camp de cent mil payfans pour conduire loing en guerre, ou vne armee on de deux cens galeres, & autant de nauires. Croira l'on pas qu'ils endureront mieux le trauail que ne feront autant de Gentilshommes? & qu'ils ne se mourront si tost pour froid, chaud, faim, ou autre accident, que ceux qui sont plus delicats? Se taisant de la vaillantise, ne nous accordera l'on pas, que FFf iii

Le Ture met ouy? Qui croira que le grand Turcallant en guerre, puisse mesix cens mil ner vne si grande armee? L'on dit iusques au nombre de six cens hommes en ille hommes en contra que le grande armee? L'on dit iusques au nombre de six cens

ner vne si grande armee? L'on dit iusques au nombre de six cens mille hommes? Plusieurs s'en esmerueillent: car oyans celle multitude, estiment estre impossible, tant pour la difficulté qui aduiet à vne si grande trouppe estant en vn camp, que mesmement vn Roy, vn Empereur d'Europe, sont bien empeschez de nourrir vne armee qui passe cinquante mil hommes. Toutessois cela qu'auons dit du Turc ne semblera si difficile, moyennant qu'on face comparaison de nostre maniere de viure à la leur. Car la maniere qu'ils tiennent viuans en paix, enseignera que si grande assemblee peut viure en guerre, & qu'il soit aussi facile au Turc mener vn camp d'vn million d'hommes, qu'à vn prince Chrestien, einqua-te mille. Et pour le faire brief, leur maniere de viure est tant austere en paix, qu'elle nous semblera estre vne vraye guerre. Ce neantmoins viuans de telle maniere, estiment ne plus ne moins. qu'à nous viure en delices: car ils y sont accoustumez des leur ieune aage. Ceux qui ont accoustumé coucher en draps, dessus la plume dedens vn lict, & mager tous les jours de la soupe chaude, & boire du vin d'eslite à tous repas, perdroyent incontinent leur courage s'ils desaccoustumoyent ce train là: & aussi s'ils ne veoyent leurs biens quelquesfois l'an, ou s'ils estoyent trois ou quatre ans sans voir leurs parens, ou en auoir nouuelles, se fascheront d'ennuy. Mais toutes ces choses ne sont rien aux Turcs: car la vie qu'ils font en leurs maisons, est encore plus austere, & estroide que n'est celle qu'ils sont estans à la guerre. Le Turc ne se sert point des estrangers en ses guerres, & qui plus est ne se sert sinon de ceux qu'il soudoye & nourrist en temps de paix : parquoy chacun luy estant deuot, est paisible & supporte patiemment les trauaux de la guerre, encor mieux que ne souloyent faire les legionnaires & soldats Romains. Parquoy le grand Turc au contraire des princes Chrestiens gaigne beaucoup lors qu'il fait la guerre, pource qu'il vend les prouisions. Vn soldat Ture ne se faindra point d'acheter un cheual cinquante escus, & n'eust il que cela vaillant : mais il fait estar d'en auoir pour sa vie: car les Turcs ont accoustume de garder vn cheual vingt ou vingt & cinqans. Tant eux que leurs cheuaux ne couchent que sur la dure. Les cheuaux ne mangent iamais ne en mangeoire, ne en ratelier, non plus en leurs maisons qu'à la guerre, & ne se couchent iamais que sur la

TIERS LIVRE DES SINCVLA.

OBSERVEES PAR P. BELON. terre sans paille. La richesse des soldats rurcs ne cossiste en terre, Les cheuaux ne en maisons, mais en arget coptant: car s'ils auoyet achet e quel en Turquie que sterres en leur vie, ce seroit pour le grand Turc apres leur ne couchent mort. Parquoy ils ne bastissent gueres : & quelque part qu'ils ail-que sur la lent, ils portent le mesme pot de cuiure dont ils se servoyent en dure, byuer remps de paix, & la mesme escuelle creuse ou ils mangeoyent: & esté. auffi contes leurs vtenfiles qu'ils auoyent en temps de paix, leur seruent en guerre: & ne regrettent point leurs biens: car ils portent tout quant & eux : & ne vont iamais sans leur fusil, soyent à deur maison, ou à la guerre. Leur breunage n'est que de l'eau, & Tures boiuet mangent communément des aulx & oignons. Que sçauroyent de beau. ils donc avoir pire à la guerre qu'en leurs maisons? Somme qu'ils ont autant d'auatage sur nous au mestier de la guerre d'estreplus rustiques & paisans, que nous auons d'auantage sur eux en paix d'estre mieuxtraictez, & plus nobles qu'eux. Et pource que nature leur a donné par douaire d'estre champestres dés leur ienne aage, tout ainsi selon leur coustume sont ils mieux apris à se sçauoir bien camper dessous les tentes & pauillons. Et pour autant Tures gens qu'ils ont de la toille de cotton fort legiere & douce, ils fort leurs rustiques. pauillons & cordages beaucoupplus aisez que les nostres de lin Grand Vsas ou de chanure. Les cordes de cotton sont delicates, molles & le-ge de cotton gieres, qui iamais ne se roidissent pour auoir esté mouillees, au en Turquie. contraire de celles des pauillons de nostre Europe, mal seantes & propres, & qui s'entortillent si fort à la pluye, qu'à grand peine les peut on manier. Encor que les Turcs n'ayent aucun soupçon de guerre, & que les chasteaux soyent en pays de grande seureté, si est-ce qu'ils y font la garde, comme s'il y auoit guerre. Nous les Tabourins oyions soir & matin sonnas les tabourins, & faisans vne metueil-de Turquie. dense melodie, accordans ensemble auec les hauts bois. Ils ont deux fortes de tabourins, dont y en a des petits, qui se peuuent porter à cheual, & qui ne sont enfoncez que d'vn bout. Les autres font plus grands, enfoncez par les deux bouts; mais ils n'vient pas de courts bastons à les batre comme nous faisons : & aussi ne les portent pédus au col, ains en les batant sont appuyez contre terre, & en les batant frappent les deux bouts, à dextre -& à senestre : Car de la main dextre ils tiennent vn baston courbe comme camus en façon de billart, frappans le fons du tabourin à dextre, & en l'autre main senestre tiennent vne FFf iiij

TIERS LIVRE DES SINGVLA. vergette delice qui redouble plus souvent que la main dextre. Le tabourin qui est double est moult facile à porter à cheual, dont le fust est d'erain, & y en a tousiours vn plus petit que l'autre : & faut nieres de 14. que le Tabourineur soit courbé contre terre en les batant, ou bié qu'il les ait appuyez quelque part. La garde qu'ils font la nuict, La garde que n'est pas faite à clochettes, comme nous faisons : mais ils s'entrefor les Tures, parlent crians & respondans l'vn à l'autre à haute voix : laquelle chose auions auparauant obseruce à Rhodes. Les Arabes ont appris les Turcs à sonner des hauts bois auec les tabourins, qui est moult bonne maniere tant en temps de guerre que de paix. Il n'y a Sangiac qui ne soit tenu d'auoir des ioueurs de tels hauts bois, & aussi des tabourins, & principalement là ou il y a cha-Reaux à garder. Les hauts bois sont courts, mais larges par bas,& font vn bruick moult esclatant. Ils se peuvent facilement porter à cheual, & accorder auec les deux especes de tabourins. Les soldats Tures portent ordinairement une petite coignee pendueà la ceinture: aussi est-ce vne coustume à tous Turcs, tat riches que pauures, d'en auoir vne, tant en paix comme en guerre, qui leur sert en deux façons: l'vne c'est, que l'vn des costez de la coigneo ou hachette trenche, & l'autre costé est en façon de marteau. Dot ils frappent & fichent les paux de leurs tentes en terre.' Le costé qui taille, coupe le bois à faire les picques, & pour faire le feu à la campagne. Ceste maniere de hachette est moult ioliment faite, dont en auons bien youlu en escrite la maniere.

> D'une petite hachette propre à tout v fage, tant à la guerre comme en paix, Chapitre XIX. commune aux Turcs.



Evx qui sont telles hachettes en Turquie, prennent vne masse de ser pesant enuiron vne liure & demie, puis la percent par le milieu auec vn gros poinsson de fer. L'yn des costez de la hachette porte vne grosse teste de marteau, & l'autre costé tranche. Et faut en la perçant qu'ils en laissent au tour du poinssé celle part ou l'on fera le pertuis qui empoignera le mache, quasi à la maniere d'vne boeste. Les poinsfons sont de diverses façons. Les vas font ronds, les autses sont quarrez. Parquoy le pertuis de la hache prend la forme du poinffon, & fant necessairement qu'il entre par dehors en estrecissant, à

OBSERVEES PAR P. BELON.

fin quele manche entre aussi par le dehors. Il y a plusieurs boutiques de Tourneurs en Constantinople, qui ne font autre chose Affbendas quesde Lourneurs en Contantinopie, qui ne tone autre enois que tourner le bois apporté par mer pour faire les manches : car nos. les nauires qui retournent de la mer Maieur, viennent souuent Mengrelie. chargees de bois d'Asphendannos, c'està dire Erable de monta- 1f. gne, dedie à telles emmanchures: comme aussi du bois de cor- Tourneurs nallier, qui de durté surpasse tous autres bois. L'on voit telle fois de bois en nauire arriuant du pays de Mengrelie à Constantinople, toute Turquie chargee de bois d'If, rouge & blanc: car d'autant que les Turcs ne se servent point d'arcs de bois, ils ne font difficulté de mettre l'escorce des Ifs auec la partie du cœut pour faire de tels maches: nousentendons le dehors qui est blanc, & le dedens qui est rouge. Les tourneurs de Turquie besongnent estans assis, & n'ont point de perche pendante à tourner leur bois, mais auec vn long archettenu de la main gauche, font tourner le bois & de la main dextre tiennent le fer qu'ils renforcent & raffermissent auec le pied, prenans le fer entre les deux orteils, qu'ils meinent çà & là pour faire l'ouurage, qu'ils se sont proposé faire.

## Des Turcs qui retiennent plusieurs choses de l'antiquité. Chapitre X X.

Ly a encor beaucoup de chosesentre les Tures qui se resentent grandement de l'antiquité : à l'experience Brussure des dequoy voulons amener vne saçon de se brusser les Tures.

membres que les Tures sont eux mesmes sans le confeil du medecin. C'est, que quand il leur sur uient quelque deffu-

xion, ou mal de teste, ou sur autre partie du corps, ils brussent iceluy endroict aucc de l'elmorce, ou de drapeau. Mil six cens ans a passez que les Grees en ont fait mention, nommans telle bruslure, vstion Arabique: & est si bien continuee chez les Turcs & A-rabique. rabes, que plusieurs ont le front & les temples & autres endroits des membres cieatrisez de telle brustures. Nous auons trouvé telle maniere de brussure auoir moule grande vertu. Car estans à Salonichi ville de Macedoine, en feismes l'experience sur vne Juifue, que guerismes d'vn mal de teste, qui luy avoit duré plus de six ans, ayant pris le remede que Dioscoride faisoit en guerissant la sciatique: sçauoir est, suy metrant des crotes de cheute ardantes

Medecine pour guerir de teste.

TIERS LIVRE DES SINGVLA.

en celle fosse qu'on voit à la racine du poulce en la ioincture du pamguerir bras: & fut affez luy en auoir mis cinq pour la guerir. Les Turcs font bien autremet: car au mal de teste ou en autre partie de leurs corps, ils prennent de la toille de coton entortillee, à la largeur d'vn soud, quasi de la grosseur d'vne noix: ou en defaut de toille, prennent de l'esmorce de harquebouze, puis l'enflamment & la mettent dessus le lieu ou ils sentent la douleur, & la laissent brusder iusques à tant qu'elle s'estainde d'elle mesme, & qu'elle ait fait cendre. Ils ontsi grande patience d'endurer la bruslure, que mes-

leur fortune prodestince, sont hazardeux à tous perils sur mer, sur

mement ont la constance d'attédre qu'elle soit refroidie & esfainde dessus la chair, & d'elle mesme sans y rien faire soit refroidie. Ilsne mettent rien pour confolider la brusture sinon vn pen de Zardeux à cotton par dessus la trace. Les Turcs en coutes fortunes prononcent cemot, Alauara, c'est à dire, Dieu aydera. Parquoy estimas

> terre, & aux combats. ประการกระการสาราธารณ์ เลื่อน รายราชาธิการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระ Des Religieux de Turquie. Chapitre XXI.

Es. Turcs ont quelque maniere de gents entreux, nomez Deruis, qu'ils estiment du tout innocents, & pour religieux, lesquels ils nomment d'vn nom qui approche bien pres des Druides, c'est à sçauoir les an-Deruis.

Phoces.

ciens philosophes Grecs qui estoyent colonies des Athenies qui se partitent de Phocaza pour se venir tenir à Marseille, laquelle ils edifierent. Ces Deruis sont communément tous nuds tanten hiuer comme en esté, & ont les bras & la poictrine pleine de cicatrice obliques & de trauers, qu'ils se font auec leurs cousteaux, Mais ont esgard en se coupant de faire la playe plus souuent en long qu'en trauers : car les muscles en sont moins offencez. Ils ne viuent sinon des aumosnes que les Turcs leur donnent. L'opinio du peuple en l'endroict de tels fols, n'est moderne : car mesme-

Religious Tures cica-≰riſeZ.

Vaticina: Beurs. Vaticinotio par manie er fureur.

ment Platon parlant de telles gens, attribuoit icelle folie à vne espece de manje ou de fureur, disant que cela proviet d'un ecstasis, c'està dire qui faifoit les imaginations qui leur venoyent divinement en prophetie comme aux vaticinateurs. C'est ce que les antiques parlans de l'imagination ont attribué à quelque divinité comme aussi ont dit des Sybilles. Ceste opinion est aussi de

.. OBSERVEES PAR P. BELON. Socrates, qui disoit que les imaginations des vaticinateurs venovent diuinement par manie ou fureur. De ce aduient que les abuseurs qui contresont les insensez, ont gaigné le nom de prophetes en Turquie, & sont estimez innocents, & tenus pour vrays religieux. Ils contrefont les fols, & se coupent & entamét la peau à leur escient, tant de la poictrine que par tous les bras:& pour ce qu'ils ne mettent vnguent dessus, la cicatrice demeure enflee, groffe comme le petit doign. L'on en voirra plusieurs si fort dechiquetez de telles lignes, que c'est grand cas de les voir. Nous ne sçauons quelle sureur prophetique, ou espece de manie fait qu'ils se decouppent ainsi la peau, & se brussent les temples. Quant à nous, estimons qu'ils ne sont pas sages. Il y a de telle sorte de gens moult sins fretez, qui amassent beaucoup d'argét pour faire le voyage de la Meque, & aller ou gist Mahomet : car quand ils en sont retournez lors sont nourrizentre les Turcs come petits Cadets. L'enseigne qu'ils portent pour monstrer qu'ils sont religieux de Mahomet, est une peau de brèbis sur leurs est des religieux paules: & ne portent autre vestement sur eux sinon une senle de Turquie. peau de mouton ou de brebis, & quelque chose deuant leurs parties honteuses. Il y a plusieurs de tels affectez en divers lieux de Turquie, comme à Constantinople, Damas, & au Caire, qu'on voit entertez dedens du fourment, ou du mil; qui sant Religieux tous nuds, & n'en partent point le jour : ils se veautrent leans de en durail. costé & d'autre, & tiennent des propos d'enfant pour faire rire, disans choses impossibles, toutes mal'a propos, tout ainsi comme quand les enfans parlent les vos aux autres. Ils sont en quelque petite maisonnette, & tout le jour n'en bougeront, & les passans qui passent par là, leur iettent quelque chose pour viure.

La manière de garder la neige 🚱 la glace tout l'esté comme font o les Turces acre els quas Chapitre de XXIII i ap escare oc la con n'amonto. Cel e di missa roru pues de de de Lor



Stans l'hyuer en Mysic & en Paphlagonie, obser- Pour gar der uasmes en plusieurs lieux commeils ont coustume de la neige garder, la neige & la glace qu'ils vendent en esté pour refraischir les breunages nommez sorbets. Leur conitume est de ne boire point de vin : parquoy il y aquelques

GGg ij

froidy auec iamais trouuce froide sans cela. Il ne couste qu'vne maille pour

Fruiets de Natolie.

Conferuatio pour l'esté. ₽efté.

en boire une fois sur le lieu ja refroidi de la neige qu'ils y ont meslé. En le faisant ils ont double gaing: car si bien ils ont voulu des figues, des armelines, des prunes, des pesches & autres tels fruicts, ils ne les ierrent pas pour cela: car ils les vendent à part, & la decoction à part. Il y a tel Grec, ou Armenien au pays de Natolie qui enuoyera la charge de douze chameaux des fruicts de ses vergiers vendre à Constantiuople ou autres villes habitees de Turcs, expressement dediez à faire tels breuuages. Nous sçauons qu'on en apporte depuis la ville d'Heraclée du mont raurus, iusques à Constantinople: car les fruicts cueilliz en celle plaine aux racines du mont, sont merueilleusement propres pour faire les dits breuuages. La maniere qu'ont accoustumé les Turcs en conservant la neige, est telle. Apres qu'il a bien neigé & glacé, lors que le vent de Bore, autrement nommé vent de Bise, c'est à sçauoir celuy qui Tures gardet vient d'entre le Grec & le Septentrion (qui est le plus froid vent la neige tout qui soit) est en sa grande vigueur, les rures recueillent de la neige, en emplissans certaines maisons faites en voute, ou bié en terrasse qu'ils auront expressement faites à cela en vn lieu moins meridional, comme pourroit estre en bas lieu, derriere quelque haut mur, ou à l'abri d'une colline: & faut faire de la neige tout ainsi comme qui voudroit faire va mur de massonnerie, y mettant de la glace parmy. Cela demeurera plus de deux annecs sans se fondre. Ceste façon est communément observée par tout le pays de rurquie. Il est certain que cela se pourroit aussi bien faire en Frace: car nous auons veu phisicurs regions en climat plus chaud que celuy de France, ou on la garde rout l'esté. Il ne fur one que les ancies Asiatiques n'ayet gardé la neige pour l'esté: & en outre

voulons maintenir qu'elle estoit aussi en tel vsage à Rome: qui se

TIERS LIVRE DES SINGVLA. Turcs qui ne viuent d'autre mestier en esté, que de faire vne sorte de breuuage doux, appellé Cherbet. Car le vin y est nommé Serap. Il y a boutiques à ce expresses. Aussi y a diuerses manieres de Sorber. Les vns sont faits de figues, les autres de prunes & de poires, les autres d'abricots & de raisins, les autres de miel: & quand les passans, comme aussi les habitans des villes ont grand soif en esté, ils en enuoyent acheter: & le sorbetier y messe de la neige pour le refroidir, ou de la glace: aussi n'estoit cela, il n'y auroit aucun plaisir à en boire : car vne decoction faicte en esté, ne seroit

peut prouuer par plusieurs lieux de Galien, & mesmement en la peut prouuer par pluneurs neux de Ganien, & meinement en la Passage de presace de son liure intitulé, La methode de medeciner, par le-Passage de quel il appert qu'en son comps la neige estoit en aussi grand vsage Ancienne à Rome, qu'elle est maintenant en Turquie. C'est aussi ce dequoy constiume de Pline se plaint, voyant la friandise des Empereurs de son temps, garderla qui correspond à ce qu'en dit Galien: Suetone aussi le dit, ou il neige. parle de Nero. Heu prodigia ventris (dit Pline) hi niues, illi glaciem potant, poenas montium in voluptatem gulævertunt. Seruatur algor æstibus , excopitaturque vi alienis mensibus nix algeat. Decoquunt ali, aquas, mox co illas hyemant. Aussi dit en autre passage: Neronie principis inuentum est decoquere aquam, vitróque demissam in niuerefrigerare. Ita voluptas frigoris contingit sine vitis nines. La neige dont le grand Turc Mont Horvie en son serail, luy estant en Constantinople, est apportee du minium. mont Horminium, ou du mont Olympe: car il s'est persuadé que Neige pour celle qu'on garde és loges autour de Constantinople, n'est pas si legrand faine que celle de la montagne: & veut d'auantage quelle foit de Mont Olyme l'annee precedente: & de fait les esclaues vont sut le mont en teps d'esté, & d'escendent grande quantité de neige, laquelle ils laissent là pour l'annee d'apres, laquelle on va querir par mer. Il y a deux fustes qui se partent toutes les sepmaines de Constantinople pour mener des passagers en Bourse', qui sont conduictes par quelques Ianisserors: & estans à la Montance, ou descendent les passagers, elles sont chargees de neige pour le retour: la quelle lon descend de la prochaine montagne auec les cheuaux, & quad elle arriue à Constantinople, on la porte au Serrail: car le grand Turc en vse à refroidir son sorber. Les Embassadeurs de France, Embassad'Espaigne, Venise, Ragouse, Florence, Chio, Transiluanie, & deurs en Tur-Hongrie, qui sont plus curieux de leur breuuage que ne sont les quie. Turcs, ne veulent pas vser de la neige messee dedens le vin, ains mettent tremper le vin dedens de l'eau que la neige auta refroidi,

& par ce point ilz beuuent fraiz tout l'esté sans auoir mis la neige ne la glace en leur estomach. Vn sopin de glace de la grosseur du poing, refroidira demie tince d'eau tout en vn instant, & ne cou-

stera pas vn aspre.

. OBSERVEES PAR P. BELON.

## La maniere de se brandiller en Turquie. na agairtí a **Chapitre**, a**xix, e ca**arol na ap sa

Brandilleure des Turcs.

arres alam Au Élicia Es Turcs font belles festes au temps de leurs Pasques, mais n'ont choses plus exquise que de se bradiller. Qui est chose merueilleuse, tant ilz se estancent hauten l'air. La manière est bien nouvelle: ar ilz se brandillent tous seuls. Ils font vue moult

haute potence, en maniere d'vn gibet auec deux pilliers, à laquelle ilz pendent deux cordes distantes enuiron de deux pieds l'une de l'autre, attachees à deux anneaux de bois, à fin que les cordes obeissent mieux au brandilleur. Les deux bonts des cordes d'abas sont attachees à vne planche faite comme une petite selle à se seoir, qui est attachee par les quatre coings, dessus laquelle le brandilleurest debout: & en se repliant de soy mesme se donne tel branle sans que nul autre le pousse, qu'il va aussi haut ou plus que la potence. Il est debout sur la planche, & sorient des deux mains aux cordes qu'il a, à costé de luy. La chose est quasi incroyable, tant ilz se lancent haut en auant, & en arriere : car la potenrandillager Cod abren douze toises de hauteur: & quand le brandilleurest las-Brandillages se d'estre debout, il se assied dessus la planche. Ilz ont bien d'au-

some on Second: out is going Distinction de l'honnneur tant des barbes que de Turbans des Turcs. antended is on the state of the contract of the state of

tres manieres de brandillages pour les petits enfans, qui est cho-

Couleur Ver= 3 de bonorable aux Turcs.

se moult puerile, mais fantastique,

Eux d'entre les Turcs qui portent le Turban verd, sont en grande reputation entre les autres & est signé de plus grade religion aussi n'est dicire en Turquie de porter les chausses ou habillement verd. Ils ont gardé la couleur verde pour les plus nobles de

Parents de leur pays, voulans signifier par cela qu'ilz sont de la lignee de Mahomet. Ceux qui ont esté deux ou trois fois à la Meque, osent bien s'affubler du Turban verd, dont ilz sont plus honorez des autres. Ilz ont grande ceremonie à porter la barbe, ou à ne la porter pas. Car vn vieil homme la portera en signe de sagesse. Les

OBSERVEES PAR P. BELON.

ieunes portent des moustaches longues, comme barbeaux: car ilz ne trouveroyent pas bon no seanca vin ieune homme de por Moustaches ter barbe. Ceste note a esté escrite des anciens autheurs pour les des Tures. Arabes: mais ilz ont dit qu'ilz portoyent les cheueux longs, ce que ne font les Tures.

Acoustrements de plumes dont les Turcs se parent
Chapitre XXV

Es pompeuses braueries & folles oftentations des Ge-nissaires de la Court du Turc, sont estranges, & prin-oftentations cipalement des fauorisez de sa personne. Carilz's a-des Turcs. coustrent auec des plumes d'Autruche, & des panna-Rhimaes ches de l'oiseau nommé Rhintaces, qui sont en vne masse de tresbelles plumes de la groffeur d'un chapon, & procedent toutes d'yn perit corps ou il n'y a sensement que la peaus car les Arabes qui les vendent leur oftent la chair. Quelques modernes le nomment Apus, mais nous pensons que ce soit le Phoenix, comme Apus. ferons voir plus à plain au liure des oiseaux. Ces Turcs estans Phaenix. ainsi bardez de plumes, ressemblent proprement à un S. Michel on peinture. Or ne foncilz pas ordinairement aconstrezen ceste parure, mais sculement quand le grand Turc va en guerre, ou quandilz sont en campagne en sa compagnie: Ilz onr des grandes elles faites de trefbelles plumes attachees deffus leurs cipaules, comme ont ceux qui invent les Anges à des moralitezen Eu rope. Il faut sçau oir que les Genissaires ont aconstumé de iennes. se porter yn haut diademe sur leur teste, fait comme le chaperon d'yne damoiselle, excepté qu'il est hautencruché, & seur prend tout autour de la teste. Ilzyfont tenirvne longue verge de fer Anges cond'yn pied & demy, sur laquelle est arache un cercle. Le cercle a refuis de largeur en circonference autant que pourroit entourner le poulce & le maistre doigt, autour duquel ilz portent des plumes panaches co & plumails, & du milieu de ce cercle fort yn autre long panache plumes des ... fair de belles plumes d'Autruche, qui est pendant quali miques à Tures. terre, & est par derniere le dox, ne rouchant à rienzeat son origine commence du sommet de la teste. Some que voyant telz homes ainsi acoustrez & desguisez, lon diroit que ce sont Geans, tat ilz sont espouuentables. Car le cercle qui monte si haut au des-

GGg iiij

TIERS LIVRE DES SINGVLA. 422 TIERS : LIVRE: DES: SINGVLA. fus de leur reste, ne tient à rien qu'à l'acoustrement de teste, sans estre bridé. Chaque Genissaire ou autre Turc n'à pas loy de porter des plumes: car il n'y aque ceux qui ont esproune leur vertu en tuant les ennemis à la guerre, qui en puissent instemet porter. privilege de Celuy qui porte beaucoup de plumes, demonstre par tel signe porter des qu'il a tué beaucoup de gens: & celuy d'entr'eux qui ne se peut plumes. vanter d'auoit tue quelqu'yn, n'à raisonnable permission de porter des plumes. Le soldat Turcallanten guerre, ne mene aucun varlet, sinon entant qu'il est son esclaue. Les Genissaire n'en menentaucunement: careux mesmes sont des moindres esclaues, & eux mesmes portent leurs viures & leurs armes. Vray est que de cinq en cinq ilz ont vn cheual à porter tout leur bagage, & Turcs menet une tente. Les Romains faisoyent ainsi ainciennement: car on lit peu de baga- en la guerre de Ingurtha, que Metellus par un edit contraignit ge en guerre. l'homme de guerre de porter ses viures & ses armes quant & soy: & deffendit qu'ilz n'eussent aucun varlet. Nous voyons mesmement les Genissaires de la court du Turc qui sont les plus pres de se personne, en temps de paix estre dix à dix à vn varlet: mais en téps de guerre sont cinq à cinq. Chacun peut voir par cela quelle Estendarts. grande obeissance est en ceste maison là. Une faut point rafraides Turcs. chir les estendarts des Turcs : car pour estendarts il ont des poils de la queue d'un Cheual, colorez de diuerses couleurs, emmanchez au bout d'vne demie pique. C'est chose odieuse en Turquie de voir les habits decoupez, loit veloux, fatin, soye, ou drap. Les Grecs & tous les subiects du Turc estans habillez à leur mode, Tures sont ris ne decoupent rien de leurs acoustremens. Les Tures s'habillent chement 4- 8c accoustrent communément de veloux figuré de diuerses coucoustre7. leurs, comme aussi de satin, & d'autres sortes de soye. Et allas par pays portene leur fufil, & ont tousiours une lanterne de fer blanc, & de la chandelle dedens, qui est façon moult commune. Chacun porte sa cueillier pendue à sa ceincture, & aussi vn petit sac de cuir pour le sel, mais il est composé comme estoit anciennesel composé, ment celuy des Grees. La composition est faite d'aulx batus aucc le sel, puis deseiché, & rebaruiduquel ayans emply leur sachet de cuir, le portent pour saler leur viande. C'est une chose qui excite merueilleusement l'appetit, & leur fait bone bouche, & leur conforte l'estomach apres auoir bien beu de l'eau fraische. โดยอินเลราเก็ตและเกือนสายหูเอโดรอุต ณ จะไป โรยาตุระ เบาะเอก**Du grand** เ W 200

Du grand exercice à tous ceux qui aprennent à tirer de l'arc par les villes Chapitre XXVI.

villes de Turquie, qui ne sont point laisses endurcir:
car il ya iournellement gens coustumiers à tirer de
l'arc.Ilz ne tirent pas de loing, côme lon fait des arcs debois, n'aussi leurs stesches ne sont passi longues: mais tirent de bien pres. Celuy qui entretient la butte, la mouille tous les iours, à fin que l'argille demeure molle: & la tiennent tousours fans qu'elle se deseiche. Ilz tirent de six pas, & s'efforcent de toute leur puissance à percer la terrasse auec leur stesche. Il y a vn home derriere vn aix ioignant la butte, qui arrache la flesche de la terre chaque fois qu'on a tiré: & la iecte à celuy qui l'aura tirce. Et quand yn homme aura assez tiré, il pendra son arc ioignant la butte, & payera selon la coustume. Lon trouue ordinairemet telles buttes ou terrasses és lieux publics par les villes, ou les Turcs vont ordinairement s'exerciter, ou ilz tirerot plus de cent coups qu'il ne leur coustera plus d'vn aspre.

## De plusieurs apprests des Turcs pour manger. Chapitre XXVII.

Es Turcs ont de moult bonnes inuentions de confi-tures en saulmeres, qui sont de petite valeur, qu'on vend par les villes de Turquie: car ilz confisent les ra- confisures en vend par les villes de l'utquie cat in 2 consent poings sailmere.

dont les vnes font blanches ou iaunastres, & les autres sont rou-Bettes blanges, qui sont celles que plusieurs ont estimé estre raues, mais cela est faux. Ilz confisent aussi des gros choux cabus, & des grosses racines de raues, & des racines d'Enula campana. C'est mesnage de peu de despense, comme aussi estoit anciennement en grand vsage à Rome, & és autres villes des Romains: & ceux qui faifoyent ce mestier là, s'appelloyent Salgamarij. C'est vne chose de Salgamari. grand espargne: car quatre compagnons n'en mangent pas pour plus d'vn carolus en vn repas.

HHh

TIERS LIVRE DES SINGVLA. C'est vne viande qui ne faut point cuire: car elle est toute pre-

ste estant ainsi salce. Ilz ont aussi des raisins de veriust consit, qui est grand soulagement aux Tures: lequel trempé dedens du vinaigre & de la semence de moustarde, est vn moult plaisant man-Boutiques à ger crud auec du pain. Ilz ont aussi des boutiques qui ne sont autre chose qu'apprester des testes de mouton auec des pieds pour testes de mou yendro: & quand ilz les baillent, sçavent les ouvrir habilement, & tout chaudement les mettent en un plat auec un peu de gresse & de vinaigre saulpoudrees de sel composé auec des aulx, & meslé auec des escorces de la semence de Sumac, anciennement appelle Rhus obsoniorum. Les Turcs n'ont point de honte de manger en public, & les grands seigneurs mesmes y mangent or-Tures dinairemente. Tont ainsi que les Tures sont issus de vachiers & sans election bergiers, semblablement ilz en retiennent toutes les enseignes, de viande. en leur façon de viure : car ilz pourroyent bien auoir moyen de le traicter d'autre viande, toutesfois ilz aiment plus à manger des choses de laietage qui constent peu, que d'employer argent en meilleures choses. Il y a tout vn bourg en Costantinople au bout du port du costé de Thrace, qui ne fait autres choses que du Melca, du Caimac, & d'Oxygala. Le Caimac est fait de cremme: &

en fait on en diuerses manieres. C'est ce que les Grecs ont nom-

mé anciennement Aphrogala. Aussi ont grad vsage de la Recui-

cte, que les Grecs nomment vulgairemet Militra. Il ne faut point

s'enquerir d'auantage dont ilz sont issus, considerant leur ma-

Melca. Caimac. oxygala. Apbrogala. Recuiete. Mistra

cuire des

ton.

Sumac. Rhus.

De la circoncision des Turcs.

niere de viure.

Chapitre XXVIII.

Circoncision des Iuifs. Circoncision des Turcs. signe d'estre Mahame-

cis le huictiesme iour d'apres leur naissance à la maniere des Iuifs, ains la huictiesme, douziesme, ou quinziesme annee, ou plus ou moins selo qu'il sestà propos. L'enfant n'est point circoncis qu'il ne sçache bien respondre & parler à ceux qui le circoncisent. Il faut qu'il eleue le doigt' prochain du poulce : car en tel signe donne tesmoignage qu'il confesse estre d'auec Mahomet : lequel doigt il rient tout droict. Il n'est permis de le circoncire au temple, ains en la maison de ses parens: car il n'est licite à vn qui n'est circon-

Es Turcs sont circoncis, mais ne sont pas circon-

res, & dit à l'enfant qu'il luy veut monstrer cela qu'il faut couper le lendemain, & amenant la peau qui surpasse par dessus le bout du membre, dira que ce sera demain qu'on le luy coupera. Alors s'en ira:mais c'est pour le tromper: car il se retournera come s'il auoit oublié quelque chofe, & alors luy coupera la peau auec les pincettes, qu'il auoit desia lice & choisie, sans que l'enfant endure grand mal: & ne fera autre chose que luy mettre de l'eau salee & du linge par dessus, & luy guerira la playe en ceste sorte. Et pour auoir esté circoncis, on ne luy changera pas son nom que celuy Maniere de qu'on luy avoit baillé le jour de sa naissance, sinon de Mussulma, circoncire un c'està dire bon Turc circoncis. Et quand l'enfant a esté circocis, enfant. lon en fait telle feste comme nous ferios en France à des nopces. On le menera aux baings par grande solennité, & quad il retourne à la maison, lon sonne des tabourins, & luy baille lon vn turbă blanc, quelquefois semé de fleurettes. Puis on le mene à l'Eglise en grand triomphe. Puis chacun luy fait present selon la qualité. & dignité de son lignage, s'il est de plus graue parenté, & est de grand' richesse, lon lay baille or, argent & autres dons, lesquelz ceux qui ont esté du banquet & de la feste, luy presentent. Nul Chrestien n'est faict Turc par force: mais s'il veut de son bon gré se faire Turc, il en est beaucoup mieux estimé. Ceux qui sont fairs Les Turcs ne Turcs par force, come qui pour fauuer leur vie se sont faits Turcs forcet point n'en seront pas tant estimez. Si vn Chrestien estoit trouvé auec-les chrestiens ques vne Turque, la rigueur veult qu'il meure, ou bien le remede àleurloyest qu'il se face Turc. Et si vn home Chrestie auoit tué vn Turc, il-

sauneroitsa vie en se faisant Turc, ou en payant beaucoup d'arget se rachetetoit. Car il n'ya chose quelcoque qui ne se face par arget en ce pays là. Si vne Chrestienne qui n'est pas esclaue, est trouuce auce vn Turc, il faut qu'elle soit saite Turque. Mais on voit peu rout se fair de gés en ce pays là attains de crime qui merite la mort, qui puisse pour argens.

font point circocifes, come font les femmes de son pays: 20ss en tret elles és Mosquees, ce q ne font les femmes de Turquie. Nous

cis entrer en la mosquee ou Eglise. Beaucoup de Turcs s'assemblemt à celle Circoncisson, & font un festin à leur mode: & est l'ensant en concisson la compagnie. Le Prestreprend des pincer-

cschapper par le faire Turc, qui soit executé: car plusieurs pour en Turquie cschapper la mort se sont Turcs. Le Sophiqui est Mahomeriste, appelle les Turcs heretiques, pource q les semmes des Turcs ne

HHh ij

THES APPel scauons aussi que les Cophles Chrestiennes du pays de Prestre TIERS LIVRE DES SINGVLA. Ican en Ethiopie croyans en Icsus Christ, sont circonciles: car que.

Femmes de estant la loy telle que les femmes doiuent receuoir quelque imremes ac
Perse circon- pression de circoncision, ilz leur coupent les parties appellees en Grec Hymenea, en Latin Alæ: car ilz les trouuent correspondá-Chrestiennes tes au prepuce viril. Ceux qui blasphement & disent iniures à Mahomet, doiuent mourir: mais la loy les absout, s'ilz se veucirconcises. lent rendre Turcs: & à telles gens ne faut autre cerimonie que Hymenes. Ala. se faire circoncire, & hausser le doigt tout droid: & par tel signe HaracZi. seront Turcs, & par consequent seront deliurez de payer la haraczi, sçauoir est du tribut qu'on paye au seigneur. Carceux qui font Iuifs ou Chrestiens, le payent: duquel les Turcs ou Mussul-

mans, c'est à dire taillez, en sont exempts.

Qu'un Esclaue puisse contraindre son maistre de luy metre à chois pour sa rançon ou le temps de le seruir, ou l'argent qu'il en veut auoir. Chapitre. XXIX.

d'vn esclaue.

Des Esclauce. I vn Chrestien esclaue ou prisonnier en Turquie estant auec le maistre qui l'aura acheté, se vouloit faire Turc, il n'aura pourtant liberté par cela: car entant qu'il est esclaue, il luy conuient seruir son maistre, & faire sa besongne. Vray est qu'il luy pourroit bien bail-ler quelque peu de liberté d'auantage, & luy amoindrir les annees de sa seruitude s'il se saisoit Turc. C'est la raison pourquoy les esclaues ont aussi bon temps à perseuerer en la foy Chrestienne, que se faire circoncire & estre Turcs. La fortune des esclaues en Turquie pourroit estre comparee aux seruiteurs de nostre Europe: car ilz participent de la felicité selon le maistre qu'ilz seruent. S'ilz sont auec vn bon maistre qui les aime bien, ils sont traictez comme luy mesme. Vn esclaue peut contraindre son maistre de deux choses l'vne, ou de luy taxer sa rançon, ou bien luy dire le temps de son service : car vn esclaue allant au Cadi, qui est comme vn iuge de la iustice, luy peut saire sa plainte, & luy dire. Ie vueil que mon maistre me vende à vn autre s'il ne me taille à rançon : ou bien qu'il me baille par escrit le temps de mon seruice. Et faur en ce cas que le Cadi face iu-

stice, & appellera son maistre. Lors l'esclaue luy demandera

combien il voudra qu'il luy baille en argent, ou combien il voudra qu'il le serue d'annees. Lors le maistre mer l'esclaue à choisir lequel il aymera mieux, se racheter par argent, ou par seruice. Et L'estant se sil'esclaue n'a bon esprit & qu'il n'espere gaigner sa rançon en peut raches brief temps, & qu'il puisse mieux fournir à la peine qu'à l'argent, ter. il choisira le service. Alors le maistre luy baillera dix ans, ou douze, ou quinze à le seruir, & luy en baillera lettre. Et quant l'esclaue aura acheué le seruice de ses dix ou quinze ans, il luy sera libre de s'en pouuoir reuenir. Mais si l'esclane sçait mestier, lors il choisira l'argent pour se racheter, & demandera terme à son maistre:lequel il payera selon qu'ils ont conuenu. Nous en auons trouué qui se sont rachetez en peu de temps. Les vns en deux ans, les autres en six, & ainsi plus ou moins. Car si l'esclaue sçait mestier, il trauaille grandement, & paye son maistre tous les mois ou tous les quartiers. Mais les esclaues qui sont tombez és mains des Py-Esclaues des rates, qui seruent és galeres, n'ont iamais plus d'esperance de se ra-Prates. cherer sinon bien tard: car estans auec vn Pyrate qui a affaire de gens en galere, il les tiét pour son service, ausquels il oste le moyé de pratiquer en terre. Les esclaues qui sont auec vn homme de moindre condition, ont plus grad espoir de se deliurer, que ceux Esclaves des qui sont auec vn grand seigneur: car l'on ne les peut contraindre grands seipar la iustice du Cadi: car si c'est vn Bacha, vn Beglerbe, ou vn Sa-gneurs. giac, ou autre semblable, le Cadi n'a puissance sur luy. Parquoy faut qu'vn esclaue estant en ces lieux, ait parience: mais aucc vn villageois, le Cadi le contraindra de faire raison & iustice. Les Turcs ont l'huile de Sesame en tel vsage, que ceux de France ont Huile de Thuile de noix, & en Languedoc l'huile d'oline: & d'autant qu'on sesame. la fair auec grand labeur, c'est communément ouurage d'esclaue. Huile de Aussi ne la fait on qu'en hyuer. Ils trépent la semence de Sesame noix. vingt & quatre heures en eau falee: puis la mettent en la place,& la battent auec des maillets de bois dessus vne serpillere iusques à ce qu'elle soit escorchee, puis la mettent tremper de rechef en de l'eau salce, qui soustient l'escorce à mont, laquelle ils iettent. Puis ostent le grain du fond, qu'ils seichent au four, & le meulent: & destors l'huile coule molle comme moustarde: car il y a peu d'excremens. Puis l'ayans fait bouillir lentement, separent le marc. C'est vne huile moult douce & friande, & quiest à bon

marché. Nous veoyons que les Turcs sont assis à plat de terre, &

HHh iii

OBSERVEES PAR P. BELON.

TIERS LIVEE DES SINGVLA.

deschaussez, en beuuant & en mangeant, comme aussi faisoyent deschaussent les Romains le temps passé en leurs triclins. Les triclins des Ropour mager. mains estoyent ce que nous nommons maintenant sales ou lieux à manger, comme sont les cabarets, & qu'il y avoit des appentis ou tables eleuces, comme nous voyons és boutiques des cousturiers surquoy ils cousent, & falloit monter là dessus & oster les fouliers: car ils n'augyent pas les pieds desfous la table comme est la coustume de maintenant: maistout ainsi comme les Turcs, ils s'appuyoyent aux aureilliers qu'ils auoyent deffous leurs coudes. Laquelle chose Martial au liure cinquiesme, a bien approuuee: car il dict en ceste maniere:

> Deposui soleas, adfertur protinus invens Inter lactucas ozxoarumque liber.

Pour prouuer que triclinium est ce que les François appellent vne fale, ou lieu à manger, il suffira prendre l'authorité de Varro,

Meleagrides. Poulles d'Inde.

parlant des Poulles d'Inde, ou il dit, Meleagrides nouissime in triclinium genearium introierunt è culina. Et aussi de Suetone qui en fait mention en plus de vingt passages,& entre autres parlant de Cæfar dit : Conuinatum aßiduè per pronincias duobus triclinius, vno quo sagati palleative, altero quo togati cum illustrioribus prouinciarum discubuerunt. Et en autre passage escrit in Augusto, Liuie nuptias obiecit: & formina in consularem è triclinio viri coram in cubiculum abductam, & c. Faisant difference de la cuisine & de la chambre au triclinium, qui est vn lieu deputé pour manger. Et ailleurs : Dium Claudius adhibebat omni cœnæ 😉 liberos suos cum pueris puellísque nobilibus ,qui more veteri ad fulcra lectorum sedentes vescerentur, nec temere vaquam triclinio abscessit, niste distencus de madens. Pline aussi parlant des Elephas, disqu'ils cheminent si doucement, que les voirres pleins de vin de ceux qui boyuent és triclins fabriquez dessus leurs dos, ne se respendent point. Et au premier chapitre du douziesme liure parlant du Platane, il dit telles parolles. Aliud exemplum Cay principis & c. laxísque ramorum trabibus scamna patula, & in ea epulati, cum ipse pars esset umbræ quindecim conuiuarum ac ministerij capace triclinio, quam cœnam appellauit ille nidum. C'est donc ce que pretendons inferer, que quand les Tures mangent, sont affis à plat de terre, & sont quelquefois appuyez d'oreilliers dessous leurs coudes au dessus quelque table enleuce de terre, ou bien à terre dessus vn tapis, que cela pourroit estre nommé triclinium; car il est con-

OBSERVEES PAR P. BELON. formeau dire des anciens. C'est chose commune en Turquie, comme audi estoit le temps passé aux Romains, de se servir des esclanes Euniques, desquels trouvons estre plus estrange, que chastrel des la premiere invention en est venue d'une femme, qui est de la Tures. Royne Semiramis. C'estoit une Royne puissante en guerre, qui semiramis. feit chastrer plusieurs ieunes garsons, qu'elle commit pour le gouvernement de ses femmes: & depuis elle, sa posteriré a continué tel vsage, & principalement au pays à qui elle dominoit. Quand les Turcs commencerent à faire les Eunuques, il nous est aduis qu'ils souloyent seulement couper les genitoires aux petits garlons, comme aussi anciennement faisoyent les Romains qui leur laissoyent le membre, qui estoit chose commune à toutes nations; mais deuenuz grands, ceux qui estoyent robustes, encores qu'ils fussent chastrez des genitoires, toutessois ne laissoyent à vser auec les femmes. Dont est aduenu que quelques Imperatrices Romaines les en ayent mieux aimez : car ils n'auoyent pas puissance d'engendrer. La chose est impudique, & pource n'en dirons d'auantage. Le grand Turc estant aduerty que les chastrez des genitoires ne laissoyent pourtant de donner plaisir à ses femmes & concubines, commença desormais à faire couper totalement & membre & genitoires. Mais ce faifant, de dix ou douze que l'on en auature maintenant à faire Eunuques, il n'en eschape pas six. Plusieurs disent que la raison est aduenue autrement. C'est qu'vn iour l'Empereur voyant vn cheual chastré saillir vne jument, print occasion de les chastrer comme auons dir. Les esclaues femelles ne peuvent seruir aux Turcs sinon à la maison, pource qu'elles n'osent aller en public. Parquoy il est plus seant, que les chastrez seruent les semmes estans en la compagnie du mary, que si elles estoyent servies par autres femelles qui ne peuvent aller en public comme les mafles : car communément vn homme ayant plusieurs femmes espousees, & des esclaues semelles, & qu'il n'est pas licite aux varlets d'y frequenter, chaque grand seigneur riche a vn chastré, lequel il aime grandement, & dont il se sie beaucoup. Le grand Turc mesme a souvent fait vne esclave Eunuque Eunuques chef de route sa puissance, ayant vne grosse armee en son o- crediten Tur beyssance, ne se defiant de son courage, & ne pouuant pen-quie. ser qu'vne scintille de couardise peust se loger en son cœur. HHh iiij

430 TIERS LIVRE DIS SINGVLA. Vn Eunuque du Roy d'Egypte nommé Ganymedes, ne resista il pas à Cæsar contre toute la puissance Romaine? Nous trouuons aussi qu'il y a cu des Roys Eunuques qui ont dominé en Perse: & plusieurs autres Eunuques ont esté moult grands seigneurs, dont les autheurs ont assez amplement parlé. Et pour ne parler de si loing, le Bacha mesme, qui estoit lieutenant pour le grand Turc par toute Egypte, Syrie, & Arabie, fors que nous fusmes au Caire, estoit Eunuque, auquel le grand Turc se fioit autant qu'au plus des Romains hardy capitaine de son Empire. Les Romains toutes sois ne donnoyent iamais tant de liberté & puissance à leurs Eunuques ou

chastrez que les Turcs font : come aussi ont fait les princes d'Orient de toute antiquité: ear nous lisons que plusieurs Eunuques ont resisté aux puissances Romaines. Encor pour l'heure presente les Eunuques en Turquie se tiennét aussi priuez de leurs maistres & maistresses, comme s'ils estoyent compagnos. Aussi leurs maistres se fient d'eux, & les sont renir compagnie à leurs semmes, & dormir quant & elles en leurs absences, sans en auoir aucun scrupule, sçachans que comme ils leur ont osté tout moyen d'vsage, aussi leur ont osté tout l'appetit. Aussi n'y a vestige quelconque de chosene d'autre, non plus que dedens la paulme de la main. Les Eunuques demeurent à garder les femmes & concubines de leurs maistres durant le temps de la guerre, & les servir de ce qu'il credit des leur faut. C'est la raison pour quoy leurs maistres leur laissent le

Bunuques en plus souvent la charge de toute la maison. Les Chrestiens aussi peuvent bien tenir des esclaues tant masses que femelles, qu'ils Turquie. achetent à leurs deniers, comme aussi font les Iuifs : mais les Chrestiens ne les Iuifs, ne peuvent tenir vn Turc esclave. Vn Les Tures ont Luif peut bien tenir vn Chrestien tant homme que semme, com-

les Iuifs.

naturellemet me aussi vn Chrestien peut tenir vn Iuis. Mais les Iuiss sont tant baine contre confederezentr'eux & pleins de finesse, qu'ils ne laissent iamais vn de leur nation esclaue: car s'il est prins sur mer ou sur terre, en guerre ou en paix, ils font telle diligence de le recouurer, qu'il n'y demeurera pour argent. Foutesfois les Turcs les ont en tresgrande haine, & ne les souffrent pas volontiers en paix qu'ils ne leurs disent des iniures, & principalement sur les grands chemins.

Des

## Des prestres de Turquie, & des sciences des Turcs. Chapitre XXX.

Es prestres des Turcs ne sont gueres disserens des Prestres des gens laiz: & ne leurest necessaire auoir tant estudié: Turcs.

mais leur suffit seulement s'ils sçauent lire l'Alcoran, & interpreter selon la lettre escrite en langue Turquoise. Ils sont mariez & habillez comme les autres ,n'ayans rien de different, & font quelque mestier pour viure comme font les autres hommes. Les vns vendent, ou sont cordonniers, cousturiers, & autres arts mechaniques. Plusieurs gaignent leur vie à escrire des liures? car il n'y a point d'impression en Turquie pour imprimer en Turc. Leur papier est lisse & frotte à force, tant qu'il devient clair luysant & poly comme vn esmail. Les rurcs à no-stre emulation ont fait tel effort qu'ils sont maintenant convoi-convoiteux. teux des sciences d'Astronomie, Poesse, & Philosophie: & non de instruire seulement les hommes y prenent plaisir, ains ne plaignent la des- leurs enfants pence qu'ils font, tant aux enfans masses qu'aussi aux femelles. es sciences. Mais les escolles des garsons sont separces des filles, qui vont aux Escoles des femmes, & les garlons aux hommes. Ils ont aussi bien la maniere de faire carmes ou vers proportionnez de syllabes, comme nous anons: & font quatrains, dizains, & sizains, obseruez des fyllabes dix, onze, ou plus ou moins, en sorte que qui orroit le chant d'vn Turc, diroit proprement estre d'Alman. Quand les Les Tures a-Tures se marient, ils achetent leurs femmes à purs deniers com- chetent leurs ptans. De douaire en ce pays là il n'est point de nouvelle: & faut femmes. que le mary paye les accoustremens dont elle sera vestue, & si apres, leurs mariage leurs meurs ne peuvent convenir l'vn à l'autre ou qu'elle foit sterile, le mary ira au iuge, qui est le Cadi: & là prendra congé de la laisser: car comme ils s'estoyent pris sans iuremens, tout ainsi se laissent ils sans autres cerimonies. Si vn-turc est mort, les masses l'enseuelissent : si c'est une femelle, les femmes. Le corps est premierement laué, puis apres est reuestu de sepuliuredes beaux linges blancs, apres porté hors la ville auec grandes ceremonies. Nul n'est enterré dedens les temples. Leurs prophetes des Tures. qu'ils appellent Druydes, vont deuant le corps portans des cierges: les prestres suyuent le corps en chantant, insques à tant

TIERS LIVRE DES SINGVLA qu'ils soyent paruenuz au lieu de sa sepulture. Ils ont maniere entr'eux de visiter les sepultures, & prier pour les morts. Les semmes y viennent à trouppes à certains iours deputez, & ont les heures assignees. Les hommes semblablement: mais chacun à part foy, & en diuers temps.

Que les prestres des Turcs seruent d'orloges en Turquie , crians les heures à haute voix de dessus les clochers des Eglises. Chapitre XXXI.

L n'y a point d'orloges en Turquie, mais en ce de-faut les prestres montent au faisse des clochers dessus les tourelles fort hautes: car chaque Eglise appellee Mosquee a vne ou deux tourelles, vne à chaque costé,

au moins si ce sont Eglises de fondation Royale, Car il ne leur est Les Tures se licite de faire Mosquee à plus d'une rourelle, excepté les grands font ouyr de leigneurs. Quand les prestres sont sur la sommité, ils crient d'vbien loing. ne voix esclatante comme vn oblieux qui a perdu son corbillon: qui nous faisoit souvenir des pastourelles qui chantent és landes du Maineentour Noel: car les Turcs chantent en faucet. Leur voix se peut clairement ouyr d'un grand quart de lieuë, & quelquesfois de demie: & seroit impossible à vn homme qui n'auroit auparauat ouy tel cry, croire que la voix d'vn homme puisse estre entendue de si loing. Ils sont quelquessois deux ou trois à chanter. Les prestres mettent leurs doigts és aureilles, & se prennent à crier si haut qu'ils sont entendus de toute la ville: & disent telles parolles en langage Arabe, La Illah Illellah Mehemmet Irredful Allah. Ils font tel cry cinq fois le iour, vne heure auant iour, à iour ouuert, à midy, à trois heures, & à nuict close. Toutes lesquelles heures ont vn nom particulier en leur langage. Les Tures se do. Tures se donnent assignation à telles heures pour trassiquer ennet assigna- semble, ou pour se trouver quelque part. Les Turcs entrent comunément és Mosquées à midy: mais auant qu'ils entrent leans, il faut que chacun se laue les mains, les pieds, & les parties honteuses deuant & derriere, & à la fin qu'ils settent trois fois de l'eau sur leur teste. Et faut qu'ils entrent les pieds deschaussez, laissans ses souliers à la porte. Et s'ils se trouuoyent par les champs

ou il n'y air point d'eau, Mahometa concede aux Turcs, de

tion des beures.

OBSERVEES PAR P. BELON.

prendre de la terre, & d'en passer par dessus leur teste, mains, & fouliers.

Continuation du chemin ia delaisse comme aussi des mœurs Chapitre. XXXII. des Turcs.

Yas sciourné tout l'hyuer en Turquie, & venu le prin-temps: nous proposasmes continuer nostre chemin Le Turcs ne vers Constantinople. C'est vne reigle generale que vont quele les turcs allans par pays ne sont iamais trotter leurs pas. cheuaux, si ce n'est par contraincte : car quand la necessité les force, & principalement à la guerre, ils n'espargnent ne leurs cheuaux, ne leurs corps: aussi ne font point de repues sur chemin en

allant par pays, n'estoit en esté qu'ils cheminassent soir & matin, cuitans la chaleur excessiue du soleil. Mais estans à cheual, vont Turcine for mangeant le long du chemin, & font boire leurs cheuaux le long point de dise du chemin a toutes eaux. C'est de la qu'ils ont en grande recommendation faire venir les fontaines sur les grands chemins passans. Or puis qu'ils ne s'arrestent point pour disner, & vont le pas tout le long du jour, il est necessaire qu'ils facent prouision de viures le iour precedent pour le lendemain, & d'autant plus qu'ils ne sont pas delicats, aussi se contentent ils auec des oignons, auec du pain, & quelques raisins, & autres fruicts sees. C'est vne chose commune aux tures, tant grands seigneurs que petits compagnons, de manger des oignons cruds. Les grands seigneurs de rurquiey sont tellement accoustumez, qu'ils ne font point de repas qu'ils n'yen mangent: aussi est ce, ce qui les maintient en santé. La raison est digne d'un homme speculatif: car eux qui n'ont pas beau coup à despendre, ne laissent pourtant à nourrir beaucoup d'esclaues. Un homme & deux esclaues, & troischewanx ne despendent chaque iour en tout l'vn portant l'autre plus desixaspres, qui valet six Carolus. Ne se deuroit l'on donc beau-

coup esmerueiller qu'ils ne sont plus souvent malades de ne boire Bonnecouque de l'eau, & en changer si souvent? Mais nous dirons qu'ils on Estame aux ceste theriache paraecident, quileur est vtile en deux sortes: l'v-Turci de ma ne est, que les aulx & oignos, qui ne leur coustent guere, les pre-ger des oiferuet de toutes nuisaces des eaux: l'autre qu'ils leur prouoquet la gnonscrade

Цi. ij,

Taliue & appetit à manger force pain sec. Si ceux qui ont legosser enflé si gros en Lombardie & Sauoye de la maladie qu'ils nom-Gos. ment le Gos, qui n'a encor point trouvé de nom Latin, & que Louppes nous appellons des louppes, auoyent aussi accoustumé manger des oignons ou aulx cruds en leurs repas, il est certain qu'ils ne seroyent tourmentez de ceste maladie là comme nous les voyons: car elle ne leur prouient que du seul vsage des mauuaises eaux, dont les Turcs sont preseruez par l'vsage d'en manger ordinairement. Nous pouuions venir à Costantinople par deux chemins, Mont Oylms I'vn est par dessus le mont Olympe, qui est le plus court : l'autre est entourner le mont, mais cestuy est le plus long. Et pour autat que les neiges estoyent fondues, nous prismes nostre chemin par la fommité des montagnes de Phrygie, qui sont plus hautes que Paphlagonie le mont Senis. Nous partans de la prouince de Paphlagonie, en-Gallogrece. trasmes en la region nommmee Gallogrece, ou nous trouuasmes vne grande ville qui auoit anciennement nom Contieum, main-Contieum. tenant est appellee Cute. Tant le chemin qui entourne le mont Totia. que l'autre qui passe par la sommité, est en Galatie ou Gallogrece. Theodosia Car sortant de Paphlagonie, l'on entre en Galatie. La ville de Gangrorum Paphlagonie la plus renommee est celle qu'on nomme Totia, Boli Abonime= qui s'appelloit anciennement Theodosia Gangrorum. Quand nia. l'on est entré en Galatie, si l'on prend le chemin de main gauche, Epigrammes l'on vient à vne ville anciennement nommee Cute. Mais si l'onprend le chemin à dextre, l'on passe par Boli, qui anciennement auoit nom Abonimenia. Tous les habitans du pays de Natolie parloyent anciennement Grec? car mesmement toutes les ruines que nous auons veues par les villes de Cilicie, Lycie, Paphlagonie, Cappadoce, Pamphylie, Bithynie, & Phrigie, auoyent tousiours quelques epigrames Grecs: car l'on voit les lettres Greques aux sepulchres & aux edifices. Et pour autant qu'allant le susdit chemin l'on rencotre deux goulfes, l'vn de la Motance, & l'autre de Nicomedie, il faut prédre vn grand destour, & venir passer le fleuue Sangari appellé des ancies Sagaris, qui se va rendre au pot Euxin: & ya vn tresbeau port de pierre: & de là entourner le lac Nicomedie. que l'on voit bien à clair de Nicomedie: & de Nicomedie l'on va Sangari. tousiours suyuat la mer du Propotide du long de la coste du goul-Sagaris. fe de Nicomedie, duquel auos dessa parlé cy dessus. No rrouuos Cutia. des autheurs qui ont appellé Cute en Latin Cutia, mais Pline la

TIERS LIVRE DES SINGVLA-

OBSERVEES PAR P. BELON. nommat de son no ancie l'appelle Contieu. Cure a esté & est encor ville fort fameuse. Elle a son Chasteau encor entier dessus vn petit terrre: & a de bonnes murailles. Le Chasteau est en pédant, qui prend iusques bien pres de la ville. Communément Evn des Bellerbeis de la Natolie a coustume de se tenir à Cute: car elle est maintenant la principale ville de ceste prouince la. Mais anciennement c'estoit une autre nommee Gordinus. Il n'y a pas long Gordinus. temps que le filz aisné du Roy de Perse, qui auoit nom Ismael, vint courir & gaster le pays du Turc insques en Galatie, n'ayant en toute sa compagnie que de quatre à cinq mille homes moult vaillans aux armes: il approcha iusques à Cute: & ayant là trouué vn Bacha, nommé Corague, qui estoit viceroy, qui s'esforça de luy faire resistence quec deux fois plus de gens que n'auoit ledict fils du Roy de Perse, tellement que s'estant mis en la campagne, Bataille du luy liura le combat le fils du Roy ayat batu ses gens & tué le dict Roy de Perse Bacha, le feit empaler, & couper le membre viril, & le luy mettre contre le Bacha, le teit empaler, & couper le membre vini, de les princes dens & le laisser là. Puis assiegea le Chasteau, lequel il ne Bacha empafeeut prendre: car vn Bacha Eunuque chastré venoit à grandes k. iournees au secours auec grosse armee, qui le contraignit de s'en

Que toutes les femmes qui viuent en Turquie, de quelque loy qu'elles soyent, se font ordinairement abatre le poil des parties bonteuses a par la vertu d'un depilatoire, & non pas au rasoir. Chapiere XXXIII.

On trouue de toutes sortes de viures à acheter au marché de Cute, pain, vin, chair: car il y a des Armeniens, des Iuifs, & des Grecs. Nous trounasmes vne chose en cest endroict qui nous sembla plus finguliere que nulle autre qu'eussions au parauant

veueen tout nostre voyage. C'est la source d'vn mineral qu'ilz nomment Rusma, dont nous desirions sur toutes choses auoir Rusma. l'intelligence. Il a telle vertu que s'il est redigé en pouldre, puis destrempé auce de l'eau, il fait vn vnguent dont les Turcs font tomber le poil sans douleur ou sans soupçon de faite mal quelconque. Ce depilatoire Rusma est en sigrand vsage, que toute la Departeme. Turquie s'en sert communément: & n'y a celuy en tout le pays

Vertu du mineral.

THERS LIVEE DES SINGVEA. ou domine le Turc, qui ne le scache nommer, & qu'il a telle vertu. Mais aussi faut il entendre que les Turcs & Turques ont coustume de ne porter point de poil en aucune partie du corps, excepté les cheucux & la barbe, & est chose odieuse d'en auoir. C'est de là que ce metal elt en si grande recommandation, que le Turc (ainsi que les Iuiss nous ont dit) en prend tous les ans dixhui& mille ducats de gabelle, que luy paye celuy qui en a pris l'arrentement. Cest une chose fort nouvelle, qu'un meral de si petite consequence, vaille tant à son seigneur. Nul des anciens ne modernes, au moins qu'ayons peu sçauoir, n'en a encor fait aucune mention. Celuy qui entendra bien son vsage, estimera quasi autant sa veine, qu'il feroit vne pure mine d'argent. C'est que le commu peuple a si bien accoustumé d'en vser, qu'il ne s'en pourroit maintenant passer: qui est cause que son pris s'augmente de iour en iour. Nous dirons premierement qu'elle chose est Rusma. C'est vne drogue qui ressemble à de l'excrement ou merde de fer, finon qu'elle est plus legere, noire comme quelque chose brusse: aussi est ce une mine tiree de terre, & legerement bruslec. Toutes femmes de Turquie qui en ont affaire, en vsent aux baings. Car ieunes & vieilles, marices au à marier au moins si el-Recepte pour les ont du poil, de quelque nation ou loy qu'elles soyent, Turques, Greques, Armeniennes, Iuifues, & Chrestiennes, en vsent pour se faire abatre le poil. Qui n'est pas sans raison : car quantà celles qui ayment mieux le faire tumber au psilothre ou depilatoire qu'au rasoir, le trouuent à cest essect moult à propos. Plu-

abbatre le poil sans ra= foir.

Psilothre des

propos, pource qu'ilz n'ont bien entendu l'vsage. Il faut necessairement que cela se face entrant au baing ou aux estunes. Parquoy voulons maintenant enseigner la maniere comme ils vsent dece Rusma. Apres qu'ilz l'ont batu en poudre bien subtile, mettent la moitié autant de chaux viue, que de Rusma, qu'ilz d'estrempent en quelque vaisseau aucc de l'eau: & quand les femmes entrent és baings, lors oignent les parties qu'elles veulent estre sans poil, laissans la susdicte composition dessus, autant de temps comme il faut à cuire vn œuf: puis apres esprouuent sile poil veult tomber. Car quand la sueur commencera à percer la peau lors le poil commencera à ne tenir plus par la racine: & de

sieurs habitans d'Europe ont essayé faire des depilatoires auec de la chaux & de l'orpiment, mais ont trouvé l'experience mal à . OBSERVEES PAR P. BELON

luy mesme tombera en le lauant seulement d'eau chaude, moyennant qu'on l'aualle de la main. Ce Pfilothre eft fi temperé qu'il ne cuici point, & laisse la partie polie, lisse, & sans vestige de poil, qui autrement abatu au rasoir, est mal gracieux & rude: cela fait, il semble qu'o face une ieune d'une vieille. Les femmes se le sont dedices pour elles, voulans auoir le cuir tendu & poli, qui autrementabatu sembleroit estre rude & ride: Mais les hommes estimans telles choses feminines leur estre mal seantes, n'en veulent point yser: car ilz le veulent expressement abatre au rasoir. Voila la raison pourquoy telle maniere de drogue est en vn commun vsage, tant entre les plus pauures, qu'entre les plus-riches d'E-gypte, Arabie, Syrie, & de Turquie. Il a dessa passe insques en Grece, & est demeuré là : car il n'a encor point d'vsage entre les

Que les femmes de Turquie sont belles par singularité, & nettes comme Chapitre XXXIIII. perles.

gens de la religion Latine.

L n'y a femme de quelque laboureur ou rustique en Belles semme Asse, qui n'ait le teinct frais comme rose, la chair de-en Turquie. licate, & blanche comme laict, & le cuir si bien tendu, & vne peau si polie, qu'il semble toucher à vn fin veloux. Et entre autres inventions qu'elles ont à ce faire, sçauet composer vne maniere d'vnguent auec terre grasse, que maintenant les Grecs nomment Pilo: de laquelle parlerons cy apres. Ceste terre est la mesme qui estoit anciennement en semblable vsage, nommé par les Latins Terra Chia. Dioscoride dit ces Terra Chia. mots touchant sa vertu : Extendit faciem , & erugat atque splendidam reddit : colorem in facie & toto corpore commendat , in balneis pro nitro deterget. On la trouve aussi en plusieurs lieux de Phrygie, & de Turquie, & mesmement auons veu sa veine pres de Lampsa-Lampsacum. cum à l'opposite de Galipoli. Et pource que l'vsage en est grand, Galipoli. il n'y a mercier qui n'en vende en sa boutique. Quand elles destrempent ceste terre, elle se convertit en forme d'vinguent, duquel entrans au baing, se frottent soigneusement tout le corps Les sammes & le visage, & lauent les cheueux. Il seroit impossible de cherchet des Turo vot choses nieux à propos pour la santé des Turcs & Turques, qui baings. Hi iiij

Les Turques ont les che≥ Nature du Cauon.

TIERS LIVRE DES SINGVEA. boyuent de l'eau & mangent choses crues, que l'vsage frequent qu'ilz ont des baings, qui est chose assez approuuee par les ancies Romains:car Columelle dit: Quotidianam cruditatem Laconici excoquimus. La chose qui plus meut les femmes d'Asie d'auoir de ceste terre recomandee à se lauer, & non de sauon, c'est que leurs cheueux de la partie de derriere sont tein es en iaune, auec de la poudre d'Alcanna, quine pourroit bien receuoir la couleur, si elles vsoyent de sauon. Et qui plus est, les cheueux dessa teines en iaune, se tourneroyent noirs ou rouges, si elles y mettoyent du sauo: car le fauon qui de sa nature est acre, pour estre fait auec de la salure de l'huile, & de la chaux, les rendroit d'autre couleur : mais degressans leurs testes de la susdite terre, en sont beaucoup plus propres à recevoir la teinture. Car les cheueux de dessus le front sont coupez en fenestres, teincts en couleur noire, qui leur pendent iusques dessus les ioues, & à la moitié du front, comme on fait aux petits enfans d'Europe, & ceux de la partie de derriere sont tressez & liez de fine soye pendans derriere le dos. Et d'autant que la teinture de ceux de dessus le front est plus noire, d'autant ont elles, selon la coustume, meilleure grace', mais ce non sans raison: car tout ainsi que lon peut accroistre la beauté d'vn visage par blancheur, tout ainsi estans blanches, le visage est rendu plus plaisant d'estre embré de cheueux noirs. Auicenne tesmoigne que ceste terre de toute antiquité a eu lieu en Arabie & en Egypte & Syrie pour lauer les cheueux:aussi il la nomme Terra Terra capile capillorum. Il l'appelle aussi terre à manger, disant que les semmes grosses prennent souvent appetit d'en manger en ce pays là. Elles ont aussi les sourcils peincts de mesme teinture noire, comme les cheueux de deuant: & d'autant que la couleur en est plus noire,

lorum.

Rasson pours d'autant plus est trouvé le visage beau. Telle saçon de faire n'est quoy les fems pas seulement observue és villes, mais generalement par tous vilmes d'Asse lages de Turquie: car ilz ont les baings en tous lieux. Cen est pas
sont belles par excellece, merueille si les femmes d'Asie ont si beau teinct : car elles ne sont point touchees de la Lune, ne du Soleil: & ne sortét des maisons, finon quand elles se vont lauer aux baings, ou vont au cemeriere prier pour les morts. Elles vont aux baings deux ou trois fois la sepmaine, ou elles sont quatre ou cinq heures à se farder, & mignotter, & toutesfois il ne leur couste qu'vn aspre à faire tout ce qu'anons dir. Elles y vont en grandes compagnies, ou les homes

ne se trouuent point : car elles ont leurs baings à part : & si elles vont quelquefois és baings des hommes, ce sera en quelque iour deputé en la sepmaine: car il y a des endroicts ou les femmes ont le baing pour se lauer apres Midy, d'autant que le matin est pour les hommes. Il y a aussir des baings en certains endroicts, ou les femmes vont seulement le Ieudy apres Midy: donc par erreur ainsi que voulions entrer en vn baing comme és autres iours, ne sçachans point tel vsage, trouuans la porte ouuerte comme de coustume, estans entrez dedens, trouuasmes vne grande compagnie de femmes Turques, qui s'apprestoyent pour aller se lauer: mais si n'eussios bien sçeu le gaigner de vistesse, nous estios en peril de mourir: car la loy de Mahomet est si rigo areuse en ces cas là, qu'vn homme n'auroit moyen de se sauuer, sinon en contrefaisant du fol: car (comme auons dit) les Turcs pensent que les fols participent de quelque sain deté pour leur innocence. Tout ainsi comme il n'y auoit anciennement aucun edifice à Rome qui monstrast plus grande magnificence que les baings & les temples, aussi ne voit on rien de beau par les villes de Constantinople, & autres lieux de Turquie, que les Mosquees & les baings. Si cen'estoit la grande commodité que les Turcs & Turques onz des baings à se nettoyer le corps, ce seroit grande pitié tant ils seroyent pouilleux & sales: mais au contraire partel benefice, ilz sont les plus nettes gens du monde. Aussi leurs baings sont grads palais, & ne couste que la valeur d'vn carolus pour chaque fois, car en toutes les contrees du monde il y a vn certain taux, ioin& que les baings ont esté en tous pays & de toute ancienneté en recommandation enuers les hommes. Et comme tesmoigne Iuucnal & Horace, le taux estoit de payer à Rome un talent, comme ieroit maintenant en Frace de payer deux souls. Lon ne se chauffe point au fortir de leans, non plus en entrant qu'en fortant, aufsin'est on subiect à payer cotrets & bourrees, car entrant leans Baings de pour aller se lauer, lon trouue vne grande voute ronde, au milieu Turquie. de laquelle il y a communément vne belle sontaine d'eau froide, ou lon se despouille sur l'appentis, & enuelope lon toutes ses hardes dedens sa robe. Alors l'homme des baings baille deux grands linges de toile peinte, dont l'une sert à mettre deuat soy, & l'autre à se couurir le dos & la teste. De là lon entre dedens le baing, ou lon trouue plusieurs fontaines d'eau chaude,& quand lon se veut

lauer, il ne faut qu'ouurir vne canelle. Et alors les esclaues viennent lauer les hommes, & les frottent, & estrillent, & acoustret. Il scroit long à racompter le mistere par le menu: mais disans suc-Traistement cinctemet, voila qu'ilz font. Or est chose trop deshoneste de desdes baings. couurir les parties honteuses leans : parquoy chacun est fort bié entourné de son linge. Les varlers du baing sont mettre à dent, celuy qu'ils traident, & là le poignassent luy debaillans & empoignans les muscles du col, des espaules, du dos, des bras, des cuisses. Puis apres le metrans à la renuerse, font tout ainsi de la poictrine, le frottans de tous costez. A la parsin ilz luy rasent la teste:car d'autre partie cela ne fair pas l'esclaue: mais on baillera bien vn rasoir, & alors celuy qui se laue, ira en vn petit lieu, qui est au costé du baing: & là luy mesmes s'abbatra le poil des parties honteuses. Ayant fait tout cela, il sort & va sur son appentis. Alors le maistre du baing luy rebaille deux autres linges nets, secs, & là s'essuye honnestement, & se reuest, & payant vn aspre, est quitte. Voila la maniere de faire de tout le pays de Turquie, qui est moult dissemblable à la façon de France, ou lon a acoustumé de se coucher en un list au partir des estuues. C'est à bon droid que nous nommons les nostres estuues, au regard des autres qu'auons nommez baings. Aussi peut on bien sçauoir que toutes autres nations d'Europe n'en vsent pas comme lon fait en France: car nous voyons mesmement en toutes les villes de l'Italie, qu'on ne se couche point en vn lictau sortir des estuues, no plus qu'en toutes villes du pays de Boheme, Alemagne & Hon-Bains d'Al- grie. Apres les baings de Turquie, ne trouuons point de nation qui approche mieux de la maniere des baings anciens, que ceux des Almans: car ilz se lauent presque aussi souuent comme lon fairen Turquie: & mesmement la coustume est, que comme quand nous donnons argent à quelque chambriere, disons pour ses epingles, eux disent donner pour son baing. Nous auons trouné estrange, qu'allans au baing au pays des Suisses, les femmes chastes entrent auec les hommes tant estrangers que voilins. Soit que chacun porte son linge, couurant ses parties honteuses, toutesfois voyans les femmes nues leans, pource que la coustume du pays en est telle, ilz ne le trouuet mauuais, & n'y font point d'acte deshoneste.

TIERS LIVRE DES SINGVLA.

Estunes de Erance.

magne.

La recepte dont les femmes se teignent les cheueux & les sourcils en noir, & les hommes vieux la barbe. Chapitre XXXV.

A maniere de composer la mixture, dont les Tur-grain bruste ques & Greques vient en se reignant les sourcils, As oftum. est faite diuersement. Nous auons aprins la plus Feretro d'Fs

commune, & de laquelle les femmes sçauent la pagna. bruilee, qu'on appelle æs vstum, & en vulgaire Italien, feretro Omphaciis. d'Espagna, pesant enuiron une dragme ou deux: & la frottent legerement dessus vne pelle de fer, & en la froissant la mettent en poudre: en apres prennent vne bonne galle d'Istria nommee Omphacitis, qu'elles mettent dessus la poudre. Puis prennent vn fer chaud, non pas tout rouge, & pefent deffus la galle, qui le fond à la chaleur: puis l'arrousent de trois ou quatre gouttes d'eau. Puis rechaussent leuz ser de rechef, & pesent sur la galle iusques à tant qu'elle soit route fondue & messee auec ladicte poudre d'erain brussé. Alors la mixtion qui en vient sera en maniere d'ancre mediocrement espoisse, de laquelle les femmes en prennent auce vn petit bois fait en façon de pinceau, & s'en frottent les sourcils elles mesmes, en se regardant dedens vn miroir, & la laissent seicher. Et continuans cinq ou six fois en ceste sorte, se rendent les fourcils plus noirs que n'est le poil d'vne raulpe. A la fin elles effacent le noir qui est attaché à la peau des sourcils, se frottans auce vn linge mouillé. Plusieurs Perotes semmes & filles Greques se font abatre le poil des sourcils auec du Rusma. Puis se teignet le visage au dessus de la racine des sourcils auec ladicte mixtion, faisans la peincture courbee en arc, à fin qu'il semble que les fourcils soyent esseuez en croissant. Cela est beau à voir de loing. mais qui approche les yeux de pres les regardant attentiuement, le trouue laid. Combien que ce n'est pas chose moderne: car l'vsage en a esté de route ancienneté comme ferons plus à plain voir. en ce suyuant chapitre.

KKk ij

#### Louinge d'une beauté excellente selon la mode des Grecs. Chapitre XXXVI.

Grecs iuges de la beauté feminine, qui surnommeret les femmes d'excellente beauté en vn seul mot Platyophthalmos, qui vaut

Lonange de beauté à la Greque.

grand. C'est vn prouerbe ancien moult celebré par les escrits des

Vand les Grecs veulet louer vne beauté par excel-9 lence, ils haulsent la main, & la clinent à costé, mostrans le poulce & le premier doigt, ioincts enfemble par les extremitez, icimoz en confiderat les estremitez, icimoz en confiderat les escrits des

Platyoph= thalmon beaux en Grece.

autant à dire que larges yeux. Mais c'est à cause des sourcils esse-Grands yeux uez qui font auoir bonne grace aux femmes qui ont le visage lar-Sont trouve ge. En cas pareil quand ilz veulent louer la beauté d'vn homme fort robuste, ilz monstrent le mesme cercle qu'auos dict des semmes: & pour adiouster violence à leur parler, ilz diroyent volontiers qu'il 2 les yeux aussi grands que ceux d'vn bœuf. Si lon vouloit observer les statues & antiques medales & peinctures des anciens Grecs, lon y trouuera les yeux d'excessiue grandeur, au regard de ceux des medales Latines, & les cheueux longs. Les femmes des Turcs ne font pas grand exercice: car elles ne fortet gueres hors du logis, sinon quand elles vont sur les terrasses des maisons, ou elles demeurent tout le jour, & chantent à leur mode en compagnie de leurs voisines. Les Greques principalement en Pere de Constantinople, ont plus de liberté qu'és autres villes subiectes au Turc, car elles vont par la ville auce vne grande parure, & principalement si leurs maris sont quelque peu riches, seront tant fardees & aornees de parures, qu'elles aurot les doigts chargez de bagues quasi iusques dessus le bout des ongles, & ont tousiours mille petis fatras pendus au col auec plusieurs chaines tant

fauses que vrayes, & seront ceinctes de quatre ou cinq ceinctures, les vnes de fine soye, les autres d'or, les autres entournees de pierreries tant bonnes que mauvaises. Elles sont richement vestues de soye, tellement qu'elles portent toute leur richesse sur elles pour la monstrer. Mais on ne les voit en tels habits que les iours de festes, quasi en mesme equipage que celuy du iour de leurs nopces, & diroit on à les voir aller par la ville que ce sont

Liberté des femmes de Parures des femmes Gres ques.

espousees.

#### Des choses difficiles à croire, que les basteleurs de Turquie sont en public. Chapitre XXXVII.

Es Turcs ont des ioueurs de passepassée, & basteleurs, Basteleurs de tout ainsi que nous auons en Europe. Ceux qui font Turquie. telles choses, sont apprins de ieunesse: & nefont ia-

mais autre mestier durant leur vie. Ils font des choses qui seroyent difficiles à croire qui ne les auroit veues : comme est de rompre vn pillon de fer à coups de poing, tellement qu'vn home donnant quelque centeine de coups en vne mesme heure, le rompt presentement. Nous auons veu vn homme portant vn tresgrand cheuron tout droict dessus vne espaule: & sans le toucher le faisoit sauter sur l'autre, & incessamment remuer sans le toucher, le faisant sauter çà & là. Ces basteleurs s'accompagnent ensemble vne bende de demie douzaine, & vont par les pays suyuans les villes & villages, ou ils sçauent qu'ils trouuent les ges assemblez és marchez, & là font mille singeries en public, comme Turquie en marcher les pieds nuds dessus des cimeterres trenchants, rompre trouppe. & departir des pieds de bœuf cruds aux dents sans cousteau, & puis apres prendre les os, & en les frappant dessus leurs iambes les rompre en pieces. Si ne l'eussions veu faire, à peine l'eussios creu: mais ne pounons croire qu'il n'y ait de la tromperie: car apres qu'ils ont decharné les os des pieds de bœuf, ils se donnent desi grands coups des os sur leurs bras & iambes, que nous esmerueil-lons que le seu n'en sort, & ne cessent de frapper iusques à rant qu'ils ayent rompu lesdits os de bœuf, & ainsi en rompent demie douzaine les vns apres les autres. Si telles choses n'eussent esté faites en la presence de grands personnages de nostre nation, & qui sont encor viuans, à peine l'eussions voulu escrire: mais n'en auons fait difficulté sçachans que n'aurions faute de tesmoings. Si n'eussions veu quelques autres basteleurs de foible corpulence, faisans aussi ceste mesme chose, eussions attribué cela à la vertu d'vn homme fort par singularité, plus robuste que nul autre, comme estoyent les Athletes du temps passé, dont Hippocrates & Galien ont tant parlé. Mais voyans que plusieurs font le sem-Parquet des blable, ne nous sommes peu persuader qu'il n'y ait de l'affecterie. Ces basteleurs se parquent en quelque place, ou il y a assemblee

KKk iii

TIERS LIVRE DES SINGVLA. de beaucoup de monde en quelque marché: & ce pendant que les vns font des basteleries, las autres demandent de l'argent aux Importunité affistans qui les regardent. Il ne leur donne qui ne veult, mais ils importunent tant que les vns leur en donnent. Ils demandent pour l'amour de Dicu : car ce n'est point de honte entr'eux demander pour l'amour de Dieu.

De la lui Ete de Turquie.

Chapitre XXXVIII.

Luictes des Turcs.

des Turcs.

A maniere de luicter des anciens, est encore en y sage chez les Turcs, telle qu'elle estoit anciennemer en Grece, & à Rome. C'est l'vn des plus beaux Spassetemps qu'on puisse voir en ce pays là. Car les

Mommes qui luictet, sont tous nuds, excepté qu'ils ont les hauts de chausses de fort cuir lisse & huilé, & poli de peur qu'ils n'ayent prinse l'vn à l'autre. Et si d'adventure quelque ieune homme se trouve present quand ils luictent (car plusieurs ges s'y assemblent pour les regarder) qui ait le bruit d'estre robuste & fort, & ait envie de s'esprouver cotre vn autre, alors quelqu'vn l'inuitera en luv faisant honneur: & s'il se met en campagne, les basteleurs luy bailleront des brayes ou hauts de chausses de cuir: & là se despouilleront, les deux sur le champ. Ceux qui sont entour eux s'offriront de leur ayder à les despouiller, & leur tiendront vne robe ou quelque linge hausé pendant qu'ils despouillent leurs vestemens. Quand ils sont prests, ils se mettent en place: & pource qu'ils sont nuds, & que leurs chausses leur sont bie ferrees sur les cuisses, qui prennent insques au bas des genoux, & sont bien serrees au dessus du gras de la jambe, ils n'ont point de prinse, & par ce poinct sont log temps à s'entremettre bas. Ils ont grand difficulté à trouuer prinse en luictant: car leurs bras & tout Difficulté de le corps sont glissants. La luicte est belle, & faut pour auoir la vi-Rentre abas choire, que l'vn mette l'autre sur le dos, à quoy faire y a grand peitreà la luis ne, Si bien l'vn est tombé sur le costé ou à genoux, & que le compagnon soit encor debout, toutessois il n'aura pas vaincu pour cela : car il est licite à ceste lui de de prendre prinse par tout & par les iambes aussi, & quand ils se ioignent, ils s'entredonent le clinquer, & s'ils se peuvent tenir par le poignet, ils s'entrebaillent la trousse. Ils seront quelquefois, vne heure l'vn & l'autresans se

He des Tures.

OBSERVEES PAR P. BELON. pouuoir mettre sur le dos: & n'ennuyroit iamais à ceux qui les regardent, tant la lui de est plaisante & douteuse, & là ou l'on iuge plus diuersement, tantost d'vn, tantost d'autre. Et si l'vnest vaincu, il ne sera moins desplaisant que celuy qui auroit perdu le pris à l'escrime. Ils oignent quelque fois le corps auec de l'huile: & alors il fait encor plus beau voir la luicte: car leur prinse en est plus difficile. Ils ont leur ruse à cela, ne plus ne moins qu'ont les Bretons à la manire de faire.

> Que les Turcs vont hardiment sur la corde. Chapitre XXXIX.

Archer en l'air dessus la corde n'est pas de l'inuention Daceurs sur des hommes de maintenant: car nous voyons les est-les cordes. Crits des anciens en faire mention en plusieurs lieux: Schanobates mais il n'y a nation vioante qui sçache mieux aller sur Funambuli.

la corde que font les Tures: car ils l'apprennent dés leur enfance, & austi le continuent durant leur vie. On les nommoit anciennement Scheenobates ou Funambuli. Ils s'affemblent une grande bande de Turcs, iusques au nombre de huist ou dix qui portent leur cordage, & autre bagage quant & eux. Vn cheual seruira assez à toute la troupe: car allans par pays ils ne sont pas grades iournees: & quand ils sont arriuez en quelque village, lors se mettent en quelque lieu spacieux ou ils desployent leur bagage,& dressent deux hautes poustres sichees en terre, ou ils tendet deux cordes, dont l'une est moult haute dessus l'autre. Celle qui est tendue là heut, n'est pas pour faire leurs ieux : car ils demeurent à la plus basse, ou ils sont quelquesois demie douzaine à la fois: & diroit on à les voir que ce sont Escureaux, tant ils sont duicts à voltiger sur la corde. La corde qui est tendue la plus haute, est seulement pour ceux qui y vont au compas par dessus. Ils font leurs ieux en public : car aussi sont leurs cordes tendues en la campagne. Mais quand quelques vns d'entr'eux sont descenduz de la corde, ils vont demandans au peuple qui les a regardez: & sont tant importuns à demander, qu'il y a bien à faire à les esconduire. Il seroit quasi incroyable à plusieurs si ne specissons par le menu ce qu'ils font. Si les villageois de nostre Europe en auoyét sculement veu la quatriesme partie, nous ne doutons que la plus

KKk iiii

TIERS LIVRE DES SINGVLA. grand' part d'iceux ne creust que ce fust enchantement. Mais ils font cela par viage, aprins de ieunesse, comme ceux qui font les soubrefauts: carles Turcs n'en sont point. Ils se pendent par vn long toffet de cheueux qui est dessus leur teste, comme ceux d'v-Tures ont la ne femme. Tous les Tures ont generalement la teste rasee, exceteste rase. pté sur le sommet, ou ils laissent leurs cheueux, à sin que Mahomet trouve prinse quad ils les leuera de terre le iour du iugemer. Cela gist en leur volonté de les auoir courts ou longs. Les Tures se rasent la teste l'vn à l'autre, du mesme cousteau duquel ils coupent leur viande: car ils le sçauent si bien aguiser qu'ils le font couper comme vn rasoir. Toutesfois il ya des barbiers en Turquie, qui vient des rasoirs qui sont differens selon les pays: Car ceux de Syrie & d'Egypte sont espois & pesants, & bien trenchas: desquels lemanchen'est pas courbe, ayans comme une teste au bout: & pource que l'acier est damasquin, ils ont tresbontren-

### Des Chiens de Turquie, & de la chasse des Turcs. Chapitre X L.

Es chiens que les Turcs nourrissent rurquie, n'ont quelques maistres particuliers. Toutesfois les mastins des villages ne laissent pas d'estre nourriz sans entrer

Chiens de Turquie

és maisons: car il y a tousiours des tapiz par terre par la place. Et pour les nourrir ils ont quelques pierres creuses au costé de la muraille de leurs maisons, ou ils portent le demeurant des porages & du pain & ossembles, à fin que les chiens le mangent quand ils y viendront. Chaque chien fait la garde, & demeure ou il a accoustumé d'estre nourri: & messmement il engarde les autres chiens d'y venir. Et chasse celle espece de loups sau uages qu'ils appellent Adils, qui sont si communs par rurquie: & les engarde d'entrer és villages. Les Leuriers de rurquie ne sont pas si grands comme les nostres, mais sont de la hauteur de ceux que nous appellons metifs: & ont ainsi la queuë velue, les aureilles pendantes comme les leuriers de Crete: & les tiennent attachez en laisse, comme nous faisons les nostres. Aussi ont des E-

pagnols pour chercher la Perdrix. Ils sçauent voler à l'Esperuier, & à l'Autour, au Sacre, & au Faucon. Mais quand ils reclament

Leuriers de Turquie OBSERVEES PAR P. BELON.

leur oiseau, ils leur crient seulement, houb houb: qui est la voix donnee pout les appeller à leur mode. Les fauconniers Tures portent leurs oiseaux sur la main dextre, & quelques fois les nour-rissent aucc des œuss de Paulle, durcis, en faute de chait fraische. Céux qui habitent en pays de chasse ne laissent perdre l'occasion de prendre les bestes douces, n'ayans soing de noires: car (come auons dit) ils ne mangent la chair de Porc. Mais s'il aduenoit que les chiens eussent suffoqué ou estranglé quelque beste rousse, & qui n'a largement seigné, ceux qui sont serupuleux n'en mangeront point: car (comme auons par cy deuant dit) il leur est deffendu de manger sang, ne beste qui n'ait esté seignee: Toutes sois ils ne laisseront de faire prosit de leur venaison: car ils la vendent aux Chrestiens, sçachans que les Iuiss ont aussi cela dessendu comme eux.

Fauconniers

Les noms des plantes trouvées en cheminant par dessus le mont Olympe. Chapitre X L I.

Stans partis de Contieum, ayans suiuy le chemin par dessus la montagne, pour venir à Constantinople, arriussmes en vn village entre les vallees du contenu du mont Olympe: car la montagne est de moult grand estendue. Nous trouuions grand' quantité de la plante de Tragacantha, de laquelle les habitans cueillent la gumme que nous mettons en vsage. Le lendemain partismes à jour ouvert continuans à la montagne, qui nous dura tout le iour, & ne seismes que la trauerser. Estans paruenus au faiste, nous trouuasmes encores grand quantité de neige: car la grande froideur qui est là haut situee en la moyenne region de l'air, ne s'adoucist iamais. C'est la raison pourquoy il fait tousiours grand froid sur la sommité des hautes montagnes, & ne s'en descouurent iamais, & que la neigene se fond point l'esté. Nous en auons l'exemple des montagnes d'Ethyopie, ou tout le mode qui habite és plaines, est bruslé de l'excessive chaleur du Soleil: & toutesfois Theophraste parlant de la Mirrhe, Encens, & Cassia, tesmoigne que les montagnes y sont conuertes de neige: comme aussi est le mont Libar. en Syrie, & le mont de la Sphachie, Ida, & Dicteus en Crete: ce meantmoins le vin de force maluaisse y est cueilly és plaines voi-

LLL

fines. Ce n'est donc merueilles si nous voyons quelques fois gref-ริงประกมเกรเราร -tauinners

Hellebore Ledon. Forests de Pignets & Sapins.

ler en esté lors qu'il fait grand chaud en terre. Nous trouuions -des Saniniers fauuages, tels que ceux que nous auons cultiuez Arbres du .en noziardins, qui sont si frequents en ce mont, qu'on ne voit mont olym- verdoyer les coustaux d'autre arbre plus frequent. Les Sapins y xroissent en excessive hauteur, qui y portent peu de resine. Il y a equelques arbies d'Esculus, & Ostria, que les François nomment du Haistre, & autres semblables! Les Pins fauuages nommez Pi--cez, sont monte frequens en quelques en droicts des forests, com--meaussi vne espece de Chesne different au nostre, lequel croyons que les anciens n'ayent cogneus caral a les glands non plus gros sque petites febries. L'Hellebore noir y produir librement la fleur florissant de rouge, & y croissen grand quantité, Ce fut le premier lieu ou le veismes porter la fleur rouge. Nous trouuasmes vne maniere de plante nommee Ledon, beaucoup plus grande que celle de Grece: & qui est differente en espece. Aussi trouussmes quelques autres arbres & plantes, desquelles n'auons nom antique à les exprimer, que remettons en autre temps à descrire. Nous conzinuasmes les sorests de Pignets & de Sapins, & vinsmes ce soir coucher en va autre village entre les motagnes. Nous obseruios expressement si voirrions des Meleses, que les Latins nomment Larices: mais nous n'en auons trouué par tout ce mont, non plus que par Asie & Grece. Et pour autant qu'il n'en croist point en Grece ne Asie, les autheurs Grecs anciens, ne aussi Theophraste & Dioscoride & Galien n'en ont point parlé, entant que telle plante leur estoit in cogneue, comme aussi à tous. Nous n'ignoros pas que Dioscoride & Galien n'ayent parlé quelque peu de sa gumme: mais la plante leur a esté incogneue. Et nous esmerueillons de Pline, qui en parlant de Thuya, a pensé qu'Homere en cust fair mention: mais l'erreur vient qu'au lieu ou il deuoit mettre Picea, ila entendit du Larix. Icy ferons voir le portraict de Larix, remertans à le specifier par le menu auec les arbres coniferes. Le lendemain nous descendismes toute la montagne, ou n'observasmes sinon quelque distincte espece de Picea, dont les cones ou pommettes ne sont gueres plus grosses que le bout du perit doigt. Nous trouvasmes de mesme l'arbrisseau que les habirans de l'Abruts en Italie appellent en vulgaire Spina Cerifola. Estans ja descendus hors du mont, nous arrivas mes en vne gran-

TIERS LIVRE DES SINCYLA.

# OBSERVEES FAR PEBELON.

de planure, vnie comme la mer, ou la terre est moult grasse, en laquelle on seme du riz: carourre ce que plusieurs misseaux defcendent de tous costez des montagnes, qui l'arrousent, aussi sont 200 28 min ( a b exona euploup a rivel mils facilement: conduicts

Naif portraict de la Melese ou Larix.



& retenuz par escluses, & vuidez quad on veut. Ce n'est de merneille si les Turcs ont le Rizen grand vsage: car ils le sçauent mieux apprester que nous. Et qui voudra faire comme cux, le merte cuire dedens du bouillon, & le face longuemer bouillir sans le remuer: car q le remue en bouillant gaste tout, comme ont accoustumé faire les Françoys, qui d'vne once enfont vne grande platne potee mais alafaçon des Turcs ib en faudroit bien vne liure entiere. Ceste campagne de Riz nous dura demyione, à l'issue de l'aquelle nous passasmes par vne bouche entre vallees, ou encores retrouvalmes de l'arbriffeau de Spina cerisola, & de la plante Ephedra, charge de feméces rouges, comme est le Androiaces, qui estoit Ephedra. d'excessive hauteur : du- Smiles leuis

quel la nature est comme celle de Smilax leuis, qui croist au mot Athos:car s'il trouue vn arbre encore ieune, il luy tiédra copagnie en croissant:tellement que si l'arbre s'eleuoit insques au ciel, aussi

LLl ij

Sapins de l'Emus. fera l'Ephedra. A l'exemple dequoy nous auos veu des platanes, qui ne sont gueres moindres en hauteur que les plus hauts sapins du mont Emus, qui auoyent conduit l'Ephedra iusques à la sommité: mais le Smilax leuis a quelque chose d'auantage que l'Ephedra, c'est qu'il a vertu de s'entortiller: mais cestuy cy demeure seulement affaissé ou il se trouue sans clauicules: & s'il trouue yn petit arbrisseau, il demeure petit, & ne croist non plus que s'il trouue vue muraille. Nous l'auons au parauant ja noté en Esclauonie, entre Castel nouo & Ragouse veche.

De la ville de Bource, ancienement nommée Prusa, qui estoit le siege des Empereurs des Turcs. Chapitre XLII.

Prusa. Bubynia. O v s' tenions le chemin droict pour aller à la ville de Bource, qui s'appelloit anciennement Prusa: ou estoit le siege des Roys de Bithynie. Pline dit pu'elle fut edifice d'Annibal: Intus in Bithynia Prusaimes de bien loing, situee aux racines du mont Olympe, ou nous arriuas mes de bonne heure, & restassmes long temps auant partir. C'est s'une des villes de tout le monde de la plus merueilieuse situation: car comme elle est creuë, elle s'est espandue par la montagne: aussi n'ya il point de muraille. Elle est de plus gran-

Lyon,

Siege des Empereurs des Turcs.

Bource, ou ils constituerent leur siege Imperial. Mais depuis cent ans, ayans peu à peu passéen Europe, apres qu'ils eurent gaigné Constantinople, ils laisserent Bource, & vindrent renir leur siege Imperial à Constantinople. Et encor de present Bource est aussi riche & aussi peuplee que Constatinople, & osons dire d'austage qu'elle est plus riche & mieux peuplee. La grand espec de Rolad pend encor pour l'heure presente à la porte du chasteau de Bource. Les Turcs la gardét chere come quelque reliquaire: car ils pésent que Roland estoit Turc, au moins s'il peut estre vray ce que

le vulgaire en pense. La richesse de Bource prouient de la soye:

de effédue que Lyon: car elle est separce en diuers lieux par les racines de la mótagne. Elle a ses vallees qui la separer, faisans ses par-

ties distâtes l'une de l'autre. Quad les Empereurs des Turcs descendirent à leur nouvel advencment de leur pays, estas parvenus

en Phrygie, & ne pouuans marcher plus outre, ils s'arresterent en

Lespée de Roland. OBSERVEES PAR P. BELON.

car il ne passe annee que mille chameaux venans de Syrie & d'autre pays de leuant apportans la soye en Bource n'y soyent deschargez: & y sont accoustrees, filees, tissues, & mises en diuers ouurages & diuerses teinctures, en diuerses façons: car les Turcs portent leurs habits de velours figuré de diuerses couleurs, comme aussi sont entremessez d'or & d'argent, & proprement façonnez.

Que les ouurages des Turcs , sont fort bien faits : & que les habillemens font bien cousus. Chapitre XLIIL



Es Turcs quelques habillemens qu'ilz facent, ou de confusions drap, de soye, chamelot, ou Moncavar de les confusions de confusion de con fent de fine foye, & font cousture qui dure plus que Chamelot le drap. Nous ofons dire que les habillemens qui sont Moncayar.

coutus en surquie ne sont nullement cousus que de fil de soye qui principalemet est filé à Bource. Les cousturiers de Turquie, filon fait comparaison de leurs ouurages à ceux qui sont cousus en Europe, cousent toutes besongnes mieux & plus elegammer, que ne font ceux du pays des Latins: tellement qu'on diroit que louurage d'Europe n'est que rauaudage au pris du leur: car quelque chose que cesoit, est si proprement reprins qu'on n'en voit point les coustures, & quelque ouurage qu'ilz facent, est si bien fait qu'on n'en sçauroit que redire.

Des selliers & cordonniers de Turquie.

Chapitre XL1111.



Es cordonniers & felliers cousent si proprement en Es cordonniers & selliers coulent is proprement en Cordonniers cuit, qu'il est impossible de faire mieux. Ilz n'ont point de Turquie.

l'vsage de soye de pour ceau, ne de poix pour gresser selliers de selliers de leur ligneul : mais ont de la cire, & se servent de lon-Turquie. gues aiguilles delices: & apres qu'ilz ont broché de l'alesne, ilz cousent de leurs aiguilles qui sont vn peu courbees: communémentaussi cousent tous ouurages de cuir auec de la soye. Les souliers des Turcs sont generalement ferrez deuant & derriere, souliers des tant aux grands seigneurs qu'aux paysans de village. L'Empereur Tures serve

faisans distinction de la chaussure ferree des paysans, à celle des

des Turcs mesme, comme aussi les Bachaz les portent serrez, ne

LLI iii

TIERS LIVRE DES SINGVLA.

grandsseigneurs, comme aussi sont ceux des semmes, filles, & souliers ne se perits ensans. Mais saur entendre qu'yn soulier rompuen Turpoint en Tur quie ne se rabille iamais, non plus qu'vne selle de cheual riaussi n'y voit lon aucuns sauctiers. Toutes sortes d'ornemens & parures de cheuaux, & toute autre matiere de cuir est cousue à l'aiguilleauec fil de soye fine, & comme auons dict des cordonniers, il faut premierement piquer de l'aleine: car leurs aiguilles longues & delices n'ont point de poincte.

Des Marechaux de Turquie.

Chapitre XLV.

Sans Soufflets en Turquie.

N Turquie les Marechaux quelque part qu'ilz foyent n'vsent point de sousslets, & n'ont que faire de charbon: car ilz n'ont point de forges. Leurs fers ne pesent pas la moitie tat que la description de la faire de la faire vin ailleurs. Il a achetent les

deux en Turquie qu'il en faut à faire vn ailleurs. Ilz achetent les fers à douzaines ja esbauchez & non percez, comme aussi font les cloux à chenal:les vns sont plus grands, les autres plus petis, mais puis apres faut les assortir: car estans accropis come cousturiers, ilz les façonnent dessus l'enclume à coups de martean, & les percent auce vn pointson de bonacier, & les croissent auce vn autre poinsson quatré, fait en potence pour tenir meilleure prinse : le-

quel estant bien aceré par le bout, croist le pertuis du fer autant

Les cloux des qu'ilz veulent. Ilz ne cramponnent pas les fers de leurs cheuaux: marechaux. car ilz ne les font iamais voltiger à remises: & aussi que les cloux dont ilz attachent les fers, ont la teste longue & grosse à la façon d'yn cœur de pigeon: & pource qu'ilz vont toussours le pas, vn cheual sera un demy an sans se deferrer. C'est une mode moult louable, que devios avoir adioustee, lors qu'avos parlé de ce qui Parure des les rend auantagez en leurs guerres. Quand ilz parent le pied du pieds des che- Cheual, ilz ne le vuident pas creux en boutant d'vn boutoues

appuyé à la cuisse, comme nous faisons, & ne voutent point le Mon de bris large comme la main, ayant son trenchant retourné vers le madedes Tures che. Les Tures faifans voltiger leurs Cheuaux, ne leurs donnent point de courses à remises. Parquoy n'ont que faire de cramponner les fers de leur Chenaux, comme aussi toutes leurs.

AOBSERVEES PAR P. BELON.

brides n'ont qu'vn moult petit mors. Les estrilles des Cheuaux Estrilles des sont dentelees comme les nostres, mais elles n'ont aucun cheuaux des manchemennetpes if slonglist, recognisciono come qual since

algenomial armost. Des bouchers de Turquie, & des pierres qui font és fiels des bœufs. Chapitre. XLVI.

27:20

L n'y a bouchers qui soyent plus habilles à apprester Pierre du siel les chairs fraisches, que ceux de Turquie. Tous en de bauf. que que lieu qu'ilz soyent, ont acoustumé de regarder au siel quand ilz ont euentré que lque bœuf, pour voir s'il y a point de pierre dedens a d'autant que souventessois il s'y

engendre vne pierre que les Arabes ont appellé de nom propre Haraczi. Auicenne autheur Arabe a descrit sa vertu par le menu. Haraczi. Les Juifs l'ont en grande estime & honneur plus que les Turcs: car les Turcs estans plus fains que les Iuifs, n'en ont pas si grand affaire. Les Iuifs sont communément mal colorez, & tourmentez de la iaunisse, & ont ceste particuliere nature qu'ilz sont mornes & melancholiques, non feulement en Turquie, mais en Alemagne, Italie, Boesme, & France: & quelque part qu'ilz soyent, ilz sont lents, & pensifs. Ceux qui sont en Turquie ne trouuent, Remede pour plus singulier remede pour leur maladie que d'vser de la pierre de Haraczi. Nous auons bien voulu toucher ce point, à fin que chacun qui lira cecy, admoneste les bouchers du pays, de faire chercherés fielz des bœufs pour y trouver ladite pierre. Il est bié vray qu'on n'en trouue pas en tous fielz, mais entre vne dizaine quelqu'vn s'en trouuera qui en aura vne ou deux, quelquefois trois. Quand ilz escorchent vn mouton ou cheure, ilz sont fort foudains à la faigner, aussi s'abstiennent ilz de tout vsage de sang. Puis en luy oftat la peau, la referuet sans la fendre, à sin de s'en seruir pour ouldre à porter quelque liqueur. Quand le vetre est ouuert, ilz coupent le petit boyau ioinct à la pance au dessouz de la caillette, & de là choisissent celuy qui est coioinct au gras boyau,

& les assemblent ensemble par les deux bouts:cela fair, tirent les

menusboyaux du ventre, n'y laissant aucune gresse: puis les pendentà vn crochet, pour faire ce que dirons apres. Ilz vendent la La chaireft chair à la liure, comme aussi font ilz toutes autres choses : & la vendue à la sçauent si bien compartir, que chaque partie participe des os. liure.

LLI iiii

TIERS LIVRE DES SINGYLA. 454 TIERS LIVRE DES SINGVEA. Si quelque Turca vn bœuf ou mouton à vendre, il ne le vendra pas à vn boucher, mais il le menera luy mesme en la bourique pour le faire tuer aux bouchers, lesquelz il contentera de leurs peines: & vendra sa chair luy mesme, & en receura l'argent en la vendant. Toutesfois ceste maniere de faire n'est pas tousiours obseruce. Car les bouchers achetent aussi le bestial par les villages & par les marchez pour les vendre en detail à leur proffit, dedens leurs boutiques.

Des cordes d'arcs & de Luts de Turquie.

Chapitre XLVII.

E foir bien tard yn homme portant yne hotte viendra par les boutiques des bouchets, & prendra les trippes qu'on luy a gardees le iour: & les porte à ceux qui en font de toutes fortes de cordes. Ilz sçauent singulie-

rement bien faire celles des arcs. Aussi y en a il grand vsage : car Corde de Luz, leurs arcz sont encordez de cordes de trippes. Quant est aux cordes de Lut, ilz en font de toutes fortes & bien fines, & des chanterelles qui montent bien aussi haut que les nostres : mais elles ne font pas si argentines, d'autant qu'elles sont cordees de trois cordelles, toutesfois on les peut faire servirà vn Lut de Venise, en defaut d'autres. Lon trouve de telles chanterelles de toutes sortes & couleurs, rouges, perfes, verdes, iaunes, blanches: & n'y 2 mercier qui n'en vende en sa boutique, comme aussi des autres. fortes de cordes de Lur qu'on trouue par toute Turquie. Elles y Quatre for sont plus frequentes qu'en Europe, dont pouvons bien donner tes de Luis en la raison : c'est, que les Turcs ont de quatre sortes de guiternes & Luts, desquelz plusieurs sçauent sonner ou des vns ou des autres, ce que n'auient pas en France, n'en Italie: car peu de gens des villages se entremessent de iouer du Lur, ou de Guiterne. Mais en Turquie plusieurs en sçauent sonner à leur mode.

Des Luts, & de leurs accords en Turquie. Chapitre XLVIII.



Vi voudroit esclareir quelque chose de la musique des instrumens anciens, auroit meilleur argument de l'experience de ceux qu'on voit en Grece & Turquie, que de ce que nous en trouuons par escrit. Les Tures.

OBSERVEES PAR P. BELON. Turs vsent aussi de flustes, qui sont quasi faires à la maniere des Flutes de flustes d'Alemans, & ont six troux tous d'une rengee. Mais elles Turquie. ont plus de deux coudces de long: L'embouchure en est moult difficile, differente à toutes autres sortes de flustes d'Europe. Car elles sont persees tout outre, lesquelles il faut emboucher par le grand pertuis d'enhaut. Parquoy ceux qui en sonnent ont le plus souvent coustume de chanter en les embouchant. Nous n'y auss pas trouvé grade harmonie. Desia auos dit qu'ilz sçauet bié iouer de hauts bois, de tabourin, de singhi, de Guiterne, de Violes, ou rebecs, de Heptacalamos: encor voulons adiouster qu'ilz ont dinerses manieres de Luts, dont les plus gros ont huict cordes, & mos font fort lourds, & ont le manche mediocrement long, tout Luts des droict, ou y a plusieurs touches. L'accord n'est rien approchant à Tures. l'accord du nostre: car les cordes qui seruent à ce gros Lut, ne font pas au rang des nostres. L'autre sorte de Lut est de moyenne grandeur, & plus commune que n'est le susdit: & est semblable à vne Guiterne, mais plus harmonieux, & beaucoup plus difficile à sonner: & n'a que sept cordes non plus que nostre Guiterne. Mais l'accord en est differet, & est moult propre à sonner des bransles à la mode Turquoise & à la Gregeoise. Il est plus en vsage entre les gens de marine, & principalemet ceux que les Grecs nomment Palameriti, comme de la Morce, Eubee, & isses de la Palameriti. mer Egee, que de ceux qui sont residens en terre ferme de Nato-Turquie. lie. Il n'y a point de touches comme à la Guiterne : mais l'ayans accorde & mis des touches, nous en sommes seruis pour Guiterne. Elle a aussi vne chanterelle derriere dessus la grosse corde du bourdon, qui monte à l'octaue de la chanterelle de deuant. Et pour la faire sonner si haut, ilz la laissent courte, ayant sa cheuille bien bas au costé du manche. La tierce sorte est plus petite que les deux precedentes, dont le manchea plusieurs touches qui est Autre Cuibien de deux coudees de long: & en tout n'à que trois cordes, & teme. pour en peindre la figure, il faut se imaginer voir vne cuillier ayat le manche quarré & bien long. Et pour autant qu'elle n'est pas fort difficile à sonner, & n'est pas de haut pris, communémer chacun en ioue. Mais c'est à raclerauec une plume come à la Citara, comme aussi est de la grande. Mais celle de la marine, qui n'a aucunes touches, se sonne tanten raclant & en pinçant, comme le

MMm.

TIERS LIVRE DES SINGVLA. Lut & Guiterne. Elle est faite d'une piece de bois qui ne fend iamais, qui est celle espece de Sauinier dont auons parlé estans sur le mõt Taurus. La moytié de fa table est de son bois mesme, mais le reste est de la peau d'un poisson, qui a esté diuersement nommé: car nous trouuons qu'il a esté nommé anciennement, & Hyenapiscis. par Aristote Hyena piscis, & Silurus. Mais pour l'heure presente les Grecs l'appellent Glagnion. Le cheualet du susdit Lut est asfis dessus la peau du poisson, qui tient les cordes haucees com-Luts madre, me à vn Violon. Lon en trouve de madrez, qui coustent plus de ouursge ae marqueerie. fix ducats: & se trouue gens de marine qui ne plaignent point les acheter à tel pris. Les Turcs passent toute autre nation à faire de bel ouurage en marqueterie, tant en marbre & en voirre, comme en bois. Lon trouue des petites cassettes pour les orseures, qui cousteront vingt ducats la piece. Les vitres du Caire & aussi de Constantinople sont marquetees de diuerses couleurs de voirre, à fueillages & ouurage Damasquin. Mais ilz font premierement le champ de plastre dessus vn moulle, puis y attachent le voirre: mais telle maniere est passee des Arabes aux Turcs.

> Que les Turcs sont bons ioueurs d'eschez : & du grand vsage qu'ils ont de Chapitre XLIX. la gumme de Tragacanta.

Tures bons ioueurs d'es= £heZ.-

silurus.

Turquie.



Es Turcs sont bons ioueurs deschez, & y prennent grand plaisir. Ilz seront quelquefois vn iour entier sans cesser de iouer: parquoy portent tousiours leurs cschez quelque part qu'ilz aillent, auec eux: mais

ont iculement vn linge peinct pour tablier à jouer dessus. Lon y trouue des eschez d'iuoire de relief ou les personnages sont entaillez au naturel, & nous semble qu'ilz n'en ont aucun qu'ilz recognoissent pour celuy que nous nommons Reine. Mais en constituent vn autre d'autre nom en son lieu. C'est vn ieu qui leur est bien duict : car estans accropis, passent les iours entiers en paresse sans rien faire. Estans de seiour en la ville de Bource, auons apperçeu que l'vsage de la gumme qu'on appelle Tragacant, est tellement en vsage, qu'on y en consomme plus de quatremille liures paran, pour donner lustre à la soye. Les paysans de Natolie aduerris du gaing, la vot amassans par les pays de Myfie, Phrygie, Gallogrece, & Paphlagonie: & l'apportent védre en

Gumme Tragacant. OBSERVEES PAR P. BELON.

Bource, dont ilz reçoiuent incontinent leur argent coptat. Ceux qui ont escrit qu'on l'apportoit de Crete à Venise, sont grandemet tropez. Ilz ont encor vne autre drogue en comun vsage, que les anciens n'ont point cogneue. C'est vne sorte de galle, qui viet dessus les Terebinthes, dont auons parle au premier liure: qui est fort comode pour la teinture de la soye, qu'ilz veulent colorer diuersement. Ilz en dissipent tous les ans plus de six mille liures. Elles sont creuses dedes, grosses come petites galles Romaines, prouenas de l'excressence des fueilles des Terebinthes masses, cueil- Galle de Telies au printéps: & qui ne les cueilliroit lots, elles croistroyent lo-rebinthe. gues d'vn demy pied, en forme d'vne corne. Ilz parlent trois langues en Bource, qui sont quasi comunes aux habitans. L'vne Espagnole pour les Iuifs, l'autre Greque, & l'autre Turque, qui est la plus comune. Il y a aussi quelques familles Arabes, & Armenienes, & Italiennes. La seigneurie de Venise & Chio y entretient des hommes pour les aducrtissemens du trafie de leur marchandise. On peut aller de Bource à Constantinople par mer ou par terre. Le chemin de terre est long de cinq à six iournees: mais par cau on n'y met que deux ou trois iours. Et de la ville de Bource à la mer du Propontide n'y a que demie iournee. Lon va passer en vn village au riuage du Golphe ou Sine de la Montance, & an- sine de Nie ciennement nommé le Sine de Nicopolis. Le village est nommé copolis. la Montance, moult discommode pour les vaisseaux rear il n'y a Deux susse point de port. Parquoy aussi tost qu'ilz y sont arriuez, il faut les tirer à sec, de peur de la tourmête des vens. Les habitans de la Mo-la neige. tance parlent Grec, & sont bons vignerons. Il y a vn monastere de Caloieres. Le grand seigneur y tient ordinairement deux fustes, voguees par des esclaues genissaires, qui ne faillet iamais à partir auxiours de Mecredy, si la tépeste ne les retarde. L'vne de la Motance pour aller, l'autre de Costantinople pour y venir, & mener ceux qui veulent aller & venir de Bource à Constantinople. Et. quand ilz partent de la Montanee, ilz emmenent la fuste chargee de neige, qui y est apportee du prochain mont, du tenant de l'Olympe. Il y a cheuaux de voicture tout expres qui la y apportent, tellement qu'ilz la chargent de neige en deux iours. Les habitans. des riuages de l'Hellespont & du Propontide, tant deçà comme delà, sont quasi tous pescheurs, qui parlent Grec. Vn paisan du village de la Montanee emportoit des herbes en sa maison, & MMm ii

Caucalis.

458 TIERS LIVRE DES SINGVLA. entre autres auoit de celle que les anciens ont nommé Caucalis. Il nous la nommoit Cascalitra: de laquelle ne trouuans le portraict és herbiers modernes, & l'ayans tiree au naturel, l'auons

Portraict de l'herbe nommee Caucalis. bien voulu mettre en ce



lieu. Ilz la mangent crue en salade, come aussi les Lampsanes. A la parfin estans de retour à Constantinople, lors que mőfieur d'Aramotauoit suyui le grand seigneur au voyage de Perse, trouuasmes vn gentil-homme de Bourges vissambassadeur nommé Iaques de Cambray, lieutenant pour le Roy, lequel n'vsa de moin dre courtoisse en nostre endroit qu'auoit desia fait mondit sieur d'Aramõt, ioinât que plusieurs de ceux que monsieur de Fumet anoit menez auec luy, estoyent demeurez à Constantinople: car ou-

tre les gentil-hômes dont auons parlé, il auoit aussi mené vn homme bié let-

tré nommé maistre Iuste Euste Tenelle, que le seu Roy François restaurateur des lettres, y auoit enuoyé, pour recouurer des anciens liures Grecs.

> Du iardinage: & promptes experiences du sçauoir des Turcs: & des fleurettes qu'ils ayment en bouquets. Chapitre L.



L n'y agens qui se delectent de porter de belles sleurettes, ne qui les prisent plus que sont les Turcs : car quand ilz trouuent quelque belle girosslee, ou autre elegante sleurette, encores qu'elle soit sans odeur,

OBSERVEES PAR P. BELON.

neantmoins elle ne perdra point son pris. Nous aymons les bouquets de plusieurs fleurs & petites herbettes odoriferentes meslees ensemble: mais les Turcs ne se soucient que de la veue, & ne veulent porter qu'vne fleur à la fois: & encor qu'ils en peussent auoir de plusieurs sortes, toutesfois suyuant le commun vsage, ils en portent plusieurs seule à seule dedens le reply de leurs turbas. Les artisans ont communément plusieurs fleurs de diverses couleurs deuant eux, dedens quelque vaisseau plein d'eau, pour les tenir fraischement en leur beauté. Parquoy les Turcs ont les iar- Tures bons dinages en aussi grande recommédation que nous, & font grad' iardiniers. diligence de recouurer des arbres estrangers, & sur tout qui portent belles fleurs, & n'y pleignet l'argent. Il y a des arbres en leurs iardins que les Grecs nomment en leur langage vulgaire Kro- Kromada. mada, ou Cromadia, qui sont de la hauteur d'vn Amandier. Les Turcs le nomment Cromadia, du nom de dactier : car leur fruict est bon à manger. Leur fueille est come celle de l'An-Arbres res drachne. Les belles fleurs y sont tenues rares, à l'exemple dequoy semblant nous auons veu vn petit arbrifleau qui porte les fueilles de Lier- au Lierre. re, qui est verd en tous temps, & fait sa fleur presque d'vne coudee de long, de couleur violette, entournant le rameau, gros comme vne queue de Regnard: dont est venu que les Turcs le nommas en leur langage, l'appellent queue de Regnard. Les Lils rouges Lils rouges y font si communs, qu'il n'y a celuy qui n'en ait des plantes en son iardin. Tels Lils rouges sont differents à ceux que nous auons par deçà, desquels la fleur ressemble aux Lils blancs: mais la fueille des Lils Turquois est faite comme de la câne nommee Elegia, & a sa racine comme celle du chiendent, sinon qu'elle est beaucoup plus groffe. Parquoy plusieurs estrangers qui viennent à Constantinople sur nauires de diuers pays apportent les racines des plantes qui font belle fleur, & ainsi les vont vendans par les marchez, & de toutes choses qu'ils apportent sont argent. Quad auons dit en autre lieu, que les Grecs ne se souciét des herbes qui ne sont bonnes à manger, n'y auons comprins les Turcs, qui ont maintenant vaincules Grees, en donnant nom vulgaire aux herbes: car il n'y a herbette en rurquie, pourueu que sa fleur ait quelque beauté, à qui les rurcs n'ayent donné quelque nom en leur langage. Et entre autre ils font grande estime du Saffra sauuage, saffran saunon pour son odeur seulemet, mais pource qu'elle recree la veue MMm iii

```
TIERS LIVRE DES SINCVEA.
          & aussi qu'elle est ioliment entassee, quasi comme artificielle, &
          que ses fueilles semblent estre liees auec la fleur. Les Turcs ont
          des merueilleuses experiences de plusieurs choses, comme pour
          faire dormir soudainement. Voudroit on chose plus singuliere
          que de trouuer drogue pour faire incontinant dormir quelqu'yn
          qui ne peut reposer ? Ils vot chez vn droguiste (car ils n'ont point
          d'Aporicaires) auquel demandent pour demie aspre de la seméce
          de Tatoula. Puisla baillent à celuy quine peut dormir. Tatoula
Tatoula.
          n'est autre chose que ce que les Arabes appellent Nux metel, &
Nux metek
         les Grees Solanum somniferum: de laquelle nous en trouuasmes.
          de sauuage en la plaine de Iericho, pres la fontaine d'Helisée. Io-
          uius escriuant de l'Empereur Seleim, dict qu'il auoit quelques
Recepte à
faireressouir fois accoustumé manger d'une semence qui tend les ges ioyeux,
          & oste la memoire des choses qui rendent les hommes pensirs &
          molestez des choses hauraines, & que quelques heures apres que
          on en a mangé, l'on ne demande qu'à se ressouyr, & ne permet
          qu'on se soucie de penser quelque chose, qui rende l'esprit tour-
          menté. Mais il ne sçait (dit-il) qu'elle semence peut estre, sinon
         qu'il luy est aduis que c'est Nepenthes. Mais nous auons veu
Nepenthes.
          qu'ils vsent de la seme ce d'une herbe qui est vulgairement ven-
          due par les marchez de Turquie, nommee Harmala, espece de
Harmala.
          Rue sauuage, dont auons dessa parlé au second liure: de laquel-
          le les champs sont tous pleins & les hayes par toute Turquie, dot
          n'en auons point en noz pays. En cherchant leurs plantes, nous
          fommes souvent trouvez à voir les jardins : mais onc n'en veif-
          mes vn plus magnifique que celuy de la seigneurie de Venise à
Daniel Bar- Padouë, dont monseigneur Daniel Barbarus, Patriarche d'A-
          quilee, homme de grande entreprinse, & excellent en sçauoir, en
barus.
Iardin de
          aesté l'autheur. Le second d'apres, en nostre France à S. Mor pres
Padoue.
          de Paris. Les arbres qui portent les Asaroles, & autres qui por-
Iardin de S.
          tent les Brognoles, sont communs és iardins de Constantino-
Mor.
          ple. Quant aux autres manieres d'arbres fruictiers, come Aman-
Asaroles.
          diers, Peschers, Pommiers, & tels communs, desia au os fait ente-
zwognoles,
```

dre par cy deuant qu'ils sont moult soigneux de les cultiuet.

Les noms de quelques animaux, & plantes cueillies au riuage du Pont, & autres trouuees au marché de Constantinople : & des estoilles qui nuisent au bestial en Turquie. Chapitre L I.

L ya vn temps en l'annee que les Turcs n'osent laisser Esoilles qui leurs brebis aux champs la nuist paissans au descou-tuent les uert. La raison est, ainsi qu'ils asseurent, qu'il y a deux brebis. estoilles, lesquelles sçauent nommer par nom propre, qu'on apperçoit la nuict au mois de Iuillet & Aoust, & venat sur leur zenith vertical, si les brebis haucet la teste & en ont la lueur, elles en meurent, mais en ce temps là si on les met la nuict au couuert nemeurent pas. Ils afferment auoit trouué par experience infallible, estre chose vraye: & pour les engarder de tel accident, sont contrain às de les mettre la nui à couuert durant le mois de Iuillet & Aoust. Telles choses n'auiennent pas par tout le pays du Turc, mais seulement en aucuns endroiets en la contree de Thrace. Et qu'il ne soit vray, ils ne mettent iamais leurs brebis en tect sinon en ce temps là: car mesmement ne les y mettent pas en hyuer. Plusieurs autres nations n'ayans telles observations, souffrans grandes pertes pour la mortalité de leur bestial, & ne sçachans pour quoy cela leur aduient, ont pensé que cela se face par quelques ensorcelements: ce qu'à nostre aduis Virgile a aussientendu en ses Eglogues. Cela nous sut premierement dit à Constantinople. Car comme plusieurs entreprennent de faire les fournitures à vn certain pris, ceux qui fournissent les bouchers viperier s'en pleignent. Chose que depuis auons veue par experience: car Ture. nous & vn Viperier Turc, cheminans le long des riuages de la mer de Pont, en diuerses saisons, veismes les trouppeaux des brebis à couvert: & entendismes des pasteurs qu'en autre temps de l'annee, demeurent au ferain. Les pastoureaux ne sçauoyent pas la raison susdicte: toutessois disoyent bien, que qui les laisseroit Herbes & la nuice dehors, elles se mourroyent. Ayans cueilly les plates que arbres que trouuions en chemin, nous les escriuions sur le champ, comme nussent au s'ensuit. Cistus & l'Hypocistis qui estoit dessus sa racine, y crois- rinage du fent frequents. Aussi trouuasmes trois sortes de Genets, du Cheurefueil, Aphace. La plante d'Androsemon y est plus frequente, naissant sauvage, qu'en nulle autre contrée: nous disons celle q les MMm iiij

```
462 TIERS LIVRE DES SINGVLA.
Italiens appellent Ceciliane. Toutes les sortes de Plantain s'y
Ceciliane.
         trouuent. L'herbe de Linaria, Lampsana, Molaine, Mille fueille
          odoriferente, Lagochimeni, Condrille, Mauues communes &
         doubles, Prassum, & Marrubium, Chrysantemon, qui est herbe
Chrysante=.
mon.
          bonne à manger, Chamomille, petis Cedres des deux especes, pe-
          tis Geneuriers, Arbousiers, Platanes, Coudriers, Hiebles, Sureau.
          Aussi trouuasmes la compaction des ossemens d'un Dauphin au
          riuage, encor tous conioincts l'vn à l'autre. Smilax aspera, Cor-
          ruda, Trifolium meniantes, Caucalis, Fenoil sauuage, Terebin-
          the, Nerion, Pruniers sauuages, Aigremoine, Teucrium, Andro-
          saces, Armoraches, Vrties, Aspalathus, Agourupes, Aron, deux
          fortes de Paquetettes, une espece de Consoulde, ayant la racine
          ronde, que les habitans du pays nomment Sterouli, Pimpinelle,
          Galiopsis, Calaminthe ou Calament, Origanum Heracleoticu,
          Queuë de cheual, Buphthalmus, Parelles, Hellebore noir, deux
          especes de Fougere, Pauot sauuage, trois sortes de Hyacinthes,
          deux especes de Conize, sçauoir est tierce & premiere, Satyrions,
          Violes, Bruyere, Ferule, qui portoit lors ses œufs bons à manger,
Oeufs de
          Hyssope sauuage, Meu, Consoulde qui a les fleurs iaunes, Con-
l'herbe de
          soulde qui a les fleurs blanches, Houbelon, Asclepias, Cynoglof-
ferule.
          fum, du Souci fauuage, Ormeaux, Chamædrys, Hermodactes,
Confoulde
          Chardon benoist, Sideritis, Ozeille, Chesne, Lorier, Paritoire,
qui a les
          Cichorce, Roses sauuages, Conuoluuls, Stachis, Aspergula, Au-
fleursiaunes,
          be espine, arbre de Styrax, Laureole, Orcanette, Lycopsis, Alater-
          nus, ralierrum, petit Iris, trois especes de rithymales, le Masse,
          Myrsinites, & Helioscopius. Nous trouuasmes de l'Ornitogalo,
Sorbus tor=
          Pouple noir, & celuy qu'appellons du Tremble, Chastaigners,
minalis A. Aulnes, Sumach, Pouliot, Sorbus torminalis, que les François
lifier.
          nomment vn Alisier, l'arbre dequoy on fait les lardoueres, Ana-
          basis, Verbene, Peristereon, de deux sortes d'Erable. Le Viperier
          que menions, neantmoins qu'il fust zurc, toutes fois sçauoit bien
          exprimer les serpents que trouuasmes, de nom Gree moderne: &
Driinus
          tout ainsi comme estions partis pour aller trouuer des viperes &
          autres serpents, aussi en trouuasmes nous quelques vns. Et entre
          autres furent ceax que les anciens nommerent Driini, qu'ils no-
          ment maintenant en vulgaire Dendrogailla de diction qui se re-
          fent de son antique appellation. Nous n'en auons point cognu
          d'autre qui deuienne plus grand & gros que cestuy cy, & qui sif-
```

#### OBSERVEES PAR F. BELON.

Ae plus fort. relles fois en auons prins vn figros, que l'ayans mis en vn sac, pesoit tant qu'vn paysan ne le peut porter deux lieues sur son dos sans se reposer. La peau remplie de foin estoit aussi grosse comme vne grosse iambe d'homme charnu. De telles peaux, comme aussi des autres especes de serpents, oiseaux, bestes terrestres, plantes entieres, semences d'herbes singulieres, & plusieurs choses de mer, auions remply vne grand caisse, & mise sur vne houlque Geneuoise nommee la Delphina, appartenant au Delphina. seigneur Viualdi: dont vn nommé François Brusquet estoit capitaine qui deuoit venir descharger en Angleterre, mais fut prise des Corsaires & mence en Argers, & ainsi fusmes frustrez de cela. Or s'il y a si grande affinité entre les serpents en vie, qu'à peine les peut on discerner, ne se faut donc esmerueiller si les portraices qu'on en fait, ou il n'y a que du noir & blanc, s'entreressemblent de bié pres. Toutesfois ceste cy est la naisue pein ture de Driinus.

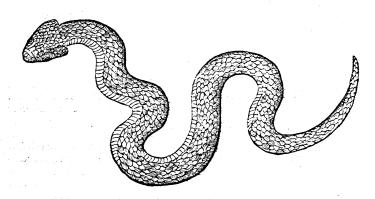

Nous trouuasmes aussi le serpent qui a vne callosité en maniere de bossette dessus le front, lequel, à nostre aduis, est celuy que Apis. les anciens ont entendu pour Aspis. Car comme auons dit, les Françoys trouuans vne Vipere au fauuage, disent auoit trouue vn Aspis. Mais il nous sembla troprare: car ja en auons trouué en Italie, au pays de l'Abruts. Et comme le Ceraste a deux petites NNn

TIERS LIVRE DES SINGVLA. eminétes callositez sur les yeux en maniere de petites cornettes, cestuy ya vne seule bossette, & est de la couleur de l'Amphisbe-Amphishe- na. Desia auons amplement parlé de la Ceraste au second liure, maintenant nous a semblé bon la representer en portraict, n'en faifans autre discours plus long, attendu que parlerons amplement de tous serpents en autre endroiet.

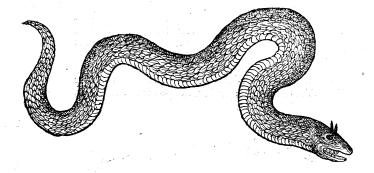

Sours. Pluuines. Mirtils. Oiseleur de Turquie.

Aussi trouussmes des Salmandres que nous nommons Sours, Salmandres Pluuines, & Mirtils: qui sont quasi communes en tous lieux. Aussi trouuions des Phalangions. Retournans le long des orces de la mer, arriuans à celle bouche en l'endroict du Bosphore, celle part ou commence le destroict du Propontide, estans montez dessus la plus haute montagnette voisine, trouuasmes vn Oiseleur qui prenoit des Esperuiers passagers, d'vne maniere qu'auons bien voulu escrire. Et pour autant que c'estoit vers le commencement de May, lors que tous oyseaux sont empeschez à leurs nids, il nous sembloit rare voir tant de Milans & Esperuiers, venir de la part de deuers le costé dextre de la mer maieur. Esperaiers de L'oiseleur les prenoit auec grade industrie, & n'en failloit pas vn, & en prenoit plus d'une douzaine chaque heure. Il estoit caché derriere vn buisson, & auoitfait vne aire vnie & quarree au deuat qui auoit enuiron deux pas en diametre, distâte deux ou trois pas du buisson: & auoit fiché six bastons au tout de l'aire, trois de

pa∬age.

chaque costé, qui estoyent de la grosseur du pouce, & de la hauteur d'yn homme: à la sommité desquelz y avoit en chaeun vne coche entaillee du costé de la place: & auoit vn rets fort delié de fil verd, qui estoit attaché aux coches des bastons, tendu à la hauteur d'vn homme, & au milieu de la place il auoit mis vn piquet de la hauteur d'yn coude, au faiste duquel estoit attaché vne cordelete qui respondoit à l'homme derriere le buisson. A laquelle il auoit lié plusieurs petits oiseaux qui paissoyent le grain en l'aire, lesquelz l'Oiseleur faisoit voleter lors qu'il aduisoit l'esperuier venant du costé de la mer maieur. Mais l'Oiseleur aduisant l'Esperuier de fort loing, faisoit voler ses oiseaux par la place, l'Esperuier ayant si bone veue qu'il les voit d'vne demie lieue,. prenoit son volà ælles desployees, & venoit si roidement frapper dedens le filé, pensant prendre les petits oiseaux, qu'il demeuroit encré leans, enseuely dedens le retz. Alors l'Oiseleur le prenois, & luy fichoit les ælles iusques au ply dedens vn linge qui estoit là tout prest, expressement cousu, & lioit le bas des ælles auec les cuisses & la queue audit Esperuier, & l'ayant cillé, le laissoit contre terre: car il ne le pouvoit remuer, ne debatre. Nous ne sçaurions que penser de quelle part venoyent tant d'Esperuiers: car estans là arrestez deux heures, il en print plus de trente, tellemét qu'en vn iour vn homme seulet en prenoit bien pres d'vne centaine. Les Milans & Esperuiers venoyent à la file, qu'on aduissit d'aussi loing que la veue se pounoit estendre. Ceux qui vendent Herbes qu'o les herbes au marché de Constantinople, en ont de plusieurs sor-ved au martes, dont n'auons cognoissance n'vsage, & principalemerau prin- ché de Conteps, entre lesquelles vendent les Lampsanes, qu'ilz appellet aussi fantinople. en vulgaire Lapsana: Mais quand elles ont passe en cime, & com- Ache de mencent à fleurir, lors ilz les appellent Vrouues, & en les mangeant crues, ont faueur de Rifort: mais si on les fait boullir, elles deviennent ameres. Ilz cultiuent tellement l'Ache, qu'ilz la font deuenir douce, & la mangent crue à tous repas, & nomment Selino:mais le Persil est nommé Macedonico. Ilz vendent aussi les Asparges de Smilax aspera, qu'ilz nomment Smilachia. Ces Asparges sont bons en salades, comme aussi ceux de l'herbe duscau nostre Dame, qu'ilz nommét vulgairement Embegli melsna,d'vn mot corrompu fignifiant vigne noire.Mais à Ancone, ilz les appellent Tamarou. Les Turcs tiennent les marchez par les Tamaron.

NNn ij

TIERS LIVRE DES SINGVLA. villes de Turquie par chacun iour de la sepmaine : car à ce que telle place tient le marché en Constantinople au Lundy, l'autre placele Mardy, & en Pere au Ieudy, & ainsi des autres. Et s'il y a rien de rare, ils le monstrent ce iour là. Parquoy estans de retour en Constantinople, & nous trouuans souuentessois à voir leurs marchez, auons trouué plusieurs singularitez apportees d'estranges pays, & principalement entre les drogues de certains Theriacleurs, qui donnent ordre de recouurer tout ce qu'ils peuvent de nouveau, a fin que les monstrans en public, ils facent amas de beaucoup de personnes, ausquels ils vendent quelque chose de Deux liures leur art. Les vns font monstre des serpents en public: mais nous de la nature n'en dirons autre chose en ce lieu: car nous en auons escrit toutes

des serpents, choses par le menu, au deux liures ou auons baillé le portraict traicts.

auec leurs d'un chacun. Les autres vendent des unguents & racines tant naifi por feulement, & de la mort aux verms, & souuentefois passent d'Egypte en Constantinople: car nous en auons recogneu à Constatinople:qu'auions ja auparauant veu au Caire, & dont auons peu recouurir certains portraicts des poissons du Nil, que ferons apparoistre en autre œuure, au liure des poissons. Et pource que l'animal dont auons desia cy deuant parlé, qu'on nomme vn Tatou, est trouvéentre leurs mains, lequel toutes fois est apporté de la Guinee, & de la terre neufue, dont les anciens n'en ont point parlé, neantmoins nous a semblé bon d'en bailler le portraid.

Tatou



# La peinclure du Tatou.

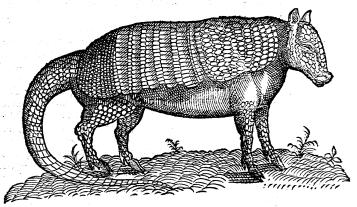

Ce qui fait qu'on voit ceste beste ja commune en plusieurs cabinets, & estre portee en siloingtain pays, est, que nature l'a armee de dure escorce & larges escailles à la maniere d'vn corcelet, & aussi qu'on peut aisement oster sa chair de leans sans rien perdre de sa naifue figure. Ia l'auons dit espece de Herisson du bresil. Carelle seretire en ses escailles comme vn Herisson en ses espines. Elle n'excede point la grandeur d'vn moyen Pourceler: aussi est elle espece de Pourceau, ayant iambes, pieds, & museau de mesme: car on l'à desia veu viure en France, & se nourrir de grain & de fruicts. Les François cognoissent une autre beste, nommee vn Tartaret ou Tartarin, de laquelle signification auss bien voulu faire mention en ce lieu, à fin que l'affinité des dictions ne tropent, confondant le Tatou auec le Tartaret. Quant à nous, nous Taton. prenons le Maimon pour le Tartatet, qui est celuy dont Aristo- Tartatet. te a fait mention, qu'il nomme Simia porcaria, & dont auons par cy deuant parlé en faisant mention des basteleries du Caire: car simia porcales autres nations qui le nomment vn Maimon, font tout ains ria.

Maimon, comme les François en autres contrees qui le nomment vn Mamon, got. Nous n'en auons point baillé la peinture, ne fait description:

468 TIERS LIVRE DES SING. OBS. PAR P. BELON. car nous pretendons le mettre en autre endroi crauce plus ample discours, attendu qu'encor y a difficulté en ceste appellation Françoise, d'autant qu'il y a quelques vns qui defendent que le Magor ou Maimonn'est pas mesme chose que le Tattaret.

Or maintenant que pretendons finir nostre observation, auss bien voulu faire entendre au lecteur, qu'il ne doit trouuer mauuais si auons quelquesfois baillé le portrait d'un animal & plante, dont n'est faite grande mention: pource que si cussions descrit toutes choses en ce liure, ainsi que les auons nommees, nous cussions perdu l'occasion de les descrire ailleurs en particulier. Toutefois ou l'occasion s'est adonnee, avons estendu nostre parler sur quelques vnes plus ou moins, selon l'opportunité du temps. Mais à fin que les autres nations participent en quelque sorte de noz discours, nous pretendons les mettre quelquefois en autre langage, non toutesfois en mesme ordre & semblables propos qu'auos tenu cy dedens. Ce pendant, si le lecteur trouve que cest œuure luy air profité, rende graces à monseigneur le Cardinal de Tournon, nostre tressiberal Mecenas & maistre, qui a fourny aux fraix de la despence de noz voyages: & apres à nostre liberal, magnanime, & tressage Roy, qui de sa courtoisse & bonté, nous a octroyé que soyons du nombre de ses escoliers: comme aussi fair monseigneur François Olivier, Chancelier de France.

#### FIN.

Hn'efthomme parlant de diuerfes chofes, qui puisse si bien dire, que les lesteurs seueres, enuieux, & de mauuais vouloir, ne trouuent à redire & calumnier. Mais nous prions ceux qui de bon zele accepteront nostre labeur, qu'ils supportent les fautes s'ils en trouuent aucunes.



De l'Imprimerie de Leon Cauellat le 24. Feurier, 1588. pour Hierosme de Marnes & la veusue Guillaume Cauellat.

VIRTVTIS ÈT GLORIÆ,



COMES INVIDIA.



PORTRAICT DE L'ISLE DE LEMNOS. DV MONT ATH delarcligion des Grece, & de plusieurs autres lieux de Grece & l'Asse, retirez Observations des singularitez des pays estranges. Par P. Voy cy deffoub z les port fouins, desque Icy est le siege d'un Bacha au Chateau de Cute. : pour la merueille, lequel n'ayant flux ne reflux , de-rance, car estant enuironné de terre, est ferme de tou-des riuieres qui entrêt dedis par diuers costez. Et l'eau rt hors par l'Hellespont, sans samzis remonter , sepa-

Terreferme en Afie.

SEPTENTRIO

## CHEF DES CERIMONIES tel, fuyuant la description des

du Mans.

Dauphins. Ce sont ceux que les François mangent en grandes delices: mais ils les nomment Mar, ins personnen aencor mis les vrais portraicts es autres chartes auant ceux cy. Leros , Pathmos.



Icarie, Naxie, et tou-tes autres Isles Ciclades & Sporades, sot babitees partie des Turcs, partie des Grecs tributaires au

grandseigneur. Maintes chofes no tables outreach II-fie de Lemnos meimorable mais entre 
autres le labirindhe 
de Dedalus, & audi 
les forges de Vulcan 
qu'on aity anoir etie. La terre feellée 
Continuis entor mai 
tenant, & die en que 
le se continuis entor mai 
tenant, et de en que 
le se continuis entor mai 
tenant, et de en que 
le se continuis entor mai 
tenant, et en que 
le se continuis en 
tenant en que 
tenant en 
tenant en

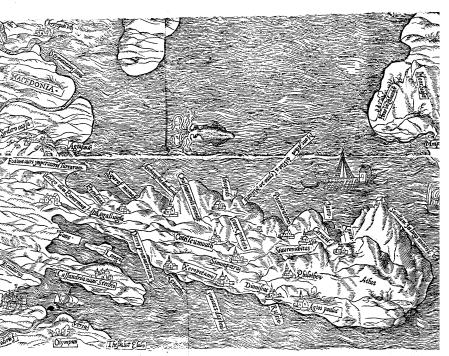

La declaration des noms imprimez en ce portraict, est amplement descripte au premier liureles Olmont Athos, au premier fueillet du liure des portraicts des Oyseaux, incontinent apres l'Epistredu liu aux Grecs, comme diriez Rome aux Latins: car il est habité en tous lieux par les Caloieres Grecsqui se de nostre temps d'escrite qu'il y a aussi des religieuses: mais tant s'en faut qu'il y en ait, que messieme cun village de gents Laiz.

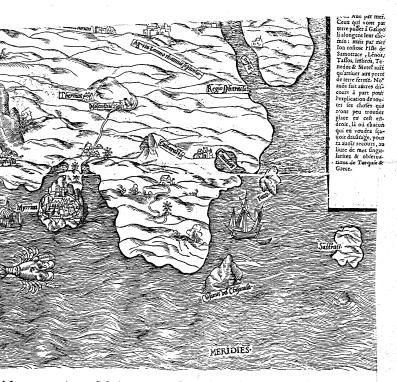

observations, & de toute l'Isse de Lemnos. Aussi voirez les discours appartenants à ce ure. Il est memorable, pource que c'est le chef des cetemonies de Grece, estant en ce se tiennent es monasteres rensermez de muraille. Cest ignorance qui a esmeu aucuns ent de quatre ou cinq mil hommes qui viuent là, tous sont Caloieres, sans y auoir au-